

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### A propos de ce livre

Ceci est une copie numérique d'un ouvrage conservé depuis des générations dans les rayonnages d'une bibliothèque avant d'être numérisé avec précaution par Google dans le cadre d'un projet visant à permettre aux internautes de découvrir l'ensemble du patrimoine littéraire mondial en ligne.

Ce livre étant relativement ancien, il n'est plus protégé par la loi sur les droits d'auteur et appartient à présent au domaine public. L'expression "appartenir au domaine public" signifie que le livre en question n'a jamais été soumis aux droits d'auteur ou que ses droits légaux sont arrivés à expiration. Les conditions requises pour qu'un livre tombe dans le domaine public peuvent varier d'un pays à l'autre. Les livres libres de droit sont autant de liens avec le passé. Ils sont les témoins de la richesse de notre histoire, de notre patrimoine culturel et de la connaissance humaine et sont trop souvent difficilement accessibles au public.

Les notes de bas de page et autres annotations en marge du texte présentes dans le volume original sont reprises dans ce fichier, comme un souvenir du long chemin parcouru par l'ouvrage depuis la maison d'édition en passant par la bibliothèque pour finalement se retrouver entre vos mains.

#### Consignes d'utilisation

Google est fier de travailler en partenariat avec des bibliothèques à la numérisation des ouvrages appartenant au domaine public et de les rendre ainsi accessibles à tous. Ces livres sont en effet la propriété de tous et de toutes et nous sommes tout simplement les gardiens de ce patrimoine. Il s'agit toutefois d'un projet coûteux. Par conséquent et en vue de poursuivre la diffusion de ces ressources inépuisables, nous avons pris les dispositions nécessaires afin de prévenir les éventuels abus auxquels pourraient se livrer des sites marchands tiers, notamment en instaurant des contraintes techniques relatives aux requêtes automatisées.

Nous vous demandons également de:

- + Ne pas utiliser les fichiers à des fins commerciales Nous avons conçu le programme Google Recherche de Livres à l'usage des particuliers. Nous vous demandons donc d'utiliser uniquement ces fichiers à des fins personnelles. Ils ne sauraient en effet être employés dans un quelconque but commercial.
- + Ne pas procéder à des requêtes automatisées N'envoyez aucune requête automatisée quelle qu'elle soit au système Google. Si vous effectuez des recherches concernant les logiciels de traduction, la reconnaissance optique de caractères ou tout autre domaine nécessitant de disposer d'importantes quantités de texte, n'hésitez pas à nous contacter. Nous encourageons pour la réalisation de ce type de travaux l'utilisation des ouvrages et documents appartenant au domaine public et serions heureux de vous être utile.
- + Ne pas supprimer l'attribution Le filigrane Google contenu dans chaque fichier est indispensable pour informer les internautes de notre projet et leur permettre d'accéder à davantage de documents par l'intermédiaire du Programme Google Recherche de Livres. Ne le supprimez en aucun cas.
- + Rester dans la légalité Quelle que soit l'utilisation que vous comptez faire des fichiers, n'oubliez pas qu'il est de votre responsabilité de veiller à respecter la loi. Si un ouvrage appartient au domaine public américain, n'en déduisez pas pour autant qu'il en va de même dans les autres pays. La durée légale des droits d'auteur d'un livre varie d'un pays à l'autre. Nous ne sommes donc pas en mesure de répertorier les ouvrages dont l'utilisation est autorisée et ceux dont elle ne l'est pas. Ne croyez pas que le simple fait d'afficher un livre sur Google Recherche de Livres signifie que celui-ci peut être utilisé de quelque façon que ce soit dans le monde entier. La condamnation à laquelle vous vous exposeriez en cas de violation des droits d'auteur peut être sévère.

### À propos du service Google Recherche de Livres

En favorisant la recherche et l'accès à un nombre croissant de livres disponibles dans de nombreuses langues, dont le français, Google souhaite contribuer à promouvoir la diversité culturelle grâce à Google Recherche de Livres. En effet, le Programme Google Recherche de Livres permet aux internautes de découvrir le patrimoine littéraire mondial, tout en aidant les auteurs et les éditeurs à élargir leur public. Vous pouvez effectuer des recherches en ligne dans le texte intégral de cet ouvrage à l'adresse <a href="http://books.google.com">http://books.google.com</a>

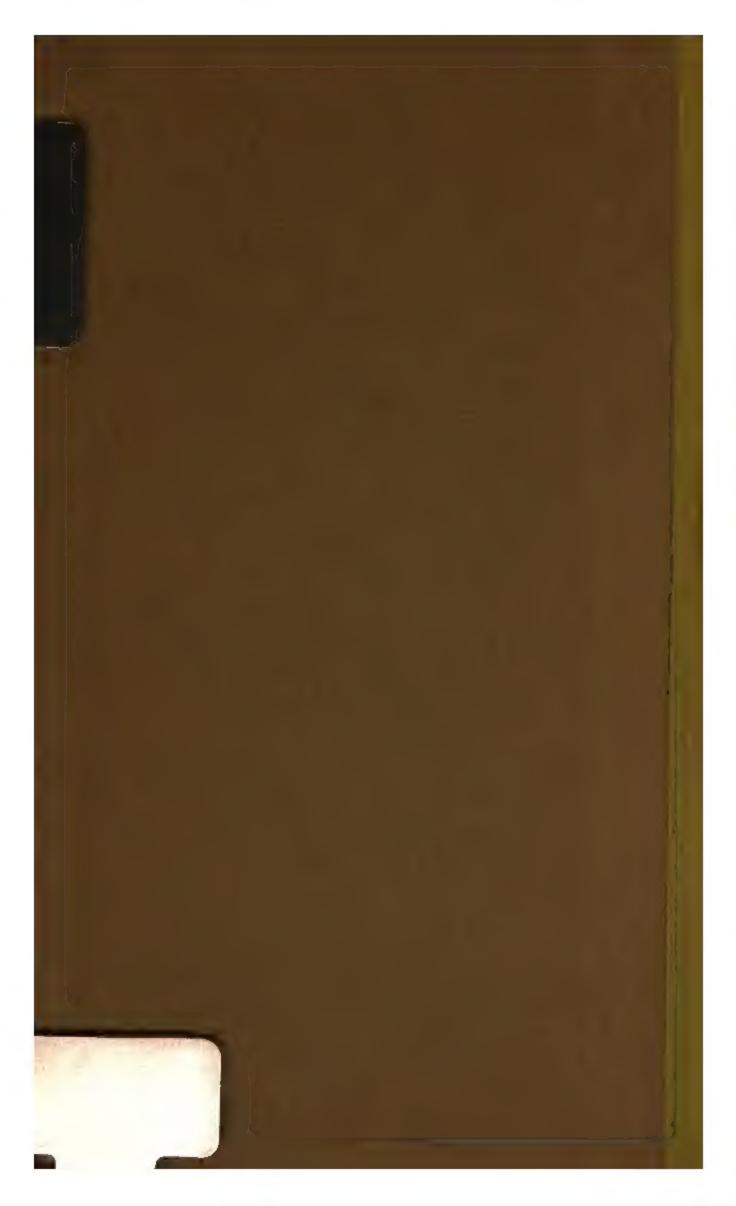



• •

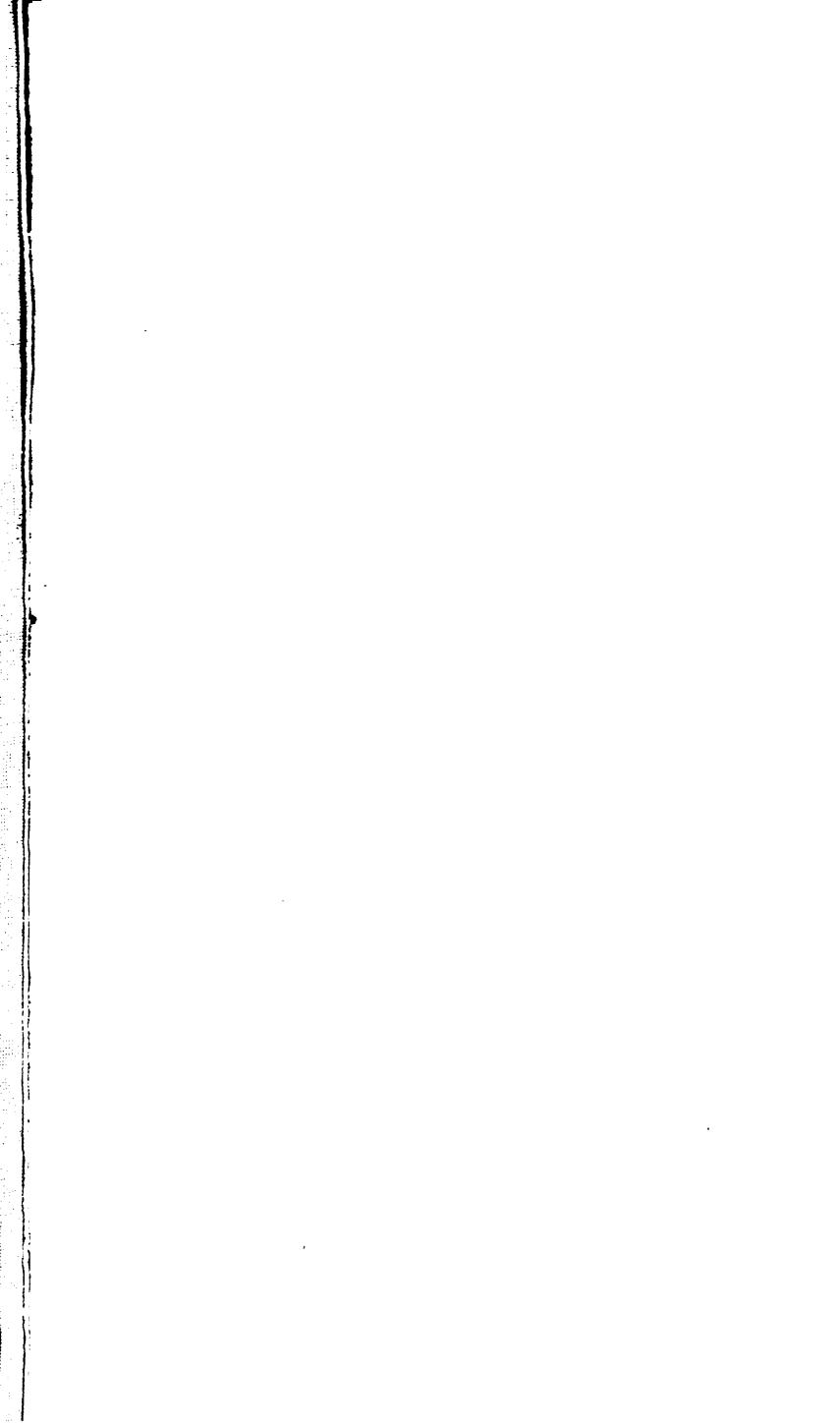

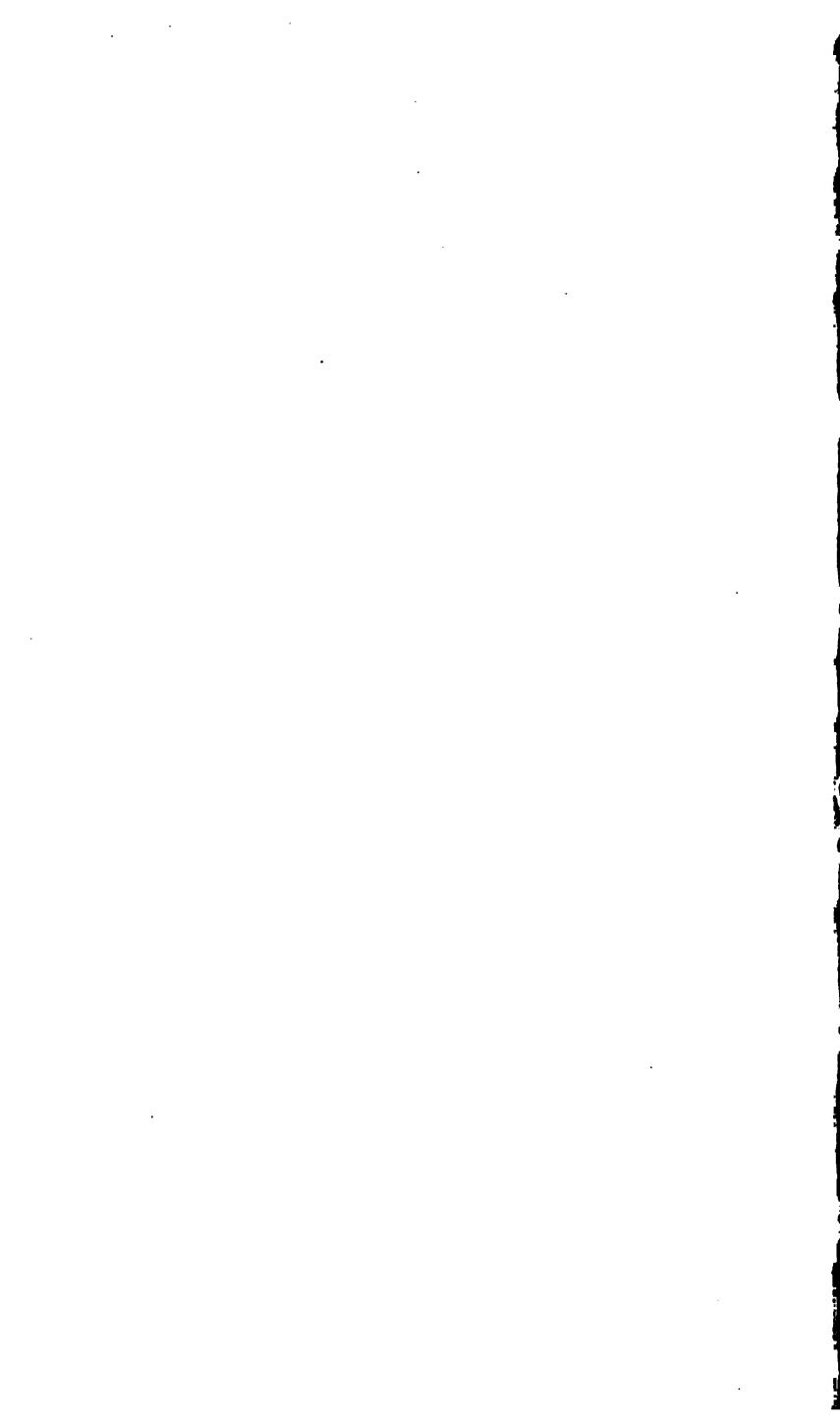

# CHARLEMAGNE

OU

# LA CAROLÉIDE.

TOME I.

IMPRIMERIE DE LE NORMANT, RUE DE SEINE, N° 8.

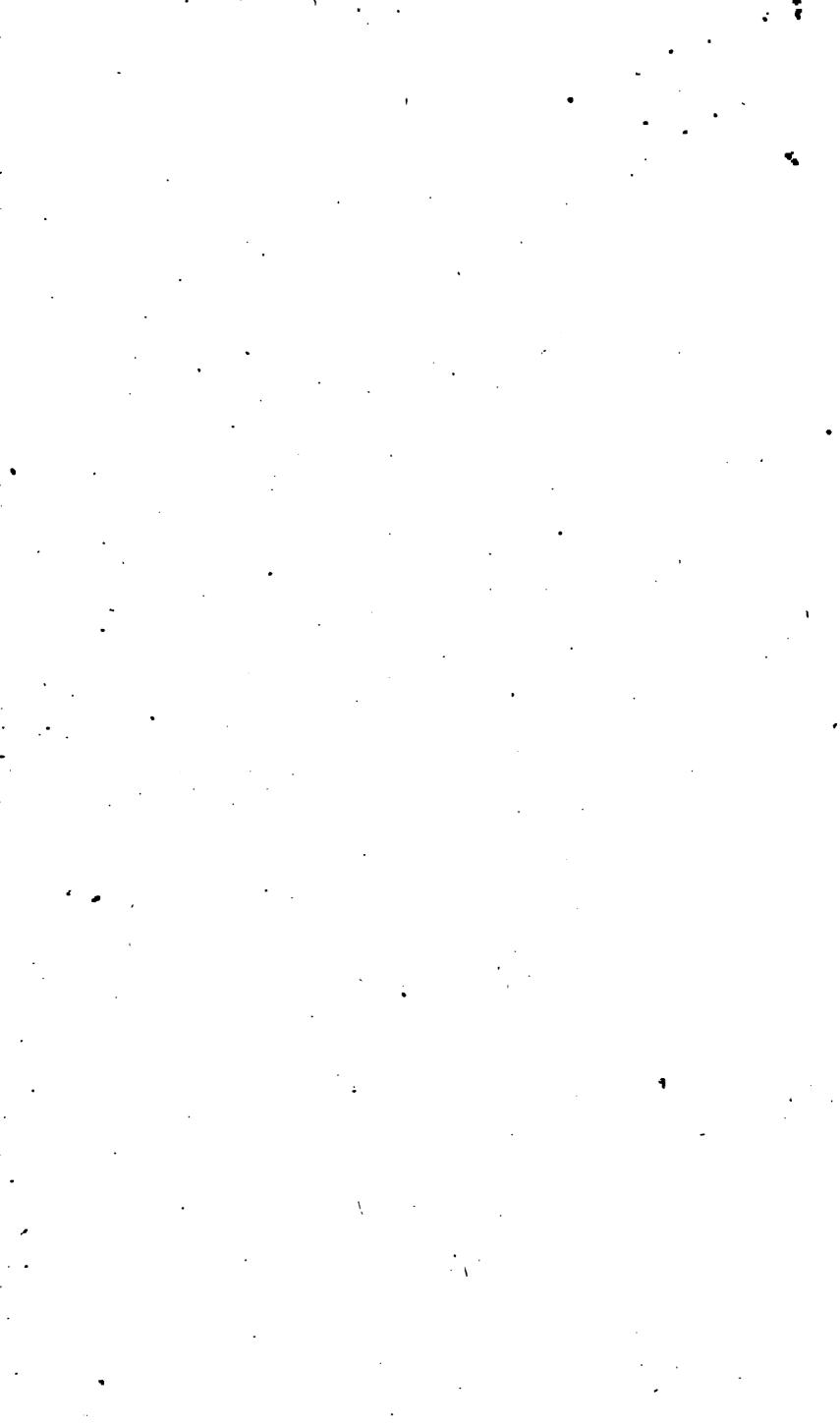

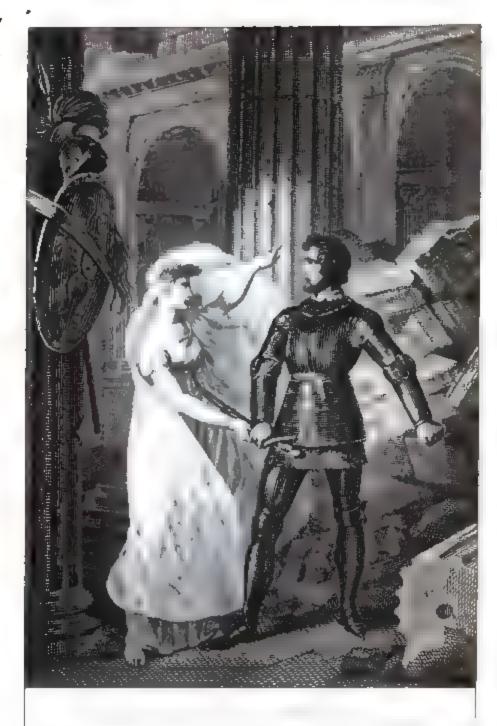

Post at I na Pro

Pray to

Bernet -up

# ·CHARLEMAGNE

OU

# LA CAROLÉIDE,

## POËME ÉPIQUE

EN VINGT-QUATRE CHANTS,

### PAR M. LE V' D'ARLINCOURT (VICTOR),

MAÎTRE DES REQUÊTES, CHEVALIER DE LA LÉGION-D'HONNEUR,

Orné de gravures, dessinées par M. Horace Vernet, gravées par MM. Boviner et Migneret; et d'un plan figuratif des lieux où se passe l'action du poëme.

TOME PREMIER.



### PARIS,

Chez LE Normant, Imprimeur-Libraire, rue de Seine, nº 8;

Mme Ve Renard, rue de Caumartin, nº 12;

Dentu, Delaunay, Libraires, Palais-Royal, galerie de bois;

Nepyeu, Libraire, passage des Panoramas.

M. DCCCXVIII.

`

.

## PRÉFACE.

Depuis long-temps on a prétendu que les Français n'ayant ni la tête ni le cœur épique, la France n'auroit jamais d'épopée. Aujourd'hui, la politique occupant exclusivement tous les esprits dans toutes les classes de la société, on décide que les beaux jours de la littérature française sont passés; que les vers tombés en discrédit ne charmeront plus notre siècle \*; et que tout prodige, n'importe en quel genre, est devenu impossible à la génération actuelle. Ces prophètes anti-patriotiques peuvent plaire peutêtre à quelques prétendus diplomates, qui croient que l'univers entier ne s'occupe que de leurs pamphlets politiques; à quelques factieux, qui pensent que les nations ne trouvent de délassements que dans les révolutions; enfin, à

<sup>\*</sup> J'ai entendu un homme d'Etat dire à l'ouverture des Chambres de 1817, qu'il salloit être bien léger pour s'occuper de poésie et de littérature dans la situation actuelle de l'Europe.

quelques écrivains mercenaires qui, dépourvus d'imagination, et incapables de publier de vastes compositions, ne veulent point qu'on lise autre chose que leurs fastidieuses brochures sur les élections, les congrès, la Charte, et les Chambres. Mais je prophétise à mon tour à ces rêveurs et à leurs partisans, que c'est au contraire leur opinion qui passera, que ce sont leurs pamphlets éphémères que bientôt personne ne voudra lire, que ce sont leurs sophismes diplomatiques dont le public cessera bientôt de s'occuper, que ce sont leurs augures qui tomberont en discrédit, et que la France, à toutes les époques et dans tous les genres, en poëtes, en magistrats, comme en guerriers, sera ce qu'elle a toujours été, ce qu'elle est encore, la première des nations.

Nous avons assez rempli l'univers du bruit de nos triomphes guerriers; la paix est aujourd'hui le vœu des peuples et des rois. Mais la France peut-elle se passer de gloire?.. Non : èlle a épuisé la coupe de la victoire, qu'elle ambitionne aujourd'hui d'autres succès! que le commerce enrichisse nos contrées! que l'industrie s'y perfectionne encore! que les arts nous prodiguent leurs merveilles! que l'agriculture nous étale ses richesses! et que les lettres, par de nouveaux chefs - d'œuvre, viennent, charmant notre belle France, la rendre encore la nation inimitable.

Laissons dire aux esprits lourds et désenchanteurs que notre patrie est maintenant antipoétique, ils ont leur raison pour vouloir nous le persuader. Eh! pourquoi le langage des dieux ne seroit-il plus fait pour notre siècle? Nous croit-on devenus indignes de l'entendre!.. Ah! sous un gouvernement qui cherche à cicatriser les plaies, l'esprit d'intrigues et de factions, le goût ridicule des pamphlets\*, la manie de la

<sup>\*</sup> Un journal, qui se distingue par son bon esprit et sa modération, parlant dernièrement de la mode des pamphlets, s'expri-

moit ainsi: « Le pamphlet, le stérile pamphlet, en offrant à l'écrivain une

<sup>»</sup> facile vogue, le détourne d'une solide gloire. Tel ravitaille sa » renommée tous les mois à l'aide d'une demi-douzaine de para-

<sup>»</sup> doxes travestis d'une demi-douzaine de façons. Ainsi l'on dépense

<sup>»</sup> en détail son esprit; et à sorce d'en répandre dans des produc-

<sup>»</sup> tions éphémères, il n'en reste plus pour de larges compositions.

<sup>»</sup> Grace à nos troubles civils, ce trasic de pamplets est devenu le

<sup>»</sup> meilleur de tous; car c'est celui qui exige le moins de fonds.

<sup>»</sup> Aussi tout le monde y veut goûter. Voilà ce qui étouffe la litté-

politique, et tous ces écrits qui finiroient par nous rendre odieux le bienfait de la presse libre, ne pourront avoir qu'un temps. Débarrassée du joug insupportable des troupes étrangères, notre France, aussi grande après ses revers que pendant ses triomphes, reprendra son caractère primitif, ses mœurs poétiques chevaleresques et religieuses, ses grâces naturelles, ses droits antiques: elle fut la patrie des beaux-arts, le sol privilégié du génie. Oui, l'amour de la gloire des lettres et des arts redeviendra la passion première du peuple le plus aimable de l'Europe.

Eh! pourquoi la France n'auroit-elle point un Homère, un Virgile, un Tasse, un Milton, elle qui posséda des Sophocle, des Euripide,

<sup>»</sup> rature, en corrompant la raison publique; voilà ce qui éloigne

<sup>»</sup> les esprits du but en faussant leur activité. Comme le pamphlé-

<sup>»</sup> taire dépèce la politique, et s'arme de quelques détails mal con-

<sup>»</sup> nus contre un ensemble qu'il connoît moins encore, il accou-

<sup>»</sup> tume le public à cette logique des athées, qui arguoient de quel-

<sup>»</sup> ques désordres partiels contre l'ordre universel des choses. Ces

<sup>»</sup> gens-là voudroient nous donner la Frondé pour nous délasser

<sup>»</sup> de la Ligue.

<sup>»</sup> Que la raison publique secoue ensin ce joug honteux : car elle

<sup>»</sup> est forte encore en dépit de ses corrupteurs, et elle a glorieu-

<sup>»</sup> sement prouvé sa force. Ce peuple, autresois le plus brillant

<sup>»</sup> de la terre, et qui tenoit école de grâces... etc. »

des Ménandre, des Horace! Esprits indignes d'être Français, qui ravalez sans cesse nos poëtes, nos guerriers, notre sol, et jusqu'à cette langue maintenant universelle, qu'écrivoient les Racine, les Voltaire, les Buffon, les Bossuet! vous, dont le cœur n'a jamais battu au nom sacré de la patrie! êtres qui ne pouvez devenir la gloire d'aucun pays! ah! gardez pour vous, gardez vos sinistres pensées, où prophétisez sur une terre étrangère!

« — Je doute, dit l'Auteur d'Atala, qu'il » soit possible d'avoir une seule vertu, un seul » véritable talent, sans amour de la patrie. A la » guerre cette passion fait des prodiges; dans » les lettres elle a créé Homère et Virgile. » Repoussons donc l'idée qu'il est une gloire à laquelle nous ne puissions aspirer : l'amour de la patrie, cet amour inspirateur, est toujours la passion des Français; guidés par ce sentiment des grands cœurs, que n'ont-ils point fait! que ne peuvent-ils point faire encore! Il n'est point de lauriers qu'ils n'aient moissonnés; il n'est point de couronnes que leurs fronts ne puissent porter.

Ah! lorsque j'ose tracer ces lignes, quoiqu'adorateur enthousiaste de la patrie, loin de moi cependant toute idée présomptueuse! — « Une épopée\*, disoient les anciens, est le chef-» d'œuvre de l'esprit humain. » Si, après douze ans de travaux et de méditations, je n'offre point-ce chef-d'œuvre à mon pays,

« J'aurai du moins l'honneur de l'avoir entrepris. »

Les Journaux ont bien voulu, d'après quelques bruits publics, annoncer mon Charlemagne avec éloge. On a beaucoup parlé des allusions que l'ouvrage pourroit renfermer. On a dit que j'y célébrois la gloire de nos armées, et que mon poëme paroissoit devoir être national. Ce dernier mot est l'éloge que j'ambitionne. Oui, j'ai voulu chanter ma patrie et ses héros. Aucun esprit de parti ne m'empêchera jamais d'admirer et les hommes de lettres qui ont, sous tous les règnes, honoré mon pays, et les guerriers qui l'ent de tout temps glorieusement servi. Depuis Pharamond jusqu'à nos jours,

<sup>\*</sup> Heroic poems have a just pretence

To be the utmost stretch of human sense.

Buckingham, Essay on Poetry.

chaque dynastie eut sa bannière, chaque maison royale eut ses couleurs. Honneur à tout Français qui sut illustrer sa patrie, et combattre noblement pour elle, n'importe à quelle époque et sous quel étendard!

Par une bizarrerie vraiment inexplicable, les auteurs français, loin de célébrer leur nation, à l'exemple des Grecs et des Romains, semblent s'être obstinés à ne prendre pour sujets de leurs chants que des guerriers étrangers. Eh quoi! nos héros, notre histoire, nos contrées, nos conquêtes, nos prodiges, sont-ils moins poétiques que ceux des autres peuples! Les vierges modestes de Lutèce avoient-elles moins de charmes que les nymphes lascives d'Amathonte! Eh quoi! ces Gaulois, vainqueurs de l'Italie, maîtres de Rome, forçant les Thermopyles, pénétrant dans la Thrace, s'emparant de Byzance, entrant en Asie, soumettant le Midi, gouvernant le Nord! ces Sicambres altiers, que l'antiquité regardoit comme invincibles! ces Francs, la terreur du monde! sont-ils moins grands que les rivaux qu'ils terrassèrent?..

Et ces preux courtois, ces vaillants chevaliers,

ces héros de la Terre-Sainte, ne se couvrant de lauriers que pour en faire hommage à leur Dieu, leur prince et leur dame! ces paladins hardis, descendants des Gaulois! ces troubadours joyeux, nouveaux fils d'Apollon! offrentils donc à la poésie moins de peintures brillantes que toute cette race éternelle de Priam et d'Agamemnon?

Mithridate montroit à ses soldats, comme garants de la victoire, quelques Gaulois qu'ils avoient dans leurs rangs: Salluste les déclara supérieurs aux Romains: le grand Frédéric s'écrioit que, s'il étoit né roi de France, il ne seroit tiré en Europe aucun coup de canon sans sa permission. Et nous! nous qui devrions être si fiers, tant de l'héritage de gloire que nous ont légué nos ancêtres, que des hauts faits merveilleux de nos contemporains; nous, qu'ont admirés, jusque dans nos revers, les peuples les plus jaloux de notre suprématie, nous seuls nous dédaignons de chanter nos grands hommes!

Ah! que désormais les étrangers portent seuls leurs guerriers à la postérité! mais pour nous,

laissant enfin de côté leurs Achille, leurs César, leurs Brutus, leurs Alexandre; pleins d'un juste enthousiasme, ne chantons plus que nos Brennus, nos Clovis, nos Charles, nos Louis, nos Bayard et nos Turenne! et que tout noble habitant de nos célèbres et poétiques contrées, électrisé par les chants nationaux des bardes de notre âge, étonné de nos propres merveilles, ivre d'orgueil et de joie, s'écrie: — « Et moi aussi je suis Français! »

Jeune et enthousiaste, lorsque j'entrepris mon poëme, tout entier à l'impatient désir de chanter ma patrie, je ne balançai pas dans le choix de mon héros : quel astre sur la terre répandit plus d'éclat que le César français! Sans la lyre d'Homère, qu'eût été Achille auprès de Charlemagne\*!

La conquête de la Germanie, la fondation de

<sup>\*</sup> Lorsqu'on érigea la colonne de la place Vendôme, ce suite d'un décret portant qu'il seroit élevé un monument à la mémoire de Charlemagne, monument qui seroit surmonté de sa statue. Pourquoi n'exécuteroit-on point le projet primitis?.. Quel prince a plus que Charlemagne mérité de sa patrie un monument glorieux!..

l'empire français, la soumission des peuples du Nord, soumission dont le sceptre des Césars doit, pour Charlemagne, être le prix glorieux dont l'empire d'Occident doit être la récompense, tel est le vaste sujet de mon poème.

C'est au milieu des déserts inconnus de l'aride Germanie, non loin des forêts sacrées de l'inexorable druïde; c'est près des antres prophétiques de la vierge inspirée, au pied des âpres rochers du belliqueux héritier d'Odin; c'est enfin sur les bords harmonieux des poétiques torrents du barde des combats, que se passe l'action de ma Caroléide.

Quel contraste entre les camps rivaux! d'un côté, le héros de la France, dans tout l'éclat de sa grandeur, au milieu de ses chevaleresques guerriers; de l'autre, le sauvage roi des Saxons, Vitikind, à la fois féroce et magnanime, environné des barbares du Nord, et des druïdes d'Irmensul, altérés de sang humain. D'un côté, la générosité, la noble confiance dans le Dieu des armées; de l'autre, des imprécations, des sacrifices humains, des blasphêmes : ici la gloire, là, la barbarie; que de magnifiques tableaux!

Irmensul et son temple jouèrent un grand rôle dans les guerres de Charles contre les Saxons: j'ai fait de longues et curieuses recherches sur ces druïdes homicides, dont les forêts germaniques étoient peuplées. Les scènes effroyables que j'ai tracées sont toutes tirées de l'antiquité.

Quant à ces descendants d'Odin, à ces scaldes dont les chants magiques électrisoient les vaillants fils de Lochlin\*, je les ai peints tels qu'ils existèrent: j'ai rassemblé dans les ouvrages anciens, et jusque dans de vieux manuscrits, tous les traits épars qui pouvoient donner quelque idée de leur poésie tant renommée. Termes, pensées, épithètes, j'ai cherché à tout imiter; et leurs chants, dans mon poëme, offriront peut-être au lecteur quelque chose de ce vague mystérieux, de cette teinte vaporeuse, caractère des hymnes de gloire et d'amour qui retentissoient aux fêtes d'Odinsée et d'Asgard.

- « Les peuples du Nord, dit un auteur » connu, n'alloient au combat qu'au récit de la » gloire de leurs ancêtres... » Combien de mi-

Lochlin, nom donné à la Scandinavie.

racles n'opérèrent point les chants nationaux de leurs bardes guerriers! penchés sur leurs harpes d'or, dont les sons belliqueux se marioient au bruit des torrents, au roulement lointain des orages, ces poëtes divinisés, dépositaires du passé, vivantes annales de leur patrie, tantôt par la magie de leurs chants souffloient aux guerriers l'ivresse des combats, tantôt portoient l'attendrissement dans tous les cœurs, arrachoient l'arme ensanglantée, et faisoient succéder à l'enthousiasme des triomphes l'exaltation de la vertu. Assis aux festins des rois, comme à la table des pâtres, ils furent les astres des ténébreuses contrées du Nord; et peut-être leurs sons divins ont-ils trop tôt cessé d'enchanter les forêts de la Gaule, les rives de Lochlin, la grotte de Fingal, et les monts de la Calédonie.

Le merveilleux de mon épopée est né du sujet même; il pourra cependant étonner; le genre neuf de l'ouvrage déplaira peut-être a quelques sévères critiques épris de la simplicité des poëmes antiques; ils lui reprocheront peutêtre trop d'événements, trop de tableaux, trop d'intérêt; mais si j'ai plu aux âmes sensibles; si mon poëme, lu par toutes les classes de la société, peut les intéresser toutes, et devenir national; si j'ai pour moi les cœurs qui, dévoués à la patrie, aiment à l'entendre louer, je n'aurai plus rien à désirer.

« Le secret est d'abord de plaire et de toucher. »

Tel fut mon principal désir, tel est le but de mes travaux\*. Quant à la morale de l'ouvrage,

\* Madame de Staël, dont on ne peut contester le génie et la prosondeur des pensées, parlant des épopées antiques, et de leur simplicité, conseille surtout aux poëtes épiques modernes de ne point chercher à les imiter, s'ils veulent plaire à leur siècle, et l'intéresser. « La littérature des anciens, dit-elle, est chez les » modernes une littérature transplantée : la littérature chevale-» resque est chez nous indigène, et c'est notre religion et » nos institutions qui l'ont fait éclore. Les écrivains imitateurs des » anciens se sont soumis aux règles du goût le plus sévère ; car, » ne pouvant consulter ni leur propre nature, ni leurs propres » souvenirs, il a fallu qu'ils se conformassent aux lois d'après » lesquelles les chefs d'œuvre des anciens peuvent être adaptés » à notre goût; bien que toutes les circonstances politiques et » religieuses, qui ont donné le jour à ces chess-d'œuvre, soient » changées; mais ces poésies d'après l'antique, quelque parfaites » qu'elles soient, sont rarement populaires, parce qu'elles ne » tiennent dans le temps actuel à rien de national. La poésie » française étant la plus classique de toutes les poésies mo-» dernes, est la seule qui ne soit pas répandue parmi le » peuple. Les stances du Tasse sont chantées par les gondoliers de Venise; les Espagnols et les Portugais de toutes les classes elle aura frappé le lecteur avant qu'il ait achevé le poëme.

On a critiqué dans les poëmes d'Homère, de Virgile, de Milton, du Tasse, et du Camoëns, ces dieux s'enivrant, et riant de la mauvaise grâce dont Vulcain leur sert à boire; ces harpies enlevant le dîner des héros troyens; de vieux vaisseaux se changeant en jeunes nymphes; Diane donnant des soufflets à Vénus; Mars qui, renversé, couvre neuf arpents de son corps; des chevaux qui parlent et qui pleurent; Jupiter menaçant Junon de la suspendre dans les airs avec une enclume à chaque pied; un ange qui coupe en deux un diable, et les deux parties du diable qui se réunissent; des princes changés en

<sup>»</sup> savent par cœur les vers de Caldéron et du Camoëns; Sha
» kespéar est autant admiré par le peuple en Angleterre, que

» par la classe supérieure; des poëmes de Goethe et de Burger

» sont mis en musique, et vous les entendez répéter des bords

» du Rhin jusqu'à la Baltique: nos poëtes français sont admirés

» par tout ce qu'il y a d'esprits cultivés chez nous, et dans le

» reste de l'Europe; mais ils sont tout-à-fait inconnus aux gens

» du peuple, et aux bourgeois même des villes; parce que les

» arts en France ne sont pas, comme ailleurs, natifs du pays

» même où leurs beautés se développent. » ( De l'Allemagne,

t. 1, p. 275. )

poissons; des arbres transformés en enchanteresses; un perroquet chantant des chansons; et
un héros chrétien adressant une prière à Vénus,
qui la porte au pied du trône de Jésus-Christ. J'ai
dû me garder d'imiter un pareil merveilleux, et
je crois qu'Aristote a pu se tromper, lorsqu'il a
dit: — « Il faut que l'admirable dans l'épopée
» aille jusqu'au déraisonnable : ce qui passe les
» bornes de la raison produit le merveilleux. »

M. de Chateaubriand, parlant de la Henriade, s'écrie:—« Est-ce que cette France à demi » barbare n'étoit plus même alors assez cou» verte de forêts, pour qu'on n'y rencontrât pas 
» quelques uns de ces châteaux du vieux temps, 
» des souterrains, des tours verdies par le 
» lierre, et pleines d'histoires merveilleuses? 
» Ne pouvoit-on trouver quelque temple go» thique, dans une vallée, au milieu des bois? 
» Les montagnes de la Navarre n'avoient-elles 
» pas encore quelque druïde qui, sous le 
» chaume, au bord d'un torrent, au murmure 
» des ondes, chantoit les souvenirs des Gaules', 
» et pleuroit sur la tombe des héros?.. »

Ce que M. de Chateaubriand cherche avec tant de regret dans la Henriade, se trouve tout naturellement placé dans ma Caroléide. Malheur aux poëmes écrits sur des sujets trop modernes! les temps antiques sont les âges de la poésie. Il est un charme indéfinissable attaché à ces mots de bardes, de scaldes, de sibylles, de druïdes, etc. Leurs noms, leurs souvenirs, leur culte, tout en eux est harmonie. — « Oh! quels » charmes, s'écrie l'éloquent auteur de la » Gaule Poétique, n'ont pas les noms antiques » placés en des récits attendrissants, puisqu'en » ne les prononçant qu'au hasard, et détachés » de toute idée, on ne peut les entendre sans » une émotion secrète! C'est ainsi qu'on se » plaisoit à écouter les sons que le vent tiroit de » la lyre d'Homère, suspendue à la grotte de » Smyrne. »

On sait que, parmi les Gaulois, les Germains, et en général tous les peuples du Nord, les femmes jouissoient d'une considération extraordinaire. Elles suivoient leurs époux à la guerre, combattoient à leurs côtés, opinoient

l'épouse du Malabar, se précipitoient sur le bûcher funéraire de l'objet adoré. Selon Tacite, Pomponius Méla, et autres, une jeune fille passoit pour avoir quelque chose de divin, et étoit considérée comme une lumière prophétique : aussi ses discours étoient-ils avidement écoutés, et ses conseils constamment suivis : la vierge prophétesse étoit l'oracle de la patrie.

Le gui sacré et la verveine couronnoient le front virginal de ces Velléda, aux pieds desquelles se prosternoient les belliqueux enfants du Nord. M. de Marchangy, dans sa Gaule Poétique, ouvrage à la fois gracieux et savant, auquel je dois d'heureuses inspirations, les représente ainsi: — « Elles étoient armées de la basquette des Nécromans, de l'anneau merveil-» leux, de la coupe aux philtres magiques, et » transportées sur un char aérien, telles qu'ap-» parurent à nos crédules aïeux les Obéron, les » Morgane, et les Mélusine. »

Prophétesses du Nord! muses des rois sauvages! c'est parmi vous que j'ai trouvé ma vierge des temps antiques, mon Ulnare, amante enzore sans exemple, ame et merveilleux de mon poëme: oui, filles divinisées! c'est vous qui m'inspiriez sans doute, lorsqu'au fond de l'antre des forêts, aux regards étonnés de Charlemagne, je faisois apparoître l'être inconcevable, l'aurore boréale, qui devoit dans le Nord éclairer ses triomphes.

J'ai constamment suivi dans ce poëme la vérité historique, je n'ai brodé que quelques accessoires. La vierge des forêts, Ulnare elle-même, n'est point entièrement une héroine imaginaire. J'aurois pu cependant ne point m'astreindre à cette règle, à laquelle nul poëte épique ne s'est soumis. On sait que Didon naquit et mourut trois cents ans après Enée; qu'Enée lui-même, loin de fonder l'empire romain, mourut noyé dans le Numique; que la chaste Pénélope fut répudiée et chassée par Ulysse, pour cause de débauche pendant son absence; que jamais Hélène n'entra dans les murs de Troie; et que Henri IV et Elisabeth ne se virent, ni ne se parlèrent jamais.

On disoit un jour à Thomson, auteur du poëme des Saisons, qu'un de ses amis s'occupoit à composer une épopée. — « Une épopée! » s'écria l'auteur anglais, impossible! il n'a ja-» mais vu une montagne. » On ne m'adressera point un semblable reproche: c'est au milieu des camps, sur des terres étrangères, que co poëme a été en partie composé. C'est tantôt sur la cime des monts les plus escarpés, tantôt sur le bord des torrents les plus sauvages, souvent sous la tente, et sur le sanglant théâtre des combats, quelquefois dans la tranchée, et toujours parmi des héros français, que j'ai tracé les scènès variées de ma Caroléide. Cet ouvrage, tout patriotique, et que j'aime à croire national, a recueilli toutes les impressions de ma vie, toutes les sensations d'une jeunesse ardente, et toutes les pensées d'une cœur enthousiaste. Notre siècle a souvent placé l'homme dans des situations dramatiques; et c'est en ces moments où mon âme étoit sortement agitée, que j'aimois à peindre ses violentes émotions. Echappant par miracle à des périls toujours nouveaux, j'ai peint ce que j'ai vu, ce que j'ai senti, et les horreurs des combats, le carnage, l'incendie, les siéges, le sac des villes; et l'ivresse de la victoire, les prodiges de l'héroïsme; et les regrets vers le sol natal, vers le tant beau pays de France; et les douces illusions de la jeunesse et de la vie; et surtout l'enthousiasme de la gloire et de la patrie.

Compagnon de ma vie, dépositaire de mes pensées, consolateur de mes peines, charme de mes plaisirs, mon poëme ne me quitta jamais dans mes courses lointaines; et, semblable au Camoëns, qui, faisant naufrage sur les côtes de la Chine, échappoit à la mort, nageant d'une main, et tenant de l'autre sa Lusiade, de même de mille dangers je ne sauvai souvent que ma personne et mon ouvrage.

Je n'ai point prétendu faire un poème de circonstance; ces sortes d'ouvrages meurent avec
l'époque qui les fit naître. Sans doute, il se
trouvera beaucoup d'allusions de tous genres
dans mon Charlemagne; je ne les ai point recherchées; de même je n'ai point songé à les
éviter. Les Muses, au sommet du Parnasse, n'ont
point de chaînes, point d'esclavage; et la pen-

sée, qui noblement cherche à s'élever jusqu'à elles, ne peut trouver la flamme du génie que sur l'autel de l'indépendance.

Loin de moi donc toute vue, toute opinion politique! S'il est encore en France des partis opposés, chacun d'eux trouvera dans ma Caroléide le sentiment qui doit réunir tous les esprits, l'amour de la patrie.

Paré d'un grand nom, mon Charlemagne auroit eu besoin d'un grand talent; et je ne puis me rappeler sans effroi l'arrêt de ce monarque guerrier,

- « Qui ne pouvoit souffrir qu'un artisan grossier
- » Entreprit de tracer d'une main criminelle
- » Un portrait réservé pour le pinceau d'Apelle. »

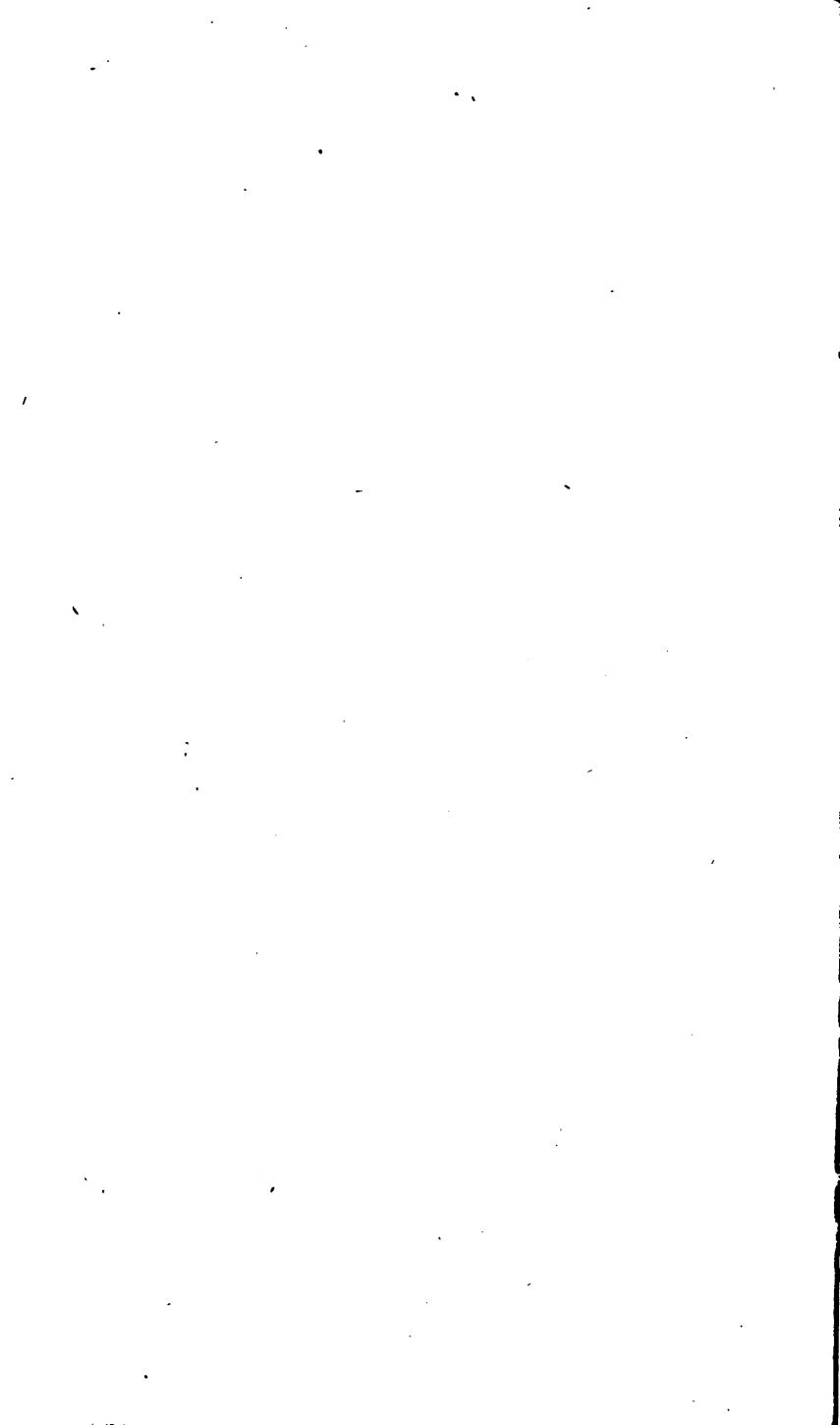

# CHARLEMAGNE

OU

## LA CAROLEIDE.

### CHANT PREMIER.

JE chante ce guerrier dont la vaste puissance (1)

Fit des roisses rivaux les vassaux de la France,

Et dont le bras vainqueur, noble instrument des cieux,

Etendit le vrai culte, et brisa les faux dieux.

Je chante les combats, les amours et la gloire

D'un roi, l'ami du ciel, et l'orgueil de l'histoire;

Qui, monté triomphant au trône des Césars,

Fut l'idole du peuple et le dieu des beaux-arts.

Sentiment des grands cœurs! amour de la patrie! Viens répandre en mon sein le souffle du génie; Daigne animer ma voix, daigne inspirer mes chants: C'est peu d'avoir tes feux, il me faut tes accents.

#### CHARLEMAGNE.

En de riants tableaux que l'amour s'embellisse!

Que le fracas des camps dans mes vers retentisse!

Orne la vérité sans ternir ses attraits;

De leurs propres exploits étonne les Français;

Fais régner dans mes vers l'ardeur dont tu m'enflammes;

Cherche à plaire aux esprits pour mieux toucher les âmes;

Et joins, en célébrant et Charle et ses guerriers,

Une palme nouvelle à d'antiques lauriers.

Charlemagne régnoit, et déjà la victoire

Avoit orné son front de quatorze ans de gloire \*.

Ces belliqueux Gaulois, esclaves si long-temps

De princes sans puissance, et de sujets tyrans;

Ces peuples, si souvent, sur leurs sanglants rivages,

Par devoir criminels, par désespoir sauvages,

Aujourd'hui, sous un roi, la terreur des pervers,

Aux trônes commandoient, et régloient l'univers.

Vers ces climats heureux, sur ces bords où la Seine (2),
Parmi des prés fleuris, lentement se promène,
Paris alors, Paris, dans l'ombre ensevel,
S'apprêtoit à sortir des gouffres de l'oubli.
Ce n'étoit point encor cette ville royale,
Qui, du globe, plus tard, brillante capitale,
Devoit, réunissant mille peuples divers,

<sup>\*</sup> En ce moment il a environ trente-six ans.

Dans ses murs orgueilleux contenir l'univers; Ce n'étoit point encor du monde la maîtresse: Vierge simple et sans fard, la modeste Lutèce Brilloit peu; mais, du moins, présageant sa beauté, De loin entrevoyoit son immortalité.

Au fond d'un vieux château, de gothique structure,
Où l'art s'étoit flatté d'embellir la nature,
Charle, à l'aube du jour, s'arrachant au sommeil,
Déjà de la nature admire le réveil;
Du génie en ses yeux brille l'ardente flamme:
Les plus vastes projets fermentent dans son âme;
Le présent qu'il régit ne peut le contenir,
Fier du passé, son œil embrasse l'avenir:
L'audace est son rempart, l'honneur son existence,
Et l'amour le tribut qu'il lève sur la France.

Ses traits mâles et fiers, son port majestueux,
Plaisent à tous les cœurs, et charment tous les yeux.
Redoutant les amours, il fuit leur douce flamme;
L'intérêt de son peuple occupe seul son âme:
Le devoir est pour lui l'élément du bonheur.

Mais peut être, en héros trop sier de sa valeur, Charle porte à l'excès son amour pour la gloire: Néanmoins, généreux au sein de la victoire, L'honneur guide ses pas, la justice son cœur; Du soible il est l'appui, du crime le vengeur:

## CHARLEMAGNE.

Sur son front rayonnant sa puissance s'annonce, Et sa gloire est partout où son nom se prononce.

4

La nuit avoit cessé: le souverain des airs, S'annonçant par degrés, éveilloit l'univers.! Sur un trône d'azur et de pourpre éclatante, L'épouse de Titon se lève éblouissante; Et du soleil ouvrant le palais radieux, Couvre de ses feux d'or l'immensité des cieux.

Dédaignant la splendeur d'une vaine parure,

Le héros se revêt de sa pesante armure;

Des gardes du palais le cortége pompeux

Ne l'environne point : Noble Charle! à tes yeux,

D'orgueil et de terreur ces fastueuses marques

Sont dignes des tyrans, et non des vrais monarques :

Aimé de tes sujets, comptant sur leur honneur,

Ta garde est leur amour, ta sûreté leur cœur!

Au conseil il se rend, et sa cour l'environne.

Bozon, le fier Bozon est debout près du trône (3);

Terrible dans les camps, sincère dans les cours,

Il plait par sa valeur, mais non par ses discours.

Pour lui feindre est un crime : indocile et farouche,

La brusque vérité sort toujours de sa bouche :

Parmi les courtisans on le fuit, on le hait;

Mais Charle aime Bozon... toute la cour se tait.

Le célèbre Angilbert, l'ami du roi de France (4),
Fameux par ses écrits, fameux par sa naissance,
Suit les pas de Bozon: philosophe guerrier,
En sa main est la lire, à son front le laurier;
En lui l'expérience éclaire la jeunesse:
Grave sans être sombre, austère sans rudesse,
Il ne distingue point un devoir d'un plaisir;
Quoiqu'il brille aux combats, la paix est son désir:
Si Charle est tout pour lui, plus encore est la France.

Mais quel audacieux près du trône s'avance?...

Son œil est d'un héros, son port d'un souverain;

Les combats sont ses jeux, les succès son destin:

C'est Isambard...\* son nom, illustré dans la guerre,

Lui semble le plus grand qu'ait célébré la terre.

Gérold est près de lui: Gérold, adroit flatteur,

Du monarque français croit posséder le cœur;

Subtil dans ses discours, rusé dans sa conduite,

Constamment dans son sein la politique habite;

Mais timide guerrier, Gérold n'est qu'orateur;

Il plaide pour la guerre, et tremble au champ d'honneur:

Tel, prêchant les combats, l'éloquent Démosthène (5)

<sup>\*</sup> Isambard, noble et vaillant paladin, sauva la vie à Charle-magne dans une partie de chasse : le roi le combla de bienfaits. Isambard fut aimé d'Hermengarde, belle-fille de Charlemagne. Voy. GAILLARD, Hist. de Charlem.

Tonnoit dans les conseils, et suyoit sur la plaine.

Othon parol: savant et guerrier à la fois,
Othon de la nature étudia les lois:
Sondant de ses secrets la profondeur immense,
Aux mortels expirants Othon rend l'existence;
Et contre toute erreur sachant se prémurir,
Médite le passé, révèle l'avenir.

Un jeune chevalier s'avance sur ses traces;
Le ciel unit en lui la valeur et les graces:
Toujours vif et joyeux, loyal et sans détour,
Couvert d'armes c'est Mars, et sans casque l'Amour.
Brave, mais imprudent; amant vif, mais volage,
De la frivolité le beau Guise est l'image (6):
Galant, léger, badin, terrible, audacieux,
C'est le dieu des combats, des plaisirs et des jeux;
Il folâtre, il triomphe, et partout il allie,
Courage avec amour, raison avec folie.

Là se montre Eginhard \* : belliqueux troubadour, Aux hymnes des combats il joint des chants d'amour. Plus loin paroît Brennus, descendant du grand homme Qui, tel qu'un dieu vengeur, entra vainqueur dans Rome.

\* Eginhard est tellement connu que je n'en parle point dans mes notes. Tout le monde sait qu'il fut d'abord secrétaire de Charle, puis son ami, ensuite son gendre, et enfin son historien. Noble Roland! jadis, parmi tous ces héros, Tu t'élevois superbe... O fatal Roncevaux! Que maudit soit ton sol où la gloire succombe! Ton immortalité s'assied sur une tombe.

Mais vous, Montmorency, Theuderic, Olivier (7), Odoart, Angelin, puis-je vous oublier!
Immortels favoris des Filles de mémoire,
Ah! seuls, vos noms heureux désignent la victoire!
Anceaume, Guy, Tristan, Lancelot, Amalvin,

Anceaume, Guy, Tristan, Lancelot, Amalvin,
Roricus \*, Archambault \*\*, Artus, Ogier, Guérin,
Que de noms glorieux!... troupe vaillante et sière;
Oui, je célébrerai votre audace guerrière;
Que n'ai-je, avec plus d'art, des pinceaux plus sameux!
Qui chante vos exploits, s'éternise avec eux.

Cependant au conseil Charle en ces mots s'exprime:

- « Des guerriers de ma cour élite magnanime!
- » Chevaliers! parmi vous je viens en ce moment,
- » De l'empire français tracer l'état présent.
  - » Quand les peuples lombards, ennemis de la France,
- » M'eurent par leurs complots ordonné la vengeance,
- » Didier, leur souverain, dans les Alpes vaincu,
- » Foudroyé même avant que d'avoir combattu,
- \* Roricus, beau paladin, fut aimé de Berthe, fille de Charle-magne.
  - \*\* Archambault sut aimé de Rotrude, autre sille du roi.

- » Courut en vain cacher sa honte dans Pavie;
- » Par ma clémence seule il conserva la vie;
- » Et lui-même à mes pieds courbant ses étendards,
- » Vint déposer, tremblant, le sceptre des Lombards.
  - » C'est alors qu'enchaînant les foudres saints dans Rome,
- » Je servis le Pontise, et je gouvernai l'homme:
- » Moins altier désormais, qu'il sache sous nos lois,
- » Que le chef des prélats n'est point le chef des rois!
- » Quand l'Homme des douleurs, dont il se dit l'image,
- » Pour seul trône eut la croix, pour seul encens l'outrage,
- » Qu'offre au monde un superbe, encensé sous le dais...
- » Le prince de l'orgueil, prêchant le dieu de paix!
  - » Souverain en Espagne, et maître en Italie,
- » Depuis je subjuguai trois fois la Germanie:
- » Je vis fuir Vitikind, las de mille revers;
- » Et crus avoir rendu le calme à l'Univers:
- » Mais, hélas! vain espoir! ce peuple opiniâtre
- » Qui, toujours terrassé, toujours prêt à combattre,
- » Vainement châtié, vainement asservi,
- » Ne peut qu'être frappé, sans être anéanti;
- » Ces mortels qui, vaincus, et pourtant invincibles,
- » Tombant épouvantés, se relèvent terribles;
- » Les Saxons, contre nous s'arment de toutes parts;
- » Et Vitikind encor guide leurs étendards.
  - » Déjà, près du Veser, ces hordes de sauvages
- » Menacent mes Etats d'effroyables ravages;

- » L'orgueil de Vitikind s'accroît à chaque instant;
- » Tous les peuples du Nord ont volé vers son camp :
- » Ils arment leurs fureurs... Mais c'est trop les attendre;
- » Je prétends conquérir, et non pas me désendre:
- » En vain les rois du nord conspirent réunis,
- » Je n'ai qu'eux à dompter, l'univers m'est soumis.
  - » A la France j'ai joint tout le nord de l'Espagne:
- » Le Saxon m'y contraint, j'y joindrai l'Allemagne;
- » Ses révoltes sans fin ont décidé son sort;
- » Souverain du midi, je veux l'être du nord;
- » Et je ferai bientôt, étendant ma puissance,
- Des royaumes voisins les remparts de la France.
  - » Pour rendre le bonheur, la paix aux nations,
- » Illustres chevaliers! aux rivages saxons,
- » Courons anéantir ces hordes étrangères,
- » Ces barbares armés qui menacent nos terres.
- » Leur ruine et la paix !.. Tels sont mes vœux ardents.
- » Mais vous, quels sont ici vos secrets sentiments?
- » Parlez sans nulle crainte, et les faisant connaître,
- » Oubliez au conseil que Charle est votre maître.
  - » Nos armes constamment ont su tout asservir;
- » Chevaliers! le passé fait prévoir l'avenir.
- » Méritons d'être un jour, fatigant la victoire,
- » Aux douceurs du repos condamnés par la gloire. »

Il dit. Gerold se lève: « — Ah! sire, en vos récits,

- » Que d'exploits oubliés! que de hauts saits omis!
- » Vainqueur des nations, vous sûtes du ciel même
- » L'interprète, en jugeant le pontife suprême:
- » L'autel fut soutenu par votre bras vengeur:
- » L'homme de la victoire est l'homme du Seigneur.
  - » Du sol où vous régnez, écartant les tempêtes,
- » Vous comptez moins de jours encor que de conquêtes;
- » Et, malgré des combats les dangereux hasards,
- » L'été de votre règne est le printemps des arts (8).
  - » Dominateur des rois, digne arbitre du monde,
- » Ah! Sire, loin de vous l'orage à peine gronde:
- » Croyez-moi, différez d'attaquer les Saxons:
- » Armez de toutes parts de nombreux bataillons,
- » Et du sort des Germains qu'un seul combat décide:
- » Pendant ce court délai, que la ruse vous guide :
- » Didier sert Vitikind; attirez-le vers vous;
- » Offrez-lui quelque trône, il tombe à vos genoux.
- » Diviser vos rivaux, les tromper, les séduire,
- » Avant de les frapper, c'est déjà les détruire.
  - » Illustre auteur d'un Code \* immortel à jamais!
- » Chaque jour est pour vous un siècle de succès;
- » Charlemagne peut tout: nouveau dieu du tonnerre,
- » Il porte sur son front les destins de la terre... »

Charle interrompt Gerold: — « Adressez à mon cœur

\* Les Capitulaires.

- Les discours d'un guerrier, et non ceux d'un flatteur :
- » Gerold, la perfidie est sœur de l'imposture:
- » Un éloge excessif devient presque une injure:
- » Ah! quel que soit l'éclat de mes premiers succès,
- » Ma gloire la plus belle est l'amour des Français!
- Je sais qu'à la louange un prince doit s'attendre;
- » Je veux la mériter, mais ne jamais l'entendre:
- » Vantez plus les Français, vantez moins mes exploits:
- » Le miel de la louange est le poison des rois. »

Il dit: ces mots touchants à tous les cœurs s'adressent;

L'admiration croît, et les éloges cessent.

Alors parle Bozon. - « Fier du nom de Français,

- » Chacun de nous aspire à de nouveaux succès:
- » Loin de nous appeler à des conseils stériles,
- » Ah! Sire, au champ d'honneur guidez nos pas dociles;
- » Ce conseil pour la forme est assemblé par vous;
- » Vos plans sont d'un héros, ce sont des lois pour nous.
- » Quant à moi, contre un peuple indocile, idolâtre,
- » Je ne sais point parler, je ne sais que combattre...
- » En vain blameroit-on mon langage hardi;
- » Je sers Charle, je l'aime, et je mourrai pour lui.

Il dit; et la fierté brille en son œil sauvage. Soudain Othon à Charle adresse ce langage:

« — Sire', avant que la guerre, et de nombreux succès,

- » Joignent-la Germanie à l'empire français,
- » Consultons l'Eternel, rendons les cieux propices (9);
- » N'attaquons l'ennemi que sous de saints auspices :
- » Ordonnez, et je cours aux marches de l'autel,
- » Par de sayants secrets interroger le ciel.
- » Qu'il approuve nos plans, alors pour la patrie,
- » Vouant au champ d'honneur le reste de ma vie,
- » Je pourrai faire encor jaillir, malgré mes ans,
- » Des glaces de l'hiver quelques seux du printems. »

Il s'arrête à ces mots; mais Eginhard s'écrie:

- « Sage Othon! quand du nord éclate la furie,
- » A quoi bon consulter des augures douteux?
- » Les ordres des héros sont les ordres des cieux.
- '» Laissons aux vils païens ce ridicule usage;
- » Consultons seulement Charle et notre courage;
- » Ce sont là maintenant les oracles français,
- » Qui prédisent la gloire, et dictent les succès. »

Angilbert s'est levé: - « Sire, quoique sauvage,

- » Le nord à vos vertus peut encor rendre hommage:
- » Les châtiments ne font qu'irriter sa fureur;
- » Toute vengeance est vaine, essayez la douceur.
- » Je connois du Saxon la rage opiniâfre;
- » Plus vous triompherez, plus il voudra combattre.
- » Sire, épargnez le sang: traitez avec ses rois;

- » En lui cachant le joug, courbez-le sous vos lois:
- » Montrez-vous magnanime, il deviendra sensible;
- » Soyez un protecteur, non un vainqueur terrible;
- " Triomphez sans combats, que vos dons soient la paix,
- » Vos armes la justice, et vos lois les bienfaits! »

Il dit; mais Isambard, chevalier téméraire,

En ce discours fougueux peint son âme guerrière:

- « Sire, un semblable avis doit être combattu:
- » Yous, faire des traités!.. vous sembleriez vaincu;
- » Les Saxons nous croiroient plongés dans les alarmes:
- » Ah! loin de discourir, point de retard, aux armes!
- » Laissons là des conseils le timide repos;
- » Avant d'être orateurs, Français, soyons héros!
  - » N'amassons point ici des secours inutiles,
- » Pour dompter des Germains les troupes indociles:
- » Courons vaincre leurs chefs au fond de leurs Etats:
- » Quelques guerriers français valent tous leurs soldats.
  - » Que d'avance leurs camps soient assiégés d'alarmes!
- » Que notre seul aspect fasse tomber leurs armes!
- » Sire, attaquer c'est vaincre, attendre en paix c'est fuir.
- Due nos faits merveilleux étonnent l'avenir!
- » A votre noble appel que la gloire réponde!
- » Nos noms, faits pour l'histoire, appartiennent au monde:
- » Nous surpasserons tous, notre cœur le promet,
- » Dans ce que nous ferons, ce que nous avons fait.

- » Ah! sire, croyez-moi, souvent pour la patrie
- » La prudence est soiblesse, et l'audace est génie. »

A ce mâle discours, des chevaliers ravis Un noble enthousiasme enflamme les esprits; Et Charle ainsi s'adresse à sa troupe fidèle:

- « Français! de vos grands cœurs je reconnois le zèle;
- » Ah! combien je jouis! avec tant de héros
- » Charle a des ennemis, mais il n'a plus d'égaux.
  - » Allons faire du nord la superbe conquête:
- » Je ne veux point de gloire, ou je la veux complète;
- » Intriguer et corrompre est indigne de moi;
- » Charle attaque en guerrier, Charle veut vaincre en roi.
- » Point de ruses, Gerold! point de noir stratagème!
- » Qui se sert d'un perfide est perfide lui-même.
  - » Chevaliers! loin de nous le calcul effrayant
- » Des légions du nord que grossit l'orient!
- » De ces siers révoltés peuplons la rive sombre;
- » Nous compterons après quel fut jadis leur nombre.
- » Des rois coalisés bien foible est le lien;
- » Leur camp paroît terrible, et leur force n'est rien.
- » L'un de l'autre jaloux, la haine entre eux respire :
- » Unis sans nul accord ils s'aident pour se nuire:
- » Et de leurs alliés, arrogants protecteurs,
- » En prenant la désense, ils comblent les malheurs.
  - » Angilbert, aux Saxons en vain nous ferions grâce;

- » Par l'audace elle-même il faut punir l'audace :
- » Ah! la persévérance est mère du succès.
  - » Isambard! votre avis est d'un héros français.
- » Allons, pour mes guerriers, destructeurs des obstacles,
- » Que la guerre devienne un tissu de miracles!
- » Braves amis! bientôt ce fort audacieux,
- » Cet ouvrage célèbre et de l'homme et des cieux,
- » Eresbourg, sous ses murs, verra Charle combattre.
- » Sur ce roc Wortighin, guerrier opiniâtre,
- » En vain de m'arrêter a formé le dessein;
- » Quels que soient ses efforts, je joindrai Vitikind.
- » De tous les rois armés qu'il me faudra combattre,
- » L'illustre Vitikind, ce vaillant idolâtre,
- » Dont le bras foudroyant sème partout l'effroi,
- » Est le seul ennemi qui soit digne de moi.
  - » J'aime à rendre justice à sa mâle énergie;
- » Lui seul, en vrai héros, défend la Germanie;
- » Mais je veux, l'attaquant parmi ses escadrons,
- » En Vitikind lui seul vaincre tous les Saxons.
- » Ce défenseur zélé de nations sauvages,
- » Vainement de soldats couvre tous ses rivages,
- » Mon bras saura bientôt aux yeux de l'univers,
- » Mettre en un seul guerrier toute la Saxe aux fers:
- » Et l'univers en paix, soumis à ma puissance,
- » Ne verra sous le ciel qu'un empire... LA FRANCE. »

Il dit, et réunit tous les partis divers:

De longs cris d'allégresse éclatent dans les airs:

Charle semble, au milieu de l'empire qu'il fonde,

Le maître des destins, et l'oracle du monde.

Du conseil cependant Charlemagne est sorti:

Mais au fond du palais un vieillard l'a suivi;
C'est Enulphe: de Charle il éleva l'enfance;
Sut avec son amour gagner sa confiance;
Et dans son jeune cœur fit germer à la fois
Les vertus des chrétiens, et les talents des rois.
La vérité pourtant, en sortant de sa bouche,
Tonne en termes trop durs, et souvent effarouche:
Mais Charle aime à l'entendre; Enulphe, ami réel,
Parlant au cœur du roi, semble une voix du ciel.
Ce prélat éclairé, consolateur des peines,
Du haut de sa vertu voit les erreurs humaines;
Tel que l'Olympe altier, qui, du sommet des airs,
Contemple sous ses pieds la foudre et les éclairs.

Solitaire à la cour, dans l'ombre et le silence, Enulphe observe Charle... et lorsque sa présence Peut contenir son prince, à l'âge où tant de fois L'erreur égare l'homme, il paroît... et sa voix, Rappelant aussitôt la sagesse bannie, Sert ensemble son Dieu, son prince et sa patrie.

- Pardon, dit le vieillard, si jusques en ces lieux

- » J'ose porter vers vous mes pas audacieux;
- » O mon maître! en saveur du zèle qui m'enslamme,
- » Permettez qu'en secret je vous ouvre mon âme.
- » Ah! parle, cher Enulphe, interrompt le héros,
- » Parle, éclaire ton fils: mes vœux, mes plans nouveaux,
- » Sont-ils blamés par toi? Ce matin ton silence
- » Au conseil m'a frappé. Sage ami, ta présence
- » Toujours annonce à Charle un tort à réparer,
- » Des biensaits à répandre, ou des maux à parer.
- » Montre-moi mes erreurs, j'aime à les reconnoître,
- » Enulphe, que crains-tu? N'es-tu donc pas mon maître?
- » Sire, ah! qu'un tel langage est noble et généreux!
- » Eh bien! je l'avouerai, je viens blâmer vos vœux (10).
- » En des climats lointains qu'allez vous entreprendre?
- » Je prétends conquérir, et non pas me défendre,
- » A dit Charle au conseil. Ah! Sire, les Français
- » Auront-ils donc un roi qu'ils ne verront jamais?
- » Aux pôles étonnés transportant sa puissance,
- » Sera-t-il donc toujours partout... hormis en France?
- » Voulez-vous être craint sans jamais être aimé?
- » Prince, votre pouvoir est assez renommé.
- » Prétendez-vous, poussant l'orgueil jusqu'au délire,
- » De l'univers entier composer votre empire?
- » La véritable gloire est-elle donc, Seigneur,
- » De ravager la terre, et d'en être l'horrenr?
- » Fiers conquérans, quels fruits vous rendent vos conquêtes?

- » Les malédictions s'amassant sur vos têtes,
- » Montent vous dénoncer au trône du Seigneur.
- » Eh! que répondrez-vous, lorsque ce Dieu vengeur
- » Des flots de sang versés, des crimes de la guerre,
- » Viendra demander compte aux bourreaux de la terre?
- » Sur vos fronts, ici bas, si brillants de forfaits,
- » Mais honteux et baissés aux célestes palais;
- » Au lieu de cet orgueil dictant des lois suprêmes,
- » Que lira-t-on? le crime et l'horreur de vous-mêmes.
  - » Ah! pardon si l'exoès d'un zèle rigoureux
- » M'emporte ici trop loin... Mais, prince vertueux,
- » Jamais la vérité ne parat vous déplaire,
- » Et vous m'avez permis ce langage sincère.
  - » Repoussez les Saxons, si leurs chefs ennemis
- » Jusques dans vos Etats portent leurs pas bardis;
- » Mais volant aux combats, comme aux jeux d'une sête,
- » N'allez point du Veser essayer la conquête.
- » Parmi vos enfans, Sire, ah! régnez désormais;
- » Un règne paternel est un règne de paix.
- » Au milieu des lauriers, que l'olivier fleurisse!
- » Et qu'admirant vos lois, bénissant leur justice,
- » Chaque peuple s'écrie, au sein d'un doux repos:
- » La paix de l'univers est l'œuvre d'un héros.
- » Enulphe, répond Charle, ah! lorsque avec audace
- » Le chef des rois du Nord m'attaque et me menace,
- » Veux-tu que, l'attendant en un lâche repos,

- » Je laisse dévaster l'empire des héros?
- » Non, tant que le Saxon existera sur terre,
- » Il saura l'embraser des fureurs de la guerre;
- » Le contenir n'est rien, c'est peu de l'asservir,
- » Pour le repos du monde il faut l'anéantir (11).
  - » Régner sur des Français c'est régner sur la gloire;
- » Je veux éterniser la paix par la victoire.
- » Cher Enulphe, crois-moi, j'aurai l'appui des cieux;
- » Je cours des fiers Saxons renverser les faux dieux:
- » Pour notre auguste culte un zèle ardent m'inspire,
- » De la foi des chrétiens nous étendrons l'empire,
- » Et saintement armés, brûlant d'un noble feu,
- » Notre cause aujourd'hui sera celle de Dieu.
  - » Le Pontife romain, d'un peuple téméraire
- » Lui-même n'attend plus que la désaite entière,
- » Pour m'offrir, en dépit des cours de l'Orient,
- » Le titre glorieux d'empereur d'Occident (12). »

Il dit; mais le vieillard garde un morne silence;

Il voit avec quel seu le héros de la France

A défendu ses plans : tout effort seroit vain;

Charle obéit peut-être à la loi du destin;

Pour le vrai culte ainsi Dieu l'ordonne peut-être.

- « Eh bien! allez combattre, allez vaincre, ô mon maître!
- » Je ne vous retiens plus; mais loin de ses Etats,
- » Souvenez-vous qu'un roi, que dévore aux combats
- » La soif de conquérir, compromet sa patrie,

- » Le bonheur de son peuple, et son trône, et sa vie.
  - » Les revers sont parsois expier le bonheur.
- » Charle! je le prédis..., le Veser en fureur
- » Menacera vos jours, et la France peut-être
- » Pleurera ses succès, son armée, et son maître.
- » Alors, mon prince, alors souvenez-vous de moi.
  - » Enulphe vous suivra... Si pour servir son roi
- » Dieu daigne l'inspirer... Hélas! bientôt peut-être
- » Aux jours de la douleur vous le verrez paroître.
- » Adieu... » Le sage Enulphe, en achevant ces mots, Soupire... et lentement s'éloigne du héros.

FIN DU CHANT PREMIER.

## NOTES DU CHANT PREMIER.

(1) Je chante ce guerrier dont la vaste puissance. Fit des rois ses rivaux les vassaux de la France.

Tous les rois de la terre craignoient la puissance de Charle-magne, et recherchoient son amitié; il resusa, dit-on, dans sa jeunesse, le trône de Suède qui lui sut offert. Le roi des Asturies, dans ses lettres, prenoit le titre de son vassal; les rois d'Ecosse l'appeloient leur seigneur, et se disoient ses sujets; les rois sar-razins le nommoient leur maître; le roi d'Angleterre, son élève, l'appeloit son dieu tutélaire; les papes le désignoient comme leur protecteur, et les rois du Nord comme leur ches; le superbe ca-lise Aaroun Al-Raschid, ce sier conquérant de l'Asie, prit luimême l'humble titre de son lieutenant; et les païens même le nommèrent le père de l'Univers... Il sut le premier prince honoré du titre de Majesté.

Parmi des prés fleuris, lentement se promène,
Paris alors, Paris, dans l'ombre enseveli...

Paris, du temps de Charlemagne, n'étoit encore qu'une trèspetite ville, resserrée dans une île entourée des flots de la Seine, au milieu de grands marais, et avoisinée par de sombres forêts. Ce fut Philippe-Auguste, fils de Louis-le-Jeune, qui, le premier, pava et embellit Paris, dont l'ancien nom de Lutèce significit boue et immondices.

#### (3) « Bozon, le fier Bozon est debout près du trône.

Selon plusieurs historiens, ce Bozon étoit aïeul du fameux Bozon, qui fut comte d'Arles, beau-frère de Charles-le-Chauve, gendre de l'empereur Louis II, et roi de Vienne et de Provence. (Voy. ENGELBERGE, et autres.) La famille des Talleyrand-Péri-

gord descend de ces anciens Bozons. Le nom de Bozon significit aux temps antiques, enfant de la Forêt.

#### (4) « Le célèbre Angilbert, l'ami du roi de France.

Angilbert, né du sang royal, étudia avec Charles sous Alcuin; le monarque, qui l'aimoit tendrement, lui donna en mariage sa fille Berthe, dont il eut deux fils, Nitard, qui écrivit l'histoire de son temps; et Hamide, qui vécut et mourut dans l'obscurité. Charles le nomma ministre, et le fit gouverneur de la France maritime, depuis l'Escaut jusqu'à la Seine. Ses poésies plurent beaucoup à son siècle, et surtout à son roi, qui lui donna le surnom d'Homère. Dans ses dernières années il se retira en Picardie, au mouastère de Saint-Riquier, d'où il sortoit quelquefois pour affaires d'Etat. Il fit quatre voyages à Rome, mourut en 814, la même année que son souverain et son ami, et fut canonisé peu de temps après. Quelques unes de ses poésies se trouvent encore dans le Recueil dès Historiens de France, et on a aussi l'histoire qu'il écrivit de son monastère.

# (5) « Tel prêchant les combats, l'éloquent Démosthène Tonnoit dans les conseils, et fuyoit sur la plaine.

Démosthène, cet orateur si hardi dans ses discours, se montra lâche dans les combats. A la bataille de Chéronée, se trouvant dans la mêlée, il fut saisi d'une telle frayeur, qu'il jeta ses armes et prit la fuite. Eschine, son ennemi, dans sa fameuse harangue pour la couronne, ne manque point de tonner à ce sujet contre Démosthène. — « C'est lui, s'écrie-t-il, c'est lui dont les pieds fu- » gitifs servirent la lâcheté dans les plaines de Chéronée: Athé- » niens, pouvez-vous comparer le Démosthène, qui a fui du » champ de bataille de Chéronée, à Thémistocle, qui a vaincu » à Salamine! à Miltiade, qui, etc. »

#### (6) « De la frivolité le beau Guise est l'image.

On prétend que Guise étoit bâtard de Charlemagne. Lors des Etats de Blois, les partisans du célèbre duc de Guise, qui désiroient élever leur idole jusqu'au trône de Henri III, semoient, avec art, dans le public, que les Guise étoient issus de Charlemagne, et par conséquent vrais héritiers du trône.

#### · (7) Mais vous, Montmorency, etc.

Il existoit des Montmorency même avant le règne de Charlemagne; car le fameux Lisois, tige de cette ancienne famille, fut
baptisé le même jour que Clovis. Il reçut alors de ce monarque
le cri de guerre: Dieu aide au premier chrétien; devise perpétuée
dans sa famille, et qui, dans la suite, lorsqu'un Montmorency, le
premier fut bonoré du titre de baron, se changea en Dieu aide
au premier baron chrétien. Charlemagne, ayant donné le commandement d'une armée à son fils Pépin, plaça, comme Mentor
auprès de lui, un Montmorency. On prétend que le fameux Lisois, terrassant, en combat singulier, un chef maure, s'écria:

« Mon Maure est occis! » Mon Maure occis! que ce cri devint
son surnom, et que, resté à sa race, il forma par corruption le
nom de Montmorency.

#### (8) « L'été de votre règne est le printempe des arts.

Charlemagne s'occupa vivement des beaux-arts; il établit des écoles à Tours, à Aix, etc., fit construire de superbes églises (celle des Apôtres, à Florence, passe pour un monument du 8e siècle), hâta les progrès de la musique, fit retentir l'orgue dans les basiliques françaises, embellit son palais d'une horloge fameuse, composa plusieurs ouvrages latins et français (l'hymne Ul queant laxis, est, dit-on, de lui); fit une grammaire, et quelques pièces de vers, les premiers qui, dit-on, furent rimés; appela en France le savant Alcuin (Flaccus Albinius), diacre de l'église d'Yorck, et institua une académie, dont il voulut être membre lui-même. Chaque académicien y prit le nom d'un personnage illustre de l'antiquité. Charles sut surnommé David; Angilbert, Homère; Alcuin, Horace; etc... Le monarque français dit un jour, en soupirant, - « Que n'ai-je en France douze hommes aussi savants que Jé-» rôme et Augustin! » — « Quoi! lui répondit Alcuin, le Maitre » des cieux n'a eu, pour proclamer sa gloire, que deux hommes » de ce mérite, et vous, sire, vous en demandez douze! » Paul, diacre d'Aquilée, historien et poëte, ayant conspiré contre Charlemagne, on conseilloit à ce prince de lui faire crever les yeux, et de le condamner à mort. « Eh! qui nous dédommagera, répon-» dit-il, de la perte d'un homme à la fois si bon poëte et ai bon » historien? » Il se contenta de le faire renfermer.

#### (9) " Consultons l'Eternel, rendons les cieux propires.

Les astrologues ou devins étoient encore écoutés et crus du temps de Charles; les épreuves de l'eau, du feu et de la croix étoient encore sanctionnées par les lois.

### (10) "Eh bien! je l'avouerai, je viens blamer vos vœux...

Dans les discours d'Enulphe se retrouvera sans cesse le but moral du poëme,

#### (11) « Pour le repos du monde il faut l'anéantir.

Les Saxons ont été, pendant le règne de Charlemagne, le but de ses armes et le sujet de ses triomphes. On doit entendre, par cette dénomination générale de Saxons, les peuples qui occupoient le milieu de la Germanie, au-delà du Rhin, auxquels se joignoient ceux qui habitoient les côtes de la mer Baltique, et les rives des grands fleuves qui se jettent dans l'Océan, ensin toutes les nations, depuis la partie méridionale, vers la Bohème, jusqu'aux glaces de la Norwège. Ces hordes, peu constantes dans les régions qu'elles occupoient, avançoient, reculoient, chassoient leurs voisins, ou s'incorporoient avec eux. Ils étoient pour les Français (dit Anquetil) comme un orage menaçant, suspendu sur leurs frontières, toujours prêts àvy lancer les seux de la guerre, avec tous les sléaux qui l'accompagnent. (Voyez tous les historiens de ce temps.)

#### (12) " Le titre glorieux d'empereur d'Occident.

Lorsqu'en l'an 800, le pontise Léon couronna Charlemagne empereur d'Occident, ce ne sut qu'un simple titre dont il para le monarque français; car déjà Charles, depuis long-temps, gouver-noit Rome et l'Italie. Dès l'an 774 (dit Anquetil), la nécessité de régler le gouvernement de Rome y appela Charlemagne, qui en garda la souveraineté. Il y établit des juges en son nom. A cette époque, décoré du titre de Patrice par Etienne et par Adrien, il nommoit des gouverneurs dans les villes qu'il rendoit dépendantes du Saint-Siége, et se réserva le droit de consirmer l'élection des papes, et de donner l'investiture aux évêques.

Tout en protégeant les pontises, il les rendit dépendants de la

1

France; on en voit la preuve à l'avénement de Léon au Saint-Siége; le nouveau pontife lui envoya les cless de l'Eglise de Saint-Pierre, avec la bannière de la ville, et autres présents, gages de soumission, suppliant humblement Charlemagne de vouloir bien envoyer quelque grand de sa Cour, pour recevoir son serment de sidélité et celui des Romains. Plus tard, en l'an 800, lorsque Léon, faisant disparoître entièrement l'ombre d'autorité que l'empereur de Constantinople conservoit encore dans Rome, sacra Charlemagne empereur d'Occident; le Saint-Père se prosterna à ses genoux; et (selon les termes des annalistes) fut le premier à l'adorer. Telle sut l'époque du renouvellement de l'empire romain, fini dans Augustule, et recommencé dans Charlemagne. De ce moment, tous les actes surent datés à Rome de l'année de l'empire et du consulat de Charles, suivant l'usage des premiers Césars; les monnoies furent battues en son nom; et le pontise Léon ne fut, pour ainsi dire, quant aux affaires civiles, que le premier ministre de Charles à Rome. (Voyez tous les historiens du temps.)

FIN DES NOTES DU CHANT PREMIER.

# CHANT II.

Déja tous les guerriers dont s'honore la France, A de nouveaux combats préparent leur vaillance; En leurs nobles discours, en leurs mâles travaux, Les héros sont soldats, les soldats sont héros. Mais, avant leur départ, aiguillonnant leur zèle, Aux plaisirs d'un tournoi leur maître les appelle.

Image des combats, étude des guerriers,

Le carrousel au brave ouvre un champ de lauriers.

Tel on voit le taureau, plein d'une ardeur guerrière,

Des cornes battre l'air, du pied battre la terre;

Tel s'élance au combat le Français belliqueux;

La peine est son plaisir, les travaux sont ses jeux:

Tout repos le fatigue, il ne vit que de gloire:

Ses fêtes sont encor des essais de victoire.

Sur les bords de la Seine, aux portes du palais, Est une vaste enceinte où les guerriers français, Exerçant aux tournois leur vaillante jeunesse, Font admirer leur force, et briller leur adresse. Sur un balcon royal, sous un dôme de fleurs, Du prix de la beauté recherchant les honneurs, Mille objets séduisants, dont l'amour suit les traces, Créés par les plaisirs, modelés par les grâces, Attirent tous les yeux, et sur le champ d'honneur, Des poursuivants d'amour enflamment la valeur.

Au-dessus du balcon des guirlandes de roses
En festons retomboient : ces fleurs, fraîches écloses,
Parmi tant de beautés, étalant leur couleur,
Avec elles sembloient disputer de fraîcheur.
Sous un dais étoilé, contemplant tant de charmes,
Le roi paroît vêtu de ses brillantes armes.
Pour décerner le prix au vainqueur des tournois,
Par ordre du monarque, incertain sur le choix,
Des dames c'est à Guise à nommer la plus belleGuise vole au balcon où son maître l'appelle;
Il admire, il hésite, et tel qu'un doux zéphir
Qui glisse sur des fleurs... il erre sans choisir.

Le guerrier doit remettre un sceptre à la plus belle; Guise aperçoit Imma, Guise a volé vers elle; Mais un regard d'Alix a changé son désir; Alix l'emporte... Hélas! l'agaçante Alzémir La prive aussi du sceptre, et n'est point reine encore; Guise, enfin, le dépose aux pieds de Léonore: Lui-même à ses genoux il tombe; elle rougit: Léonore triomphe, et l'armée applaudit.

La souveraine élue, aussi fière que belle,

Voit tous les yeux fixés sur son sceptre et sur elle :
Sa victoire est complète; et l'éclat des honneurs
Ajoute un nouveau charme à ses traits enchanteurs.
Jamais rien de si beau ne parut sur la terre :
Cependant à Paris, inconnue, étrangère,
D'une richesse immense offrant l'éclat brillant,
Elle cache son nom, sa naissance et son rang.
Fière de ses attraits, l'heureuse Léonore
Paroît modestement les ignorer encore :
L'aimable enchanteresse, au printemps de ses jours,
Semble s'environner d'un nuage d'amours :
Dans ses brillants yeux noirs la volupté respire :
Sur ses lèvres de rose erre le doux sourire :
A sa blancheur se mêle un céleste incarnat ;
Et des sourcils d'ébène en rehaussent l'éclat.

Avec art dirigé, chaque coup d'œil perfide
Arrête l'indiscret, enflamme le timide.
Le zéphir se jouant dans l'or de ses cheveux,
En boucles arrondit leurs contours gracieux.
Selon ses vœux changeans, son visage varie;
La volupté près d'elle à la pudeur s'allie:
Souveraine en son port, génie en ses talents,
Sirène en ses discours, nymphe en ses mouvements,
Elle emploie avec art la vérité, la feinte,
Les rigueurs, la pitié, la menace et la plainte.
Désespérés ainsi, trompés dans leur amour,

Passent à chaque instant, sous leur pesante chaîne,
De la crainte à l'espoir, du plaisir à la peine.
Tout chevalier sensible, admirant tant d'attraits,
S'élance imprudemment pour la voir de plus près:
Tel un insecte ailé, vers le feu qui l'éclaire,
Vole, et trouve la mort, en cherchant la lumière.

Sur la belle inconnue, en secret dans Paris,
Déjà depuis long-temps circulent de vains bruits:
Le nord de l'Allemagne est, dit-on, sa patrie:
On ajoute, qu'instruite en l'art de la magie,
La perfide à la fois, par mille enchantements,
Dans des piéges affreux attire ses amants.
Mais contre la beauté que peut la calomnie!
Sans doute un tel rapport fut dicté par l'envie:
La jeune enchanteresse est l'âme des amours;
Tout en elle est parfait, grâces, beauté, discours;
Une foule d'amants entoure Léonore;
Chacun cherche à la voir, et qui la voit l'adore.

Mais au sein des plaisirs, au milieu des honneurs,
Léonore ressent de secrètes douleurs:
Charle, aux lois de l'amour, inflexible, rebelle,
Par le seul bruit public a su qu'elle étoit belle:
Quand vers elle il daigna tourner ses yeux distraits,
Aucun étonnement ne parut sur ses traits:
Hélas! et cependant, des héros de l'empire,

Charle étoit le premier qu'elle espéroit séduire.

La trompette a sonné : des tournois belliqueux, Le cri s'est fait entendre: — « Honneur aux fils des preux \*!» Guise s'est élancé sur le sol de la gloire; Sa visière est baissée, et son armure est noire : Quel preux va le combattre?... Alver : Son bouclier Offre un lion superbe, et sur l'orbe guerrier, Ces mots: — « Sûr de moi-même, aux combats je m'élance.» Alver s'est écrié: - « Quelque soit ta vaillance, » Paladin inconnu, tremble! Au champ des succès » Prétendre à mes lauriers, c'est chercher un cyprès. » Mais Guise: — « Songe aux lois de la chevalerie! » Preux! garde pour devise, honneur et courtoisie! » Plus tu sais férir hault, plus tu dois parler bas. » Il dit; fond sur Alver... Mais volant en éclats, Sur chaque bouclier se brise chaque lance; Et, plus terrible, à pied le combat recommence. Même force toujours, même art, même valeur; Et l'assemblée hésite à prévoir le vainqueur.

De mille coups pressés leurs écus retentissent :

De leurs casques brûlants mille feux rejaillissent :

Alver a chancelé... Guise, amant valeureux,

Alors sur Léonore, ose lever les yeux...

<sup>\*</sup>Honneur aux fils des preux! Amour aux dames! Mort aux héros! Tels étoient les cris des combats.

Ah! c'en est fait! d'Alver quand la force s'épuise, Un seul regard d'amour double celle de Guise: L'audacieux Alver tombe à ses pieds vaincu.

L'assemblée applaudit : Alver, morne, abattu

Se relève, et s'éloigne... Ami de son enfance,

Ferme sur ses arçons, pour le venger s'avance

Le comte Theuderic \*; ce guerrier colossal

Rompt sa lance en éclats, ébranle son rival;

Mais de ce même choc, au bout de la carrière,

Non loin de son coursier, va mordre la poussière.

Au comte ont succédé six autres paladins:

Différents sont leurs coups, pareils sont leurs destins:

La victoire est à Guise. Ainsi, sur le rivage,

De tous les éléments soulevés par l'orage,

Le roc audacieux brave en paix la fureur:

Sur sa base immobile il repose vainqueur.

Nul autre chevalier ne s'offre dans l'arène,
Guise sous le balcon lentement se promène:
Léonore sourit, lui lance un doux regard;
Guise croit voir l'amour où n'existe que l'art.
Prêt à tomber aux pieds de celle qu'il adore,
Il ne cherche, n'entend, ne voit que Léonore,
Quand soudain la trompette, en réveillant l'honneur,

<sup>\*</sup> Theuderic étoit parent et ami de Charlemagne. Son Parmenion (dit M. Gaillard, Hist. de Charlem.).

Dissipe son ivresse, et lui rend sa valeur.

A triompher encor le sier Guise s'apprête; Mais les juges du camp en sonnant la trompette, Répétant le signal pour la dernière fois, Déjà vont proclamer le vainqueur des tournois. Léonore en ses mains élève la couronne: Guise est près du balcon... sa fierté l'abandonne; De l'objet adoré devenu doux servant, Le héros disparoît et fait place à l'amant. Tandis que dans les airs la trompette résonne, Qu'un transport général l'applaudit, l'environne, Insensible aux honneurs, le modeste héros A la belle étrangère ose adresser ces mots: « — Si j'eus quelques succès, je vous en dois la gloire; » Dans vos yeux enchanteurs j'ai puisé la victoire. » Il dit, et craint d'entendre un arrêt rigoureux; Mais un regard céleste a comblé tous ses vœux.

Un inconnu soudain fait ouvrir la barrière:
Guerrier mystérieux, caché sous sa visière,
Dans la lice il s'élance, et d'un air menaçant,
Suspendant du vainqueur le triomphe éclatant,
A haute voix s'écrie: « — Arrête! vaillant Guise!
» Arrête! Pour gagner la couronne promise,
» Il faut eneor me vaincre. » « A ce discours guerrier

- » Pourquoi celer tes traits? dit Guise au chevalier;
- » Qui que tu sois! ma lance à te combattre est prête. »

Déjà chacun frémit du combat qui s'apprête:
L'inconnu du dieu Mars retrace la beauté;
Une haute stature, un air de majesté,
Tout en lui d'un héros annonce la vaillance.
Sa redoutable main tient en arrêt sa lance:
On doute, à son aspect, qu'il puisse être vaincu.
Léonore l'observe... et son cœur est ému;
Pour la première fois un mortel l'intéresse:
Ce trouble précurseur signale la tendresse;
Une crainte soudaine altère sa gaîté.
Elle, qui si long-temps, trop fatale beauté,
Fut des mortels séduits la perte ou le supplice,
Elle aime enfin... l'amour punira l'artifice.

Déjà les deux rivaux, combattants aguerris,
Du brillant carrousel se disputent le prix;
Mais Guise au premier coup voit tromper son adresse.
Remettant en arrêt sa lance vengeresse,
Il frappe, et l'inconnu, que le choc fait plier,
Va du front effleurer les crins de son coursier.
Mais tel on voit le Scythe aux combats intrépide,
Pour mieux tendre son arc courber l'acier perfide,
Tel le rival de Guise, adroit et vigoureux,

Ne semble s'affoiblir que pour triompher mieux.

Bientôt les deux coursiers roulent sur la poussière;

Mais, sans rien ralentir de leur ardeur guerrière,

Chacun des combattants, plein d'un courage égal,

Se lève, atteint, poursuit, et frappe son rival.

Autant que leur valeur leur adresse est extrême;

La gloire en ce moment combat contre elle-même.

Léonore frémit... Du guerrier inconnu L'armure est morcelée, et le casque est fendu : Un bouclier immense, élevé sur sa tête. Semble seul du héros retarder la défaite. Guise s'est écrié : — « Rends-toi, héros français!

» Ou tous les spectateurs vont voir ici tes traits! »

Mais son vaillant rival a dédaigné l'offense;
Ne songeant qu'à combattre il garde le silence.
Leur haleine autour d'eux semble enflanumer les airs;
De leurs yeux courroucés jaillissent des éclairs;
Ils luttent corps à corps, ils se cherchent, se fuient,
S'attaquent tour à tour, se redressent, se plient;
Et la Cour, observant ce combat périlleux,
Admire l'un et l'autre, et tremble pour tous deux (2).

Néanmoins l'inconnu redouble d'assurance: Guise oublie un instant les lois de la prudence; Il croit, sur le héros, fondant impétueux, Terminer le combat par un coup vigoureux; Mais son rival l'évite, et Guise, sur la terre, Tombe et roule vaincu dans des flots de poussière.

Au milieu des transports du peuple et des soldats, Les juges, admirant le vainqueur des combats, Conduisent en triomphe, aux pieds de Léonore, Le guerrier dont le nom est un secret encore. Pour recevoir le prix des mains de la beauté, Le redoutable preux: se courbe avec fierté : Le mystère le suit, la gloire l'environne. Lentement Léonore a saisi la couronne... La reine du tournoi, par les soins les plus doux, Pour le voir plus long-temps le laisse à ses genoux. La grâce du héros, sa valeur, sa noblesse, Charment ses yeux surpris, enflamment sa tendresse; 🛷 Elle lève son casque... O trouble pour son cœur! Du tournoi Charlemagne est l'auguste vainqueur 3)! Irritant son orgueil, en dédaignant ses charines, ains ' Hélas! déjà ce prince a fait couler ses larmes.

Mille cris redoublés, à l'aspect du héros,

Célèbrent sa valeur et ses exploits nouveaux.

Léonore soupire... O souffrance mortelle!

Charle ne daigne point lever les yeux sur elle;

Il garde le silence, et ses regards baissés

Pour l'honneur sont brûlants, pour l'amour sont glacés.

Charlemagne se lève, il s'élance vers Guise,

Et posant sur son front la couronne conquise,

- « Brave ami, lui dit il, le prix d'honneur t'est dû:
- » C'est pour te couronner que Charle l'a reçu.
- » Je n'ai dû qu'au hasard ta chute et ma victoire;
- » Vaincu, sur ton vainqueur tu l'emportes en gloire. »

Tant d'héroïsme émeut et ravit tous les cœurs:

Léonore elle seule est en proie aux fureurs.

En vain son œil supplie, en vain son cœur appelle...

Sans daigner lui parler, Charle's'éloigne d'elle.

Dieu! celle à qui partout on dressoit des autels,

Dont la seule présence enivroit les mortels,

Qui de tant de succès sembloit être lassée,

Léonore aujourd'hui se verroit méprisée!

Celle qui, d'un seul mot, soumettoit tous les cœurs,

Perdroit tout son pouvoir, perdroit tous ses honneurs!

Quel outrage!!! Soudain Léonore, éperdue,

Ecarte ses amants, odieux à sa vue;

De leur soule étonnée elle perce les flots;

Et d'un air dédaigneux regardant ces rivaux,

Elle fuit... Vainement, par un public hommage,

Des couronnes, des fleurs, tombent sur son passage;

En vain des chants joyeux célèbrent ses attraits;

Vainement son départ cause d'affreux regrets;

Vainement pour la voir on se heurte, on se mêle;

Insensible aux honneurs qui pleuvent autour d'elle,

Léonore, agitée, errante, et sans projets,

Loin des fêtes, des jeux, qu'elle alloit embellir,
Loin même de Paris Léonore veut fuir:
Maudissant à la fois et la France et son maître,
Croyant haîr l'ingrat, qu'elle n'a pu soumettre,
Sur un char attelé de deux coursiers fougueux,
Cet astre éblouissant court charmer d'autres lieux.
Mais, hélas! Léonore, en sa douleur mortelle,
Croit avoir fui l'amour, l'amour vole après elle:
Ses coursiers fendent l'air... Vains soins! espoir trompeur!
Est-ce en changeant de lieux qu'on peut changer de cœur!
Diverses passions se choquent dans son âme;
L'amour vient l'attendrir, la vengeance l'enflamme:
Dans son cœur, furieux et tendre tour à tour,
L'amour hait; mais sa haine est un excès d'amour.

Son char soule déjà le sol de la patrie:

Seule elle a traversé l'inculte Germanie:

Tout à coup, à ses yeux, au sond d'un bois sacré,

S'offre un temple sauvage... En ce lieu révéré

S'arrêtant, à genoux elle tombe, et s'écrie:

« — Irmensul! Teutatès! à dieux de ma patrie!

- » Délivrez l'univers d'un monstre ambitieux!
- " Menagant vos autels, Charle ose, furieux,

- » Contre vous et la Saxe armer sa troupe impie;
- » Vengez-moi, vengez-vous, sauvez la Germanie!»

Dans un abime infect, sous l'empire des mers (4),
S'enfonce, en mugissant, le chaos des enfers.
De ces antres sans jour, pleins de douleurs sans terme;
Le crime ouvre la porte, et la mort la referme.
Là règnent ces esprits, adorés dans le Nord
Sous les noms d'Irmensul, d'Alfader, ou de Thord \*.
Bourreaux de leurs sujets, et victimes d'eux-mêmes,
Tous les dards du remords forment leurs diadèmes:
L'angoisse des tourments, par son activité,
Leur fait sentir l'horreur de l'immortalité.
La vengeance, en leur sein distillant sa furie,
Tombe goutte par goutte, et n'est jamais tarie:
Aux cris du désespoir qui, des gouffres sans fond,
Appellent le néant, l'éternité répond.

La voix de Léonore en ces palais funèbres A retenti : soudain les esprits des ténèbres Vers le nord de l'Europe, et ses vastes déserts, D'un vol impétueux s'élancent dans les airs.

<sup>\*</sup> Irmensul. Voy. la note 5 du Chant. Alfader, père universel des dieux de la Scandinavie. Thor, le premier des fils d'Odin. Voy. la note 6 du Chant.

Sur les bords du Veser une forêt sacrée

Etend au loin son ombre antique et révérée:

Le temple d'Irmensul, ténébreux monument,

Là sous les rocs s'enfonce, et son parvis fumant,

Regorgeant nuit et jour de sang et de victimes,

Prouve la piété des Saxons par leurs crimes.

Non loin, d'anges déchus un conseil ténébreux Se rassemble: Irmensul, éternel factieux, Le même dont jadis l'éloquence suneste Souleva contre Dieu la phalange céleste, Irmensul, souverain des antres insernaux (5), A réuni sa troupe, et lui parle en ces mots:

- « O vous! qui, disputant au Très-Haut sa couronne,
- » Jadis quelques instans ébranlâtes son trône,
- » Vaincus, mais non soumis; déchus, mais toujours dieux,
- » Vengeance!.. Que l'abîme engloutisse les cieux!
- » Brillez, astres divins, sous la voûte azurée!
- » Que m'importe!.. Je hais votre splendeur sacrée.
- » Et vous, esclaves vils du Despote immortel!
- » Nous régnons aux ensers... rampez dans votre ciel.
  - » Bravant, plus siers encor, le Maître du tonnerre,
- » De nos gouffres long-temps nous régîmes la terre;
- » Mais, hélas! maintenant, un perfide héros,
- » Charle, que l'Eternel seconde en ses travaux,
- " Prétend, vers ces climats portant ses pas sunestes,

- » De notre culte encor briser les foibles restes.
- » Enfer, défends tes droits! Abîme, arme tes dieux!
- » Vaincre Charle, pour nous c'est triompher des cieux.
  - » Ah! sur les vils mortels, êtres créés de fange,
- » Que l'enfer à jamais de l'Eternel se venge!
- » Dieu fut leur créateur, moi je suis leur bourreau.
- » Il en est le soutien, moi l'éternel fléau.
- » Lorsqu'il fait des heureux, entassons des victimes;
- » S'il verse les vertus, faisons pleuvoir les crimes.
- » Libres, marchons égaux contre lui soulevés:
- » Il est dieu des élus, et moi des réprouvés. »

A ce discours, semblable à ces astres funèbres,

Dont les rayons, dit-on, répandent des ténèbres \*,

Teutatès le premier se lève: — « En mille endroits (6),

- » Sur mes autels brisés Charle éleva la croix,
- » Dit-il; exterminons ses phalanges chrétiennes:
- » Par tes propres fureurs tu peux juger des mièmies?
  - » Oui, frappons! Mais, pour mieux triompher, qu'un de nous
  - » Seul, armé par l'enser, nous représente tous!
  - » Irmensul, sois le dieu chargé de la vengeance:
  - . En tes mains le premier je remets ma puissance,
  - » Ces gantelets de fer, dont le charme à l'instant
  - » Renverse l'ennemi frappé d'égarement.

<sup>\*</sup> Bernardin, Etudes de la Nature, t. V, p. 179, édit de 1804, form. in-8°.

- » Périssent les chrétiens! guerre à l'Etre Suprême!
- » Que notre volonté soit le destin lui-même! »

Il dit; et les enfers l'applaudissent... Odin, Roi féroce d'Asgard, sombre dieu de Locklin (7), S'approche d'Irmensul. — « Vois ces runes magiques!

- » Dit l'atroce guerrier des palais fantastiques;
- » Par elles, à ton gré, s'opéreront soudain
- » Tous les enchantements; ce sont elles qu'Odin,
- » Digne époux de Friggis \*, dans la Scandinavie,
- » Traça sur le granit des rocs de la Scanie:
- » J'ose t'en confier le secret merveilleux:
- » Seul, cours sauver l'enfer, et seul venge ses dieux! »

Braga \*\* s'est avancé; d'une voix éloquente,

- « Noble Irmensul, dit-il, de ma harpe brillante
- » Daigne accepter le don : ses sons harmonieux
- » Enflamment aux combats les guerriers belliqueux ;
- » Et sur le champ d'honneur enfantent des prodiges. »

A ces mots, Taranis \*\*\*, prince des noirs prestiges, S'écrie : — « O des enfers digne représentant!

» Permets-moi de t'offrir un plus rare présent:

<sup>\*</sup> Friggis ou Frigga, semme d'Odin. Voy. note 15 du Xe Chant.

<sup>\*\*</sup> Braga, dieu de l'harmonie. Voy. note 8 du même Chant.

<sup>\*\*\*</sup> Voyez, sur Taranis et son baudrier, MARCHANGY, Gaule poétique, t. III.

- » Prends ce baudrier noir : sa masse mugissante,
- » Recélant les éclairs, la foudre et l'épouvante,
- » Peut, à ta volonté, bouleversant les airs,
- » Du choc des éléments effrayer l'univers. »

# Haeder parle. — « Mon œil dans l'avenir encore (8)

- » Sait lire... Sans le roi dont la Gaule s'honore,
- » Irmensul! les Français, sans gloire terrassés,
- » En Saxe lâchement périroient méprisés :
- » Charle est seul aux combats l'égide de la France :
- » Brise ce talisman; l'arme de la vengeance
- » Est à toi; prends ce gui : lui seul armoit Haeder,
- » Quand jadis à Vingolf il immola Balder \*.
- » Lance à nos ennemis cette flèche cruelle;
- » L'impitoyable mort Héla \*\* vole après elle.
- » Que l'Enfer à son tour dicte à Charle sa loi!
- » Nous qui bravons un Dieu, pourrions-nous craindre un roi!

A ces mots, l'Astarté de la Scandinavie, Vénus des Grecs, Fréya, lève son front impie (3).

- Princes! puisque d'un roi, favori des succès,
- » Dit-elle, dépend seul le destin des Français,
- » Rassurez-vous: en vain ce guerrier magnanime,
- » Conquérant de lui-même, ose ignorer le crime;
  - \* Voyez sur la mort de Balder la note 5 du XVe Chant.
  - \*\* Héla, ou la mort. Voyez la note 1º0 du même Chant.

- » En vain ce prince heureux, par de constans efforts,
- » De l'acier des vertus semble barder son corps;
- » Pour abattre sa force et l'orgueil de ses armes
- » Vos dons seroient de trop, il ne faut que mes charmes.
- » Oui, j'apprête au héros des coups inattendus;
- » Et sa perte naîtra de ses propres vertus.
  - » Je connois Charlemagne, étonnaut par lui-même,
- » C'est le merveilleux seul qui l'enflamme et qu'il aime:
- Irmensul! contre lui comme arme accepte-moi;
- » Reine des voluptés, Fréya se joint à toi.
  - » Ecoute mes projets : sur d'incultes rivages,
- » Près du fort d'Eresbourg, en des forêts sauvages,
- » Une jeune druïde, une divinité,
- » Naquit, surnaturelle à sorce de beauté.
- » Sa mère, qu'enleva d'une île de la Grèce
- » Un Barde, de Diane autresois sut prêtresoz:
- » Sa fille l'est aussi. Pour corrompre un héros,
- » Ulnare, objet divin, va servir nos complots.
- " Tous les enchantements entourent son aurore;
- » Qui la voit est ravi, qui l'approche l'adore:
- » Elle embrase les sens, elle éblouit les yeux;
- » Près d'elle le destin fixa le merveilleux.
  - » Mon Ulnare jamais n'osera sur la terre
- » Passer entre les bras d'un chrétien téméraire;
- » A moins que, subjugué par un coupable seu,
- » Pour adorer Diane il n'abjure son Dieu:

- » Ainsi jadis des rois j'égarai le plus sage.
  - » Vierge naïve, au fond de sa grotte sauvage,
- » Au seul aspect de Charle, Ulnare, au même instant,
- » Va connoître l'amour et son délire ardent.
- » Philtres des passions coulez sur ma victime!
- » L'amour sera pour Charle un prélude du crime.
- » Ah! puisse-t-il, maudit du ciel et des enfers,
- » Par sa chute à nos lois soumettre l'univers!

Elle dit: Irmensul, à sa troupe maudite

S'adresse encor. — « Des dieux, noble et vaillante élite!

» Oui, guerre au roi des preux! qu'il expire en nos fers!

» Nous boirons dans son sang le nectar des enfers.

» La vertu des démons est dans l'excès du crime:

» J'accepte vos présents, et cours sauver l'abîme. »

Il dit: Vil réprouvé, s'il sent quelques regrets,
C'est de n'avoir commis que trop peu de forfaits.
Le conseil infernal applaudit à sa rage:
Irmensul rentre au fond de son palais sauvage;
Fréya le suit: déjà ces monstres destructeurs,
Seuls, préparant leurs coups, confondent leurs fureurs.

FIN DU CHANT DEUXIÈME.

## NOTES DU CHANT II.

### (1) ..... Songe aux lois de la chevalerie.

Les lois de la chevalerie, recueillies par maximes, étoient apprises par cœur. Le preux courtois ne devoit en ignorer aucune, et devoit les pratiquer toutes.

Lorsqu'on recevoit un chevalier, avant que l'accolade lui fût donnée, le candidat étoit conduit au milieu des officiers et dames de la Cour à la salle de réception; là, les sires clercs apportoient, sur un lutrin, le livre précieux où étoient transcrites les lois de la chevalerie; il en écoutoit attentivement la lecture, et devoit en apprendre les maximes. (V. La Golombière, Théâtre d'Honneur et de Chevalerie, t. I. — Fayin, l. I. Ordre de Chevalerie, t. VI.)

# (2) Et tremble pour tous deux.

Les tournois, cas spectacles militaires, presque toujours défendus par les papes, à cause du sang qu'on y répandoit, surent souvent interdits par nos rois, à cause des dépenses énormes qu'ils occasionnoient. En 1240, soinante chevaliers périrent dans un tournoi à Nuys, près de Gologne. Il étoit rare, dit M. de Sainte-Palaye, de voir un tournoi se terminer sans que quelque seigneur n'y perdit la vie; ce qui m'altéroit en rien la joie et les plaisirs qui régnoient dans ces sêtes. Il sut un temps où les acteurs des tournois surent excommuniés, et menacés d'être privés, après leur mort, de la sépulture ecclésiastique. (Voy. SAINTE-PALAYE. Mémisur l'Ancienne Chevalerie.)

#### (3) Bu tournei Charlemagne est l'auguste vainqueur.

Les rois de France ne dédaignoient point de se mêler avec leurs chevaliers dans les jeux du tournoi: plusieurs y surent blessés: Henri II y sut tué par *Montgomery* d'un coup de lance dans l'œil. M. de Marchangy, dans sa *Gaule poctique*, compare les jeux elympiques aux jeux de nos tournois, et sait ressortir, avec son

\* jeux olympiques, dit-il, on proclamoit, parmi les vainqueurs, parmi les vainqueurs, des rois ou des citoyens opulents, qui ne s'étoient point pré
» sentés dans l'arêne, et dont l'unique mérite étoit d'envoyer dis
» puter des prix en leur nom. C'est ainsi que furent couronnés 

» Gelon et Hiéron, rois de Syracuse; Archélaus et Philippe, rois 

» de Macedoine, et même de simples particuliers, tels qu'Alci
» biade.

» Dans nos tournois, au contraire, si les ducs, les princes, les rois même reçurent le prix, c'est le front inondé de sueur, et l'armure couverte de poussière et morcelée. Ce héros qui, vêtu comme un simple écuyer, renverse tour à tour les chevaliers, hausse sa visière à la fin de la joûte; et l'on reconnoît ou Louis de Bourbon, ou René, roi de Sicile, ou Charle VIII le Courtois et l'Affable, etc. « (Gaule poétique, t. VI, pag. 168.)

On ne trouvera donc point étonnant que Charlemagne combatte dans mon tournoi; ce pas d'armes d'ailleurs n'est, pour ainsi dire, qu'une sête de famille: ce n'est point un de ces tournois solennels tels que ceux qui, depuis, se sirent proclamer par des hérauts d'armes, non seulement en France, mais dans tous les pays étrangers, et où se repdoient en soule les chevaliers, les princes et les bois.

Si j'avois eu à décrire une de ces sêtes pompeuses, inconnues au 9° siècle, le monarque français n'y eût paru que paré de toute la pompe souveraine, et conservant, au milieu des rois assemblés, l'étiquette moderne et la majesté convenable; mais ici Charlemagne n'a fait que réunir, comme en petit comité, et sans cérémonie, ses guerriers savoris, les chevaliers de sa Cour; avec lesquels il aimoit à joûter, et avec lesquels il se plaisoit à disputer le prix de la force et de l'adresse. Charle excelloit dans tous les exercices du corps, et n'aimoit rien tant que de se mêler aux jeux guerriers de ses paladins: il poussoit même la popularité jusqu'à se baigner avec ses officiers et ses soldats, sans distinction de rang ni d'état: nageant avec eux, il leur disputoit encore le prix de l'habileté, et l'emportoit sur tous dans cet exercice comme dans tous les autres. (Voyez tous les historiens.)

#### (4) Dans un abime infect, sous l'empire des mers..

Je n'ai point essayé de décrire l'enser: après Milton et le Tasse que peut-on dire? La description des abimes et la peinture des supplices des damnés offroient des tableaux qui plaisoient au siècle dévot du Tasse, mais ne plairoient point au nôtre — « Nous rions, » dit Voltaire, du mot de diable; nous respectons celui de surie : » voilà ce que c'est que d'avoir le mérite de l'antiquité; il n'y a » pas jusqu'à l'enser qui n'y gagne »

#### (5) Irmensul, souverain des antres infernaux.

Irmensul, idole célèbre des Saxons, fut long-temps adoré dans le Nord. Voici l'opinion la plus accréditée sur l'origine de son culte:

Hermann ou Arminius, vainqueur des légions de Varus, délivra la Saxe du joug des Romains: les Saxons, reconnoissants, élevèrent à leur libérateur une statue dans Nersbourg, sur les bords de la Sala; l'inscription suivante sut gravée sur le piédestal: « Moi, » duc des Saxons, je promets la victoire à qui m'adorera. » Depuis, en esset, Arminius sut adoré comme le dieu Mars; et sur ses autels on sacrissa des victimes humaines. Les Saxons ajoutèrent, au nom de leur prince Hermann, le mot saul, qui signisse statue ou colonne: ils en composèrent le mot Hermannsque, et par corruption Irmensul.

Irmensul étoit représenté armé de, pied en capadans sa main droite il portoit un étendard, sur lequel étoit la figure d'une rose; dans sa main gauche étoit une balance sur son houclier se voyoit un lion; et sur sa poitrine un ours. Son plus fameux temple étoit celui d'Eresbourg; les Saxons le surnommèrent la Colonne de l'univers. (Voy. Egin, Annal. — Sprim, In Gloss. — Daniel, Hist. de France, t. 1, pag. 432, in fol. etc.

#### (6) Teutates le premier se lève, etc.

Teutatès ou Thor, fils aîné d'Odin, est le plus fort des dieux : il fait devenir fous ceux qu'il touche de ses gantelets. Rien n'est plus extravagant que ses voyages rapportés dans l'Edda: j'en citerai seulement un passage.

« Un jour le dieu Thor partit avec Lock dans son char, traîné

» par deux boucs: le soir étant venu, ils allèrent loger chez un

» paysan; Thor tua ses deux boucs, les écorcha et les fit cuire.

» Thor, soupant ensuite avec les enfants du paysan, leur recom
» manda de jeter soigneusement les os dans les peaux des boucs

» étendues sous la table; mais Tialse, l'un des paysans, rompit

» avec son couteau l'os d'une jambe d'un bouc, pour en sucer

» la moelle. Thor, le lendemain matin, se leve, s'habille, lève le

» manche de sa massue, et aussitôt les deux boucs reprennent

» leur forme; mais l'un des deux boîtoit d'une jambe de der
» rière, qui étoit cassée. Thor, furieux, veut frapper de sa massue

» les paysans: ils tombent à ses pieds: Thor leur sit grâce, et se

» contenta d'emmener avec lui Tialse. » (Voy. l'Edda, 23e fable.

— Voy. aussi sur Thor la note 5 du Chant X, et la note 1 et du

du XVIe.)

## (7) Roi férece d'Asgard, sombre dieu de Lecklin

Odin, conquérant du Nord, qui fut déstié après sa mort, sut originairement roi des Ases, et habitoit Asgard, centre de ce royaume, situé entre le Pont-Euxin et la mer Caspienne. Les guerriers d'Odin, maîtres du Nord, s'établirent en Scandinavie, et regrettèrent long-temps la douce température et la sécondité d'Asgard. Les vieillards vantoient sans cesse l'ancien temps, et les charmes de la primitive patrie, dont un conquérant les avoient privés. Bientôt des récits exagérés, des traditions mensongère firent de cette patrie perdue un lieu de prédilection, que les héros et les dieux étoient seuls dignes d'habiter. Odin, roi, puis dieu de Locklin, c'est-à-dire de la Scandinavie, mit à prosit ces regrets, et y mêla la douceur de l'espérance; il persuada à ses sujets que, s'ils mouroient en braves, leurs âmes s'envoleroient à Asgard. Ainsi sut créé l'olympe scandinave. (Voy. MARCHANGY, Gaule poétique, t. IV, pag. 79.

Odin (Voy. l'Edda mythologique.) est le plus puissant des dieux: on l'appelle le Père des combats, parce qu'il adopte pour fils tous ceux qui sont tués les armes à la main. Il leur assigne pour séjour les palais de Vahalla et de Vingolf, qui s'élevent à Asgard, vers l'extrémité méridionale du ciel. (Voy. sur le Vahalla les notes du X<sup>e</sup> Chant.) Odin, dans le palais des dieux, n'a besoin

d'aucune nourriture: il distribue ce qu'on lui donne à deux loups, nommés Geri et Frèki: le vin lui tient lieu de tout autre aliment. Deux corbeaux, nommés Hugin (l'esprit), et Mannin (la mémoire), sont toujours placés sur ses épaules, et lui disent à l'oreille tout ce qu'ils ont vu et entendu de nouveau. Odin les lâche tous les jours; ils parcourent le monde, et reviennent le soir à l'heure des repas: c'est pour cela que le dieu sait tant de choses, et qu'on l'appelle le dieu des corbeaux. (Voy. l'Edda. — Voyez aussi sur Odin la note 9 du IXe Chant.)

#### (8) Haêder parle....

On compte aussi parmi les dieux Haeder, qui est extrêmement fort et très-instruit. Haeder habite les ensers; il prédit l'avenir, et il est aveugle. C'étoit le Pluton de la Saxe.

#### (9) ..... Fréya lève son front impie.

Fréya, qu'on a confondu souvent avec la semme d'Odin, Friggis ou Frigga, est la plus illustre des déesses après cette dernière: elle est la reine des voluptés; on la nomme la Fée aux Larmes d'or. (Voy. l'Edda.)

Cette Vénus scandinave, fille de Niord, dieu des mers, des vents et des tempêtes, prit pour époux Oder, guerrier voyageur. Elle a un palais magnifique: elle en sort sur un char trainé par deux chats, qui (dit un poëte scandinave) « sensible à ses plaisirs » et non à ses tendresses, cache, sous un air doux, un cœur per- » fide et cruel. » Oder est toujours absent; Fréya pleure sans cesse son départ, et sans cesse elle est à sa recherche. Elle a de lui une fille, nommée Nossa, si belle que sa beauté passa en proverbe parmi les anciens. (Voy. Montbron, notes sur les Scandinaves.)

PIN DES NOTES DU CHANT DEUXIÈME.

## CHANT III.

A Paris cependant, par de brillantes sêtes,
De Charle on célébroit la gloire et les conquêtes.
Des sciences, des arts, les sublimes travaux,
En charmant leurs loisirs, instruisoient les héros,
Eclairant leurs progrès, leur prince et leur génie:
Ainsi le roi du jour, le père de la vie,
Distribuant lui-même aux astres sa clarté,
Garde, en se prodiguant, toute sa majesté.

Mais déjà dans le nord la guerre est allumée:
Charle ordonne soudain le départ de l'armée.
A cet heureux signal, chaque guerrier français,
Héros en espérance, et génie en projets,
- Hâte l'instant flatteur, où cherchant la victoire,
Chaque pas qu'il va faire est un pas vers la gloire.
Déjà, chefs et soldats, vers les camps ennemis,
Volent, impatients, hors des murs de Paris:
Du haut d'un ciel serein, l'astre de la nature
Dore de ses rayons leur brillante parure:
Les casques, les harnois se sillonnent d'éclairs:

Un concert belliqueux fait retentir les airs:
Les tambours, les clairons, les cors et les trompéttes,
En menant aux combats, semblent conduire aux fêtes:
Chaque armure vomit des feux étincelants:
Semblable en son éclat à ces coursiers ardents,
Qui, de flammes bardés, sortant du sein de l'onde,
De leurs nazeaux brûlants soufflent le jour au monde.

Au fond d'un vieux manoir, non loin des bords fleuris, Où la Seine à regret s'éloigne de Paris, Lorsque déjà des preux flotte au loin la bannière, Le jeune Chatillon tombe aux pieds de sa mère:

- « O ma mère! dit-il, je suis honteux de moi;
- » Je ne m'appartiens plus, je suis tout à mon roi:
- » Laissez-moi transformer cette molle parure
- » En un casque guerrier, en une noble armure:
- » Ma patrie est mon Dieu, qu'il soit seul écouté!
- » J'aime mieux le néant que mon obscurité.
- » Devoir! honneur! vertus! votre voix me transporte;
- » La nature en gémit, mais la gloire l'emporte.
- » Cruel! répond la mère, insensé Chatillon!
- » O toi l'unique fils dont le ciel m'ait fait don!
- » Tu veux m'abandonner!... tu veux donc sur la terre,
- » Seule... de désespoir, laisser périr ta mère!... » Elle dit, et les pleurs étouffent son discours. Chatillon, ton départ trancheroit donc ses jours!

Affreuse idée !... Il cède, il sent couler ses larmes...

Lorsque de ses aïeux, au fond du salon d'armes,

Tombe un trophée antique... Il tressaille, il rougit,

Et des bras maternels le jeune preux s'enfuit.

D'un casque il a couvert sa blonde chevelure;

Promptement revêtu d'une éclatante armure,

D'un coursier il s'empare, et fier de ses projets,

Sur les rives du Rhin il rejoint les Français.

Mais sa mère en secret, par l'amour animée,

Pour voir de loin son fils, suit les pas de l'armée;

Et, sans que Chatillon connoisse son dessein,

Cet ange bienfaisant veille sur son destin.

Cependant, vers le nord, sur un roc formidable, S'élève d'Eresbourg la place redoutable: Frontière des Saxons, ce fort audacieux Arrête des Français les pas victorieux: Ses orgueilleuses tours, ses murs indestructibles, Ses remparts élevés, ses portes invincibles, Semblent braver la foudre, et du héros français Dédaigner les fureurs, et rompre les projets.

Wortighin, que le sort sur le trône fit naître, Combattant en soldat, là commandoit en maître: Fier de l'illustre nom que portoient ses aïeux, L'insensé, se créant mille plans orgueilleux, Ose former l'espoir de vaincre Charlemagne. Wortighin, jeune encor, déjà dans l'Allemagne A vu la renommée illustrer ses travaux; Et Charlemagne même, admirant ce héros Que nul effort humain jamais ne sut abattre, En simple chevalier, seul, voudroit le combattre.

Néanmoins, des Français l'auguste souverain, N'aspirant qu'au moment de joindre Vitikind, Rassemble au pied du fort les fils de la victoire. Par l'effroi devancés, escortés par la gloire, Les chefs, sollicitant le signal des assauts, Implorant le péril, s'irritent du repos.

L'aurore, pâle encor, luttoit avec les ombres:
Tout dormoit... Charlemagne, au milieu des héros
Créés par ses regards, formés par ses travaux,
Réveille des soldats le courage docile,
Leur ordonne l'assaut, et leur montre la ville.
Tel un torrent gonflé par des temps pluvieux,
Débordant en fureur de son lit écumeux,
S'étend, se précipite, et laisse en son passage
L'effroi, le désespoir, la mort et le ravage;
Tels les guerriers français, par leur fougue emportés,
Vers les murs d'Eresbourg se sont précipités:
Ils respirent la guerre, ils portent l'épouvante;

Des exploits, à l'envi, le besoin les tourmente. Plus facile à calmer, s'élance, roi des airs, Eole furieux, dévastant l'univers.

Par un art, que l'enser sit depuis mieux connoître, Plusieurs globes sormés de sousre et de salpêtre, Sur les murs d'Eresbourg, placés par Wortighin, Menaçoient les Français d'un désastre certain. De tous côtés, non loin de ces masses terribles Qui, brûlantes, tombant en mille éclats horribles, Devoient lancer la mort; des blocs de ser ardents, Des traits empoisonnés, de l'huile à slots bouillants, S'amassoient sur les tours de la place indomptée.

Par les preux cependant, l'escalade est tentéc.

Déjà, sous les remparts, l'un sur l'autre poussés,

Terres, échelles, rocs, s'élèvent entassés;

Et de Charle bientôt les cohortes vaillantes,

Jusques au pied des forts, traînent des tours roulantes:

Tels jadis les géants, dans leur rébellion,

Haussoient Athos sur Pinde, Ossa sur Pélion.

Mais des tours d'Eresbourg, de soldats couronnées,
Mille flèches soudain pleuvent empoisonnées:
D'un sable au feu rougi, les atomes brûlants,
Sur les Francs et leurs chefs tombent en flots ardents,
Pénètrent dans leurs yeux, sous leurs armes se glissent:
Des rocs précipités, là, les éclats jaillissent;
Là, l'huile ardente coule; ici, des blocs pesants,

Et de fer et d'airain, fondent parmi les rangs; Et du haut des remparts, où la forge s'allume, Roulent d'épais torrents de flamme et de bitume: La fumée obscurcit ce théâtre d'horreur, Et le jour, en fuyant, se voile de terreur.

Dans les fossés, des preux les cohortes pressées,
S'enfoncent sous leurs tours, par la flamme embrasées:
Leurs béliers ont en vain ébranlé les remparts;
Sur ces brûlants terrains, des Francs de toutes parts,
Les corps ensanglantés, mutilés et difformes,
S'entassent palpitants, en noirs monceaux informes.

La nuit termine enfin ces massacres affreux:

Vers son camp, Charle en ordre, a replié ses preux.

Seul il veille; et du jour, attendant la lumière,

Sur ses armes couché, passe la nuit entière.

Mais du fatal combat, les feux l'ont altéré;

D'une brûlante soif il se sent dévoré.

O désespoir! l'eau manque; et dans ces lieux perfides,

On cherche vainement quelques sources limpides (1):

Ce n'est qu'au point du jour, qu'un soldat empressé

Porte au prince français, dans son casque brisé,

Une eau teinte de sang, noire, épaisse et bourbeuse.

Tous détournent les yeux à cette vue affreuse:

Charlemagne sourit... L'intrépide héros,

D'un trait vide le casque, et prononce ces mots:

« — Magnanimes guerriers! tout doit vous en convaincre,

- » Qui ne sait point souffrir, ne saura jamais vaincre.
- » Sous les coups redoublés du marteau qui les bat,
- » L'argent devient plus pur, l'acier prend plus d'éclat;
- » Et ce n'est qu'à la forge, où l'enclume résonne,
- » Que l'or s'alonge en sceptre, et se tourne en couronne.
- » Mais le jour luit, marchons. » Ses discours, son maintien, Font passer dans les cœurs l'héroïsme du sien;
  Des succès trop tardifs lui semblent des défaites:
  Charle dictant la gloire, ordonnant les conquêtes,
  S'élève colossal aux yeux de ses guerriers;
  Semblable aux Apennins, levant leurs fronts altiers,
  Quand les feux de l'aurore à leurs sommets s'allument,
  Et que les feux d'enfer sous leurs fondements fument.

De vaincre impatients, le prince et ses soldats,

Vers les murs d'Eresbourg ont reporté leurs pas.

De nouveau dans les tours les forges retentissent;

Le combat se reprend, les rangs se dégarnissent;

De volantes forêts en sifflant fendent l'air;

Un arsenal entier tombe en masse de fer.

O honte! les Français, livrés à l'épouvante,

Ont fui... Mais Charle accourt, et d'une voix tonnante:

« — Qu'aperçois-je! arrêtez! des Français prêts à fuir!

» Malheureux! à l'opprobre oseriez-vous courir!

» Qu'êtes-vous devenus, héros de ma patrie!

» Au-dessus de l'honneur placez-vous donc la vie?

- » Voulez-vous effaçer, aux yeux de l'univers,
- » Des siècles de succès par un jour de revers?
- » Ah! suivez-moi; la mort, de l'enfer vile esclave,
- » Ne frappe que le lâche, et respecte le brave. »

  De l'armée, à ces mots, ralliant les fuyards,

  L'invulnérable Charle est au pied des remparts;

  Et tous les boucliers, élevés sur les têtes,

  Forment un toit de fer qui brave les tempêtes.

C'est alors qu'impassible au sein de mille feux,
Tel qu'un mont dont l'orgueil semble braver les cieux,
Charle, en simple soldat, saisissant une échelle,
S'élève le premier où la gloire l'appelle;
Des javelots, des dards, fondent en vain sur lui,
Un bras pare les coups, l'autre lui sert d'appui.
Bientôt de tous côtés on le suit, on l'imite;
En foule vers les murs chacun se précipite;
L'un tombe renversé, l'autre monte en vainqueur;
Différent est leur sort, égale est leur valeur.
Les bataillons français, dont les murs se hérissent,
Se suivent pleins d'ardeur, s'aident, se raffermissent;
Ils montent sans effroi sous les traits ennemis;
Et l'air semble peuplé de ces guerriers hardis.

Gravissant des remparts les murailles terribles, Le prince atteint déjà les créneaux invincibles; La mort l'entoure en vain... Charle, aigle radieux, Suspendu dans les airs, combat victorieux. Quand de noires vapeurs des murs couvrent le faîte, Lui seul, fanal de gloire, éclaire la tempête: Une flamme céleste éclate en ses regards: Il s'élance... Tout fuit... Il est sur les remparts.

La valeur des soldats alors se change en rage:

Le roi, suivi des siens, vole, détruit, ravage,

Foule aux pieds les vaincus; et là, de toutes parts,

L'épouvante et la mort lèvent leurs étendards.

Charle seul commença le triomphe... Il l'achève:

L'éclair c'est son regard, la foudre c'est son glaive:

Armes, guerriers, drapeaux, sous ses pas renversés,

S'élèvent en barrière, ou roulent dispersés:

Il frappe, anéantit, et seul, infatigable,

Teint du sang ennemi, triomphe invulnérable.

Le trépas est partout; des airs les vastes champs

Semblent ne plus suffire aux cris des combattants.

Comme l'éclair pourpré d'un foudroyant orage,
Une lueur sanglante éclaire le carnage:
Charle, du haut des tours, paroît en immortel
Guider un bataillon des milices du ciel.
C'en est fait des Saxons... Tout périt, tout succombe;
Eresbourg avec eux s'enfonce dans la tombe.

Tout à coup l'orissamme, étincelante d'or (2), Astre de la victoire, apparoît sur le fort : En tous lieux à la sois la consusion roule; Mille exploits ignorés se perdent dans la foule:

Partout fuit l'ennemi : sur ces murs désastreux (3)

Wortighin court vers Charle. — « Approche, audacieux!

Qu'enfin ici des Francs tombe le chef barbare!
 Charle a fondu sur lui... La foule les sépare;
 Mais Wortighin s'écrie: — « Hors des murs d'Eresbourg.

- » Pour me vaincre ou périr, demain, avant le jour,
- » Si la voix de l'honneur en toi se sait entendre,
- » Charle! dans la forêt jure-moi de te rendre.
- » J'y serai seul. » Il dit; Charlemagne l'entend:
  Noblement téméraire, et vainqueur imprudent,
  Au farouche Saxon il tépond: " Je'le jure. »
  C'est un nouvel exploit que, sans doute, il s'assure.

Wortighin néanmoins se défendoit toujours:
Du côté du midi, maître de plusieurs tours,
Il se retranche; et là, par sa mâle énergie,
Semble promettre encor de vendre cher sa vie.
Mais la nuit, sur son char, s'approchant à pas lents,
Interrompt les succès des Français triomphants:
La ville s'est rendue, et ses vainqueurs terribles
Se reposent enfin de leurs travaux pénibles.

Déjà la renommée, aux cent voix, aux cent yeux, De Charle publioit les succès glorieux. Au récit des combats d'une illustre journée, Du jeune Chatillon la mère consternée

Vole dans Eresbourg: de noirs pressentiments Epouvantent son Ame et glacent tous ses sens; Elle cherche son fils, le demande, l'appelle, Remplit l'air de ses cris : l'infortunée, hors d'elle, Dans chaque objet le voit, dans chaque son l'entend: En vain elle parcourt et la ville et le camp; Aux genoux des soldats qui s'offrent à sa vue, Vainement elle tombe égarée, éperdue; Les conjure, en pleurant, de lui rendre son fils; Nul ne connoît son sort, mais tous sont attendris. Soudain elle se lève... Une horrible pensée' S'empare avec transport de son âme oppressée : La peur d'un mal futur surpasse un mal présent: D'un œil farouche et sec, d'un pas moins chancelant, A la pâle lueur d'une sombre soirée, Sous les murs d'Eresbourg elle vole égarée; Et seule, en frémissant, par de derniers efforts, Elle cherche son fils dans des monceaux de morts.

Le flambeau de la nuit éclairoit seul la terre,
Lorsqu'au pied des remparts la malheureuse mère,
Des cadavres nombreux fixant les traits flétris,
Trembloit de découvrir l'image de son fils.
Tel jadis, maudissant des succès trop célèbres,
Paul-Emile \*, éclairé par des torches funèbres,

<sup>\*</sup> Paul-Emile, père de Scipion l'Africain. (Voy. les notes.)

Cherchoit, parmi des morts, et dans l'horreur des nuits, Pour prix de ses hauts faits... le cadavre d'un fils (4)!

Epouvantables soins! souffrance sans pareille! Un souffle empoisonné portoit à son oreille Le lourd gémissement, le lugubre soupir, Des blessés, sans secours, achevant de mourir. Couverte d'un sang noir, en ce champ de carnage, Sur des morts entassés se frayant un passage, Soudain elle aperçoit... O spectacle effrayant! Du jeune Chatillon le bouclier sanglant... Non loin est un guerrier couché sur la poussière; Elle s'élance à lui... se courbe vers la terre..., Le voit... le reconnoît... pousse un cri déchirant, Et tombe à ses côtés dans un ruisseau de sang. Tel qu'un lis éclatant, brisé pendant l'orage, Le noble Chatillon, au printemps de son âge, Qui, plus beau que l'Amour, croissoit tendre et vaillant, N'est plus qu'une ombre pâle, un cadavre sanglant.

Sa mère, au désespoir, sur son corps étendue, Repaissant ses regards de cette horrible vue, En ces mots déchirants exhaloit sa douleur:

- « O toi! qui, dix-huit-ans, assuras mon bonheur!
- » Toi qui faisois ma gloire, et que mon cœur adore!
- » Chatillon, tu n'es plus... et moi j'existe encore!
  - » Je n'entendrai donc plus le doux son de ta voix,
- » Je t'ai donc embrassé pour la dernière fois.

- » Réponds, ô mon cher fils! Mais en vain je t'implore...
- » Chatillon, tu n'es plus... et moi j'existe encore!
  - » Barbares assassins! guerriers dévastateurs!
- » Du beau titre de gloire on orne vos fureurs:
- » Puissiez-vous tous périr, ô monstres que j'abhorre!
- » Hélas! la mort m'entoure... et moi j'existe encore!
  - » Non, ta mère ici-bas ne peut vivre sans toi:
- » Va, je hais la nature où tout est mort pour moi.
- » Je trouvois en toi seul mon univers, ma vie...
- » Voilà donc où conduit l'amour de la patrie!
- » A la mort!!!... Roi cruel! viens aussi m'immoler!
- » Ma vie avec son sang auroit dû s'écouler:
- » Pour lui seul je vivois... Ciel! ouvre-moi sa tombe!
- » Dans tes bras... ô mon fils... c'en est fait... je succombe. »
  Elle dit; tant d'efforts, d'angoisses, de douleur,
  Viennent d'éteindre en elle un reste de chaleur:
  Quelques sons étouffés sortent de sa poitrine...
  Vers son cher Chatillon, mourante, elle s'incline,
  L'attire avec effort jusques auprès de son cœur,
  L'entoure de ses bras... l'y presse encor... et meurt.

FIN DU CHANT TROISIÈME.

### NOTES DU CHANT III.

#### (1) On cherche vainement quelques sources limpides.

Vers cette époque l'histoire rapporte un miracle: Au moment où les Français, combattant les Saxons, succomboient dévorés de soif, une eau lympide roule tout à coup ses flots miraculeux dans le lit désséché d'un ancien torrent. Ce combat fut nommé la hataille du torrent. Une médaille fut frappée pour perpétuer ce fait; elle portoit ces mots: Saxonibus ad torrentem devictis.

### (2) Tout à coup l'oriflamme étincelante d'or.

L'oriflamme étoit un étendard rouge et doré, que nos anciens rois levoient avec de grandes cérémonies dans les guerres importantes, au milieu des camps, sur les bords lointains. Nos pères croyoient qu'un ange l'avoit porté à Clovis après la bataille de Tolbiac. Des miracles, attribués à cette enseigne sacrée, ajoutoient encore à sa tradition merveilleuse: c'étoit le symbole de la patrie.

### (3) Partout suit l'ennemi : sur ces murs désastreux VVertighin court vers Charle...

On a reproché à l'Iliade d'Homère trop de combats particuliers, trop de morts partielles; mais, si c'est vraiment le désaut de son poëme, par combien de beautés ne l'a-t-il point racheté! les combats du Tasse sont moins fréquents et plus variés; mais peutêtre pêchent - ils encore par trop de détails satigants. Il ne saut pas toujours se restreindre à imiter même les grands hommes : il saut, dit Voltaire, courir dans la carrière, et non s'y traîner avec des béquilles. J'ai donc tâché d'éviter, dans les tableaux de mes batailles, le reproche adressé si souvent au premier des poëtes épiques. On connoît ces vers de Voltaire :

> Oh! que ne puis-je, en grands vers magnifiques, Ecrire au long tant de faits héroïques! Homère seul a le droit de conter Tous les exploits, toutes les aventures;

De les étendre et de les répéter;
De supputer les coups et les blessures,
Et d'ajouter, aux grands combats d'Hector,
De grands combats... et... des combats encor.

#### (4) Pour prix de ses hauts faits... le cadavre d'un fils.

Au bord du fleuve Leucus, Paul-Emile désit les sameuses phralanges lacédémoniennes, et leur roi Persée; leur tua vingt mille hommes, et sit onze mille prisonniers: le combat sinit à onze heures du soir; les Romains illuminoient leurs tentes, qu'ils couronnoient de lauriers, lorsqu'ils apprirent que Paul-Emile a perdu le jeune Scipion, son sils bien aimé, qui ne reparost point. A la vue du désespoir de leur chef, ils quittent tous et leurs tentes et leurs sestins, et à la lueur de torches allumées, en un morne silence, ils suivent Paul-Emile sur le champ de bataille, et cherchent avec lui son sils parmi les morts. Au milieu de la nuit reparut Scipion, couvert de sang; il s'étoit égaré seul en poursuivant les suyards.

FIN DES NOTES DU CHANT TROISIÈME.

# CHANT IV.

Au centre lumineux de ces mondes brillants,

De ces globes de feu, qui, dans l'espace errants,

S'étendent, rois des airs, sous la voûte immortelle,

Flotte du Tout-Puissant la demeure éternelle.

Là, dans l'immensité, lui seul, être parfait,

Ne fut, ni ne sera, mais seulement il est.

Là, sur tous ses élus, sa justice suprême

Imprime le bonheur dont il jouit lui-même.

O favoris des cieux! le tombeau redouté

Fut pour vous le berceau de l'immortalité.

Par ordre du Seigneur, l'heureux chef des archanges, Qui jadis, des enfers, foudroya les phalanges, Rassemblant ses guerriers, s'écrie: — « O rois divins!

- » Dieu l'ordonne... Veillons sur Charle et ses destins:
- » En vain s'arme l'enser, bientôt la Germanie
- » D'Irmensul et d'Odin verra le culte impie,
- » Le temple et les autels foudroyés à jamais.
  - » Pour corrompre le cœur du héros des Français,
- » Qui l'auroit pu penser! Une jeune païenne,

- » Parfaite, si le ciel l'eût fait naître chrétienne,
- » Par l'enfer est choisie : étrange aveuglement!
- » Au plan le plus absurde Irmensul s'arrêtant,
- » Pour égarer l'honneur a choisi l'innocence.
- » De ses charmes divins ignorant la puissance,
- " Ulnare, sur la terre astre encor inconnu,
- » Joint les traits d'un archange à l'âme d'un élu:
- » Orgueil de la nature elle en est la merveille.
  - » Irmensul, monstre impur, quel'œil de Dieu surveille!
- Tes armes en tes mains tourneront contre toi:
- » La vierge des forêts, n'obéissant qu'à moi (1),
- » Rendra Charle plus grand. Pour seul prix de tes crimes,
- » Le désespoir, t'ouvrant la porte des abîmes,
- » Engloutira ta honte. Archanges! séraphins!
- » Que des lauriers nouveaux ornent nos fronts divins!
- » Dieu, qui nous daigne ici dicter ses lois suprêmes,
- » Nous sit à son image, et s'admire en nous-mêmes. »

Il dit, ef tout à coup des éclairs lumineux

Partent du santuaire, et jaillissent sur eux.

Comme on voit l'étincelle alimenter la flamme,

Aux volontés de Dieu leur volonté s'enslamme:

Ce ne sont plus alors les archanges des cieux,

C'est Dieu qui se divise en légions de dieux.

Mais, bravant l'Eternel et sa troupe céleste, Irmensul, qui, du fond de son palais funeste, Vient d'ouïr du Très-Haut les ordres souverains,
Fier de combattre encor les archanges divins,
Vers le fort d'Eresbourg s'élance : le barbare
S'est armé des présens qu'il reçut du Ténare,
Des gants de Teutatès et des runes d'Odin.
L'arme la plus utile à son fatal dessein
Est le baudrier noir, ou mugit la tempête.
Non loin d'une forêt, sur un mont il s'arrête :
C'est là que Wortighin doit, au lever du jour,
Combattre Charlemagne hors des murs d'Eresbourg.

Déjà, prête à charmer les regards de la terre,
L'aurore alloit quitter son palais de lumière,
Mélant, aux yeux de l'homme ébloui de ses dons,
L'incarnat de la rose à l'or de ses rayons.
L'oiseau charmoit les airs de son tendre ramage:
Le zéphir soupiroit à travers le feuillage:
Et du jour au berceau déjà les premiers feux
Dissipoient les vapeurs, et nuançoient les cieux.

La veille, Charlemagne, au milieu de sa gloire,
Sur les remparts conquis, ivre de la victoire,
Emporté par le seu d'un courage imprudent,
Peu maître en ses transports d'un premier mouvement,
Et peut-être égaré par quelque dieu contraire,
Accepta d'un rival le dési téméraire.

Mais Eresbourg conquis, Charle sut à ses preux Cacher soigneusement ses projets: trois d'entre eux Devant le suivre, seuls en ont eu connoissance. Vainement ces guerriers ont blâmé l'imprudence D'un tel engagement. — « Amis! leur a-t-il dit,

- » Quand même imprudemment Charle se fût conduit,
- » Son danger fût-il sûr, sa mort même visible!
- » Il a fait un serment, le rompre est impossible. »
  Charle, à l'aube du jour, escorté de ses preux,
  Vole au bois où l'attend un rival furieux.
  Mille pensers divers, en son âme troublée

Descendent les soucis... Chantre de la vallée, Alors un jeune pâtre, au son du chalumeau,

Paisible, vers les prés conduisoit son troupeau: Charle un instant s'arrête, et se plaît à l'entendre;

Cette douce harmonie a paru le surprendre.

- « Heureux pâtre! pensoit ce héros vertueux,
- » Comme toi sur la terre, ah! ne vaut-il pas mieux
- » Charmer en paix les bois des airs de la musette,
- » Qu'effrayer l'univers du son de la trompette!

  Wortighin cependant se présente à ses yeux:

  Près d'un large ravin le combat périlleux

S'engage au même instant : le sier Saxon s'écrie:

- « Charle, approche; un de nous doit perdre ici la vie:
- » Nulle trève au combat! Entre nous nul accord!
- » Te voilà prévenu... La vengeance ou la mort!

De leurs armes le choc, au loin dans les campagnes Répété par l'écho, fait mugir les montagnes : Leurs coups tombent plus lourds que les marteaux d'airain, Qui forgeoient dans l'Etna les foudres de Jupin. Sous leurs casques brisés tonnent leurs cris de guerre: Leurs coursiers vainement roulent sur la poussière; A pied ces rois encor combattent furieux: Leurs pas sont mesurés, leurs yeux cherchent leurs yeux: Chacun tourne, recule, ou pare quelque atteinte; L'art est trompé par l'art, la feinte par la feinte. Invisible témoin de ce combat sanglant, Le perfide Irmensul, par quelqu'enchantement, Tente de séparer, du héros de la France, Les preux qui l'ont suivi : la magique puissance Des runes dont Odin lui transmit les secrets (2), Contre Charle déjà va servir ses projets: Le monstre a rassemblé leurs fatals caractères, Prononce quelques mots, et des vapeurs légères, S'élevant tout à coup du sol mystérieux, Non loin de Charlemagne enveloppent ses preux. Les trois guerriers alors cessent de voir leur maître : A leurs yeux aveuglés il vient de disparoître; Des gants de Teutatès Irmensul les frappant, En leurs esprits confus jette l'égarement. Du côté d'Eresbourg, ô surprise nouvelle! Ils entendent au loin leur roi qui les appelle:

Et marchant au hasard vers la trompeuse voix, Abandonnant leur maître, ils s'élancent tous trois.

Déjà depuis long-temps avoit brillé l'aurore, Les deux rois ennemis se combattoient encore: Charle, à chaque moment, par un nouvel effort, Offroit à son rival et le fer et la mort; Quand soudain sa valeur par l'adresse est trompée; Wortighin dans le flanc lui plongeant son épée, L'en retire sanglante, et d'un air triomphant S'écrie : — « Expire enfin, célèbre conquérant! » Fléau du monde! ici termine ta carrière. » O Wortighin! ton glaive aura sauvé la terre! » Semblable en sa fureur au lion rugissant, Charle sur Wortighin fond, l'œil étincelant: Le triomphe, il l'obtient; le combat, il l'achève; Dans le sein du Saxon il enfonce son glaive, Et s'écrie: — « Insensé! reconnois ton erreur! » Voilà comme vaincu je réponds au vainqueur. » Wortighin pousse un cri, déjà s'ouvre sa tombe; Son œil voilé se ferme, il chancelle... il succombe.

Tel un rocher, miné par le temps destructeur,

Des Alpes à grand bruit s'écroule avec fureur;

De sa chute étonnés les vallons retentissent;

L'écho répond, l'air tonne, et les monts en frémissent:

Tandis que les troupeaux, fuyant ces bords affreux,

Pensent ouïr la mort tombant du ciel sur eux.

Tel périt Wortighin: tout en lui sut audace; Même étendu mourant, son silence menace.

A l'aspect d'un héros expirant sous ses coups,
Charle sent la pitié succéder au courroux:
Tandis que Wortighin, à son heure dernière,
Se déchiroit les flancs et mordoit la poussière,
Charle bande sa plaie, et songe à le sauver;
Mais le chef expirant semble encor le braver:
Il l'attend, il l'observe, et sa main sanguinaire
Soudain le frappe encor... La blessure est légère;
Mais Charle, furieux: — « Féroce Wortighin!
» Tu n'es plus un guerrier, tu n'es qu'un assassin:
» C'est purifier l'air qu'immoler l'infamie. »
Il dit, frappe, se venge, et le monstre est sans vie.

Blessé, Charle inquiet veut appeler les siens;
Mais tous ont disparu. L'ennemi des chrétiens,
Achevant son ouvrage, élève sur sa tête
Le baudrier fatal : une noire tempête
Soudain vers le midi s'amasse dans les airs :
Des nuages épais, d'effroyables éclairs,
Déjà couvrent les cieux, et la terre inquiète,
Semble en un calme horrible attendre la tempête.
Les pasteurs, les troupeaux, tremblants ont fui les prés;
Les chantres des forêts voltigent égarés :
L'air frémit, le vent siffle, un déluge de grêle

Tombe, et détruit l'espoir du laboureur fidèle:
L'orage tonne, éclate, embrase les hameaux,
Entraîne les moissons dans le torrent des eaux;
L'air est empoisonné par une odeur impure,
Et l'orage devient l'enfer de la nature.

Ainsi se déchaîna Borée impétueux (3), La terre ainsi trembla, tels grondèrent les cieux, Quand, sur les bords sanglauts du lac de Trasimène, L'invincible Annibal dompta l'aigle romaine.

Charlemagne, affoibli par le sang qu'il perdoit, Vers l'abri des forêts à pas lents se guidoit; Accablé sous le poids de sa pesante armure, L'intrépide héros erroit à l'aventure: Nul toit hospitalier ne s'offroit à ses yeux. Luttant contre la grêle, en des bois ténébreux, Epuisé de fatigue, adossé contre un chêne, Les yeux déjà voilés, se soutenant à peine, Sans respiration, presque sans mouvement, Le prince alloit tomber, privé de sentiment : Au loin l'orage encore étend une nuit sombre: Son sang couloit encor... lorsque, soudain, dans l'ombre, S'élève un seu brillant, mystérieux appui, Qui lui trace une route, et marche devant lui. Charlemagne aussitôt sent ses forces renaître; Il suit ce conducteur, qui l'égare, peut-être,

Jusqu'en un antre obscur qu'ombragent des cyprès:
Là, son guide s'éteint... Le héros des Français
S'enfonce lentement sous le roc solitaire:
Du jour a par degrés reparu la lumière...
Juste ciel! quel tableau se présente à ses yeux!
Est-ce une illusion! un songe merveilleux!
Ses sens l'abusent-ils!.. Il s'arrête, et contemple.

Au fond d'un souterrain, décoré comme un temple, Un autel arrondi, paré de mille fleurs, Parsume au loin les airs des plus douces odeurs: Les Zéphirs, se jouant sous la grotte sauvage, Semblent se rire entre eux des sureurs de l'orage; Et tandis qu'au dehors le ciel tonne irrité, Là règnent le printemps et la sérénité.

Sous une arche de fleurs, là, sur l'autel rustique,
Avec grâce s'élève une statue antique,
Représentant Diane; et le luxe païen,
Elégamment admis, orne ce temple ancien.
Mais, ni ses doux parfums, ni son autel profane,
N'avoient frappé le roi dans l'antre de Diane;
Un être inconcevable, un objet enchanteur,
Seul, fixe ses regards, et vient troubler son cœur.
A l'autel prosternée, une jeune prêtresse,
D'un son de voix plaintif, imploroit la déesse:
Charle prête l'oreille à ses accents divins:

- " Toi, qui lis dans mon âme, et règles mes destins!
- » O Diane immortelle! écoute ta prêtresse!
- » Quand des vœux solennels enchaînent ma jeunesse,
- » Quand pour toi seule ici je veux vivre et mourir,
- » Ne laisse nul mortel jusqu'à moi parvenir...
- » Àh! puissé-je bientôt terminer ma carrière!
- » Que serois-je en ce monde, isolée, étrangère!
- » Mon cœur n'aima jamais que ma famille et toi;
- » Ma famille n'est plus... Toi seule es tout pour moi.
- » Sur ma mère jamais mes yeux ne s'arrêtèrent;
- » Mon œil s'ouvrit au jour quand les siens se fermèrent:
- » Oh! ne rejette point mon encens ni mes vœux!
- » Le don de l'innocence est toujours cher aux dieux.
- » De mon cœur attendri daigne accepter l'hommage!
- » Tu l'as conservé pur... Je t'offre ton ouvrage. » Elle dit, et tandis que le feu des éclairs

Dardoit étincelant sur les rocs entr'ouverts; On l'eût prise, à genoux, au fond de sa retraite,

Pour l'ange de la paix dissipant la tempête.

O Charle! quels dangers t'environnent!.. Hélas! Vers l'antre un dieu perfide a dirigé tes pas. Quelle épreuve! quels maux le destin te prépare! Chef-d'œuvre de beauté, cette vierge est Ulnare. Crains ses accents divins, son aspect enchanteur! Par sa bouche Fréya va parler à ton cœur. Les traits, la voix d'Ulnare, et sa pose modeste

Sembloient aériens: messagère céleste,

Iris a moins d'éclat dans tout son appareil,

Quand son front est doré des rayons du soleil.

Quelques pleurs s'échappoient des beaux yeux bleus d'Ulnare:

Chaque soupir séduit, chaque larme la pare:

Ainsi s'offre un bouton, que l'aube voit fleurir:

Mollement caressé du souffle du zéphir,

Il s'entr'ouvre... et bientôt, pour charmer plus encore,

S'épanouit brillant des larmes de l'aurore.

Le prince, extasié, contemplant tant d'appas, Oublioit sa blessure, et n'osoit faire un pas; Jamais rien d'aussi beau n'avoit frappé sa vue: Un voile blanc ornoit le front de l'inconnue; Et sur ses cheveux noirs, bouclés et réunis, Des guirlandes de chêne en rattachoient les plis. Une ceinture d'or, légère, mais brillante, Dessinoit le contour de sa taille élégante: Plus doux que les parfums et les concerts des dieux, Ses accents dans les airs s'exhaloient vers les cieux. Au gré des vents flottoit sa tunique ondoyante. Du lis de la vallée image éblouissante, Colombe d'innocence, aurore de fraîcheur, En prêtresse inspirée Ulnare ouvroit son cœur: Le feu des voluptés s'allumoit sur ses traces; Sa voix étoit l'amour, ses mouvements les grâces.

Près d'elle un léger bruit, que soudain elle entend,
Arrache la Druïde à son recneillement:
Elle se lève; et seul, sous sa grotte inconnue,
Armé de pied en cap, Charle s'offre à sa vue.
Le monarque français, quoique pâle et souffrant,
D'attraits, de majesté lui paroît éclatant.
La beauté du héros trouble le cœur d'Ulnare;
Elle croit voir un dieu... Son jeune esprit s'égare;
Elle sèche ses pleurs, le regarde, sourit,
S'en approche à pas lents, se rassure, et lui dit:

- « Parle, auguste étranger! Sous ce roc solitaire,
- » En toi vois-je Apollon, ou le dieu de la guerre?
- » Prêtresse de Diane, et vierge de sa cour,
- » J'adore tous les dieux, tous... excepté l'Amour. »

A ces mots étonnants, dictés par l'innocence,

Le prince, embarrassé, garde un prosond silence:

Ravi de sa beauté, flatté de son erreur,

Il ne sait que répondre, et sent battre son cœur.

- « Tu gardes le silence; ah! parle! reprend-elle;
- » Viendrois-tu protéger une jeune mortelle?
- » Tes traits, tes nobles traits, ton aspect enchanteur,
- » Ne peuvent qu'annoncer la gloire et le bonheur.
- » Oui, divin habitant de la céleste voûte!
- » C'est Diane vers moi qui t'envoya sans doute:
- » Je lui dois ton secours, daigne me l'assurer;
- » Déjà le cœur d'Ulnare est prêt à t'adorer. »

Elle dit; Charlemagne, en cet étrange asile,
Dans l'admiration demeuroit immobile:
Ces discours exaltés, ces feux qui l'ont conduit,
La Druïde, sa voix, ses grâces, son habit,
Tout lui sembloit un songe; et son âme en délire
Redoutoit un réveil qui pouvoit tout détruire.
Cependant son armure étoit teinte de sang:
Ses cuisantes douleurs croissoient à chaque instant:
Des ombres sur ses yeux commençoient à s'étendre:
Bientôt d'Ulnare à peine entend-il la voix tendre:
Sa main contre le mur en vain cherche un appui:
Ses genoux chancelants se dérobent sous lui;
Il tombe... Et ses regards, qu'un secret charme guide,
Restent encor fixés sur la belle Druïde.

Vers le noble guerrier, sous sa grotte expirant,

La vierge des forêts s'élance en frémissant:

A la foible clarté qui frappe sur l'armure,

Elle aperçoit du sang, distingue une blessure,

Se courbe sur son corps d'un air triste et craintif,

S'assure s'il respire, et pousse un cri plaintif.

Ses mains de Charlemagne ont détaché l'armure;

Un voile est déchiré, pour bander sa blessure.

Attentive, soignant le héros des Français,

A genoux près de lui, la vierge des forêts,

Seule, implorant les dieux, sent descendre en son âme

D'un amour inconnu la dévorante flamme:

En vain veut-elle, hélas! taire ses sentiments;

Un charme plus fort qu'elle a dicté ces accents.

- « Infortuné guerrier! toi sur qui la mort plane!
- » Tu n'es donc pas un dieu député par Diane!
- » Qu'es-tu donc? nn mortel... non, je m'alarme en vain!
- » Tout en l'homme est terrestre, en toi tout est divin:
- » Ton regard est clément, le sien est inflexible;
- » Les hommes sont cruels, tu m'as paru sensible:
- Non, j'en croirai mon cœur, tu n'es pas un mortel;
- » Comme Apollon, chassé par le maître du ciel,
- » Peut-être quelque temps viens-tu vivre sur terre!
- » Mais qui t'a pu blesser?.. Sans donte un dieu sévère:
- » Car l'homme oseroit-il lever son fer sur toi!
- » Que je bénis le sort qui t'amena vers moi!
- » J'aurai soin de tes jours... Ah! déjà dans mon âme
- » Je sens un seu divin qui m'agite et m'enslamme.
- » Que dis-je!.. descendu de la céleste cour,
- » Me tends-tu quelque piége, et serois-tu l'Amour?
- » Ce monstre ingrat?.. Mais, non, dissipons mes alarmes,
- » Seul Alcide a ta force, et seul Mars a tes armes;
- » L'Amour n'a qu'un carquois; moins mâle en ses travaux,
- » L'Amour n'est qu'un enfant, et je vois un héros.
- » Oh! ne me quitte plus!.. Si près de moi tu restes,
- » Je présère mon antre à tes palais célestes:
- » Ici, déjà pour moi, quoique pâle, affoibli,

"Tu n'as fait que paroître, et tout s'est embelli."

C'est ainsi qu'avec feu, mais de crainte oppressée,

La vierge, hors d'elle-même, exprimoit sa pensée:

Accablé par ses maux, et presque anéanti,

Charle alors ne voyoit, n'entendoit qu'à demi;

Néanmoins de son sein sortit un soupir tendre,

Quand d'Ulnare la voix ne se fit plus entendre:

Aux portes de son cœur elle frappe en ce jour,

La reconnoissance ouvre, et fait entrer l'amour.

Invisibles, au fond de la grotte d'Ulnare, Irmensul et Fréya, déités du Ténare, Observoient le héros : de parfums amoureux Fréya vient d'embaumer l'antre mystérieux: De sa propre ceinture elle a ceint la Druïde:

- « Je triomphe, Irmensul, dit le monstre perfide,
- » Charle aime la prêtresse; au pied de cet autel.
- » Je ne le quitte plus, qu'il ne soit criminel:
- » Déjà l'amour d'Ulnare est fureur et délire:
- » Ecoute ses discours, c'est moi qui les inspire. »

Elle dit: autour d'elle erre la volupté;

Des amours sa caverne est le temple enchanté.

Par des sucs merveilleux, seule, en sa grotte obscure, Ulnare a du héros refermé la blessure: Déjà renaît sa force, il sent calmer ses maux; Et sa voix lentement laisse échapper ces mots:

- « O vierge des forêts, à qui je dois la vie!
- » Combien de tous vos soins mon âme est attendrie!
- » Ah! malgré mes douleurs, soigné, sauvé par vous,
- » Jamais aucun instant ne me parut plus doux. »

Il dit: à ce langage aussi flatteur que tendre,

De lui-même il s'étonne, et cherche à se comprendre:

Ce guerrier, qui jadis au sein même des cours,

Redoutant la beauté, sembloit suir les amours,

Charle a dit... O prodige! O changement bizarre!

« — L'état le plus cruel est doux auprès d'Ulnare. »

Mais alors la prêtresse, au comble du bonheur,

Par ces mots sans détour laissoit parler son cœur:

- « Inconnu! qui du ciel pour moi sembles descendre!
- » A mon oreille enfin ta voix s'est fait entendre:
- » Hélas! qui que tu sois! Mars! Hercule! Apollon!
- » Je ne demande plus à connoître ton nom:
- » Que m'importe ton rang! Ah! ta seule présence
- » A changé tout mon être, et prouvé ta puissance:
- » Mon aveu, mes transports t'étonnent, je le voi;
- » Ils m'étonnent moi-même, éclatant malgré moi:
- » Peut-être je me perds, en te parlant sans feindre;
- » De toi seul j'attends tout, de toi je puis tout craindre:
- » Sous terre enferme-moi, traîne-moi sous tes pas,
- » A tout je souscrirai... mais ne me quitte pas:
- » Tout est douleur pour moi, si le ciel nous sépare;

"Mais tout, si je te vois, est bombeur pour Ulnare."

La Druïde trembloit en prononçant ces mots;

Mais, pour cacher son trouble aux regards du héros,

S'éloignant de l'autel, d'une course rapide

Elle sort et revient; puis, d'un air moins timide,

Déposant à ses pieds plusieurs paniers fleuris,

Elle présente au roi du lait et quelques fruits.

Plus troublé que jamais, le prince, avec ivresse, Accepte les présents de la belle prêtresse:

Mais, redoutant l'amour, il songe à fuir ces lieux.

Déjà des yeux d'Ulnare il détourne ses yeux;

D'un air sombre il se lève... Il s'est éloigné d'elle:

La raison l'entraînoit... mais l'amour le rappelle:

Il s'arrête... peu maître encor de ses esprits,

Plus il s'est combattu, plus il semble indécis.

Tel on voit le Méandre, arrêté dans sa course,

Descendre vers la mer, ou monter vers sa source;

Son cours embarrassé varie à chaque instant;

Et le flot qui remonte en trouve un qui descend.

La vierge des sorêts, du héros de la France,
Remarque avec esfroi le trouble et le sitence:

— Il soussre, pense-t-elle, endormons ses douleurs.

Alors, prenant un luth, qu'une chaîne de seurs

A l'autel suspendoit, l'enchanteresse en tire

Des sons d'abord plaintifs; puis la magique lire, Des plus brillants accords soudain charmant les airs, Semble transporter Charle aux célestes concerts.

- « Accent du cœur! touchante mélodie (4)!
- » Enchantement des beaux jours de la vie!
- » Soupirs des dieux! éveil des souvenirs!
- » Descends du ciel sur l'aile des plaisirs.
  - » Divin appui de l'innocence!
  - » Des malheureux douce espérance!
  - » Belle Diane! astre des nuits!
- » La flottante Délos, sous un palmier, jadis,
- » A la clarté du jour, vit s'ouvrir ta paupière:
- » Des cygnes, pour charmer les douleurs de ta mère,
- » Là, de l'île, en chantant, sept fois firent le tour.
- » Ce fut pour consacrer leurs chants et ce beau jour.
  - » Qu'Apollon, au céleste empire,
  - » Plaça sept cordes à sa lire \*.
  - » Accent du cœur! éveil des souvenirs!
  - » Enchantement des beaux jours de la vie!
  - » Soupirs des dieux! touchante mélodie!
  - » Descends du ciel sur l'aile des plaisirs.
- \* Ce chant est imité de l'hymne d'Horace « Phabe, sylvarum-que potens Diana, etc. » (Hon. Carm. sæc.)

- » Sous une grotte solitaire,
- Thétis révoit un jour, un guerrier téméraire
- » Apparoît à ses yeux : la déesse fuyant,
- » De formes mille fois change en un même instant:
- » Vains efforts!.. Le héros devoit triompher d'elle:
- » Ah! par l'art de Thétis, que ne puis-je, immortelle,
  - » Sous mille formes m'embellir!
  - » Noble guerrier! loin de te fuir,
  - » Ulnare, en ce bois solitaire,
  - » Les prendroit toutes pour te plaire.
  - » Accent du cœur! éveil des souvenirs!
  - » Enchantement des beaux jours de la vie!
  - » Soupirs des dieux! touchante mélodie!
  - » Descends du ciel sur l'aile des plaisirs. »

Là cessent les accords de la lyre inspirée:

L'air semble alors, portant vers la voûte sacrée

Les chants aériens du magique séjour,

La voix des voluptés, et l'écho de l'amour.

Immobile, hors de lui, Charle contemple Ulnare: Rester est dangereux, s'éloigner est barbare: A ses yeux tout est charme, en lui tout est douleur: Le zéphir de l'amour est l'ouragan du cœur. La vierge des forêts, inquiète, interdite,
Observe le guerrier, d'effroi son cœur palpite:
Elle voit Charlemagne à pas lents s'éloigner;
Son espoir est détruit, il va l'abandonner:
L'ingrat sort sans parler, sans regarder Ulnare...
C'en est trop! Tout entière au trouble qui l'égare,
L'infortunée, en pleurs, tombe aux pieds du héros;
Fréya dispose d'elle, et lui dicte ces mots:

- » Tu veux donc que je meure... et j'ai sauvé ta vie!
- » Pourquoi vins-tu t'offrir, ingrat! devant mes yeux!
- » Paisibles, loin de toi, mes jours couloient heureux:
- » Je t'ai vu... désormais sans toi je ne puis vivre;
- » Attachée à tes pas laisse Ulnare te suivre;
- » Fais d'elle ton esclave... Est-il un rang pour moi,
- » Est-il quelque bonheur, si j'existe sans toi!
- » Ah! déjà pour mon âme, en ses désirs extrême,
- » Un seul mot de ta bouche est le bonheur suprême:
- » Mon cœur cherche ton cœur, mes yeux cherchent tes yeux:
- » Mais je ne vois que glace où j'ai puisé mes seux.
- » Je n'y survivrai pas... je succombe... ah! barbare!
- » Pourras-tu, seule ici, laisser périr Ulnare. »

Elle dit, se relève, et vers l'autel sacré

Penche languissamment son front décoloré:

De ses yeux enchanteurs coule un torrent de larmes;

Et ses douleurs encor ajoutent à ses charmes.

A sa tendre attitude, à son discours touchant, Le héros des Français, pale, oppressé, tremblant, Mais à fuir décidé, répond ces mots: — « Ulnare!

- » Objet trop séduisant, dont le ciel me sépare!
- » Ah! de grâce, à mon tour je tombe à vos genoux;
- » Laissez-moi vous quitter... je reviendrai vers vous:
- » Vainement à l'amour long-temps je sus rebelle,
- » Hélas! je suis trop soible, et vous êtes trop belle...
- » Adien. » Charle, à ces mots, prononcés vivement, S'échappe de la grotte, et fuit rapidement:
  Rien n'arrête sa course; hors du roc solitaire
  Il croit être suivi, le redoute, l'espère,
  N'ose tourner la tête, erre au milieu des bois,
  Et d'Ulnare toujours croit entendre la voix.

Bientôt Charle, accablé de fatigue et de peine, S'arrête, et lentement vers la ville se traîne: Il rentre dans le fort à la chute du jour; Et là, tombe sans force, en maudissant l'amour.

Dans ce cruel état où l'âme tourmentée,

Sans veiller ni dormir, se débat agitée,

Le monarque français étoit enseveli;

Lorsque soudain il voit, ou croit voir devant lui,

D'un père qu'il aimoit, l'ombre pâle et glacée,

Lui tenir ce discours: — « Mon fils! âme insensée!

» Quoi! déjà, par l'amour honteusement vaincu,

- » Sous un joug corrupteur tu languis abattu!
- » Oublierois-tu ton nom! ternirois-tu ta gloire!!!
- » Mon fils, vole sans tache au temple de mémoire:
- » Pour la dernière sois écoute mes leçons:
- » Repousse un fol amour, vil piége des démons.
- » Contre toi, dans son antre, Ulnare est sans défense,
- » Charle! si tu flétris sa crédule innocence,
- » Tu termines ses jours : tel est l'arrêt du ciel;
- » Ulnare périra, si Charle est criminel.
- » Adieu, mon fils! adieu; sois toujours sur la terre
- "La gloire de la France, et l'orgueil de ton père! "Charle àlors vers son lit voit l'ombre s'avancer;
  Bientôt elle se penche, et semble l'embrasser...
  Mais, couverte soudain d'une vapeur légère,
  Que l'aurore blanchit d'un rayon de lumière,
  Semblable aux feux errants que la terre engloutit,
  Dans les airs embaumés l'ombre s'évanouit.

FIN DU CHANT QUATRIÈME.

## NOTES DU CHANT IV.

## (3) La vierge des sorêts n'obéissant qu'à moi.

Ulnare est d'abord l'instrument des enfers, bientôt après elle l'est du ciel, et n'obéit plus qu'à ses ordres, même en suivant les inspirations de Fréya; en conséquence rien n'est plus naturel que le merveilleux qui la suit partout. Q'on ne s'étonne donc plus ni de son langage extraordinaire, ni des prodiges qu'elle opérera par la suite, prodiges qui ne sont point féeries, que l'esprit humain peut concevoir, et qui, presque tous, auroient pu être opérés par elle sans le secours même de la Divinité. Il faut se servir avec ménagement, dans l'épopée, de la magie et de la féerie; elles n'ont pas assez de noblesse, et l'invraisemblance déplait souvent.

- « Le grand parleur Homère, en vérités fertile,
- » Fit parler et pleurer les deux chevaux d'Achille. "

VOLTAIRE.

Il est heureux que les grands auteurs de l'antiquité soient descendus quelquesois de la hauteur sublime où ils s'élèvent si souvent; car, sans ces moments de soiblesse, leur perfection désespérante eût à jamais découragé tous leurs imitateurs.

- (2) " ..... La magique puissance
  - » Des runes dont Odin lui transmit les secrets.

Odin fut l'inventeur des runes, ou caractères magiquès, dont plusieurs savants (MM. Maupertuis, Clairant, Le Monier), ont vu dans le Nord quelques restes gravés sur des rochers; les Scandinaves attribuoient de grandes vertus aux runes; ils croyoient qu'elles pouvoient guérir toutes les maladies, détruire l'effet du poison, fermer les plaies, rajeunir, et même faire prendre des formes étrangères, ainsi qu'Odin, qui, par leur secours, se métamorphosoit souvent. (Voy. le chap. Runique de l'Edda. BARTHOLIN, liv. III, cap. II, p. 62. — MALLET, t. II, p. 289.)

#### (3) » Ainsi se déchaîna Borée impétueux

Lorsque les deux armées ennemies surent aux mains à la bataille de Trasimène, un si grand tremblement de terre eut lieu, que des villes entières surent renversées; les vents se déchaînèrent, la soudre éclata, les rivières changèrent leurs cours, les montagnes s'entr'ouvrirent, et leurs sondements surent découverts. Le consul Caius Flaminius sut tué dans le combat, où périrent treize mille Romains. (Voy. Plutarque, Tite-Live, Val. Maximus, et autres historiens.)

### (4) - Accent du cœur, touchante mélodie.

Siquelque censeur trouvoit à critiquer ce changement de rhythme, je lui répondrois : « Le poëte veut représenter quelqu'un qui » chante; or, l'art du poëte est de transporter le lecteur sur le » lieu, de lui faire prêter l'oreille, et, s'il est possible, entendre » les sons de la lyre : rien ne seroit plus contraire à ce dessein » que l'uniformité constante des vers alexandrins; pour favoriser l'illusion, il faut donc changer de rhythme, et prendre le » ton de l'ode ou du dithyrambe, qui tous deux se chantent, et »-sont d'inspiration. »

Dans tout le cours de l'ouvrage on verra que j'ai suivi la même méthode: ainsi j'ai pu donner quelqu'idée des chants antiques; et l'on trouvera les différentes mœurs des peuples, leur différent ciel, leurs cultes divers, et surtout la couleur des temps, dans mes chants scaldes, grecs, saxons, orientaux, calédoniens, gaulois, norwégiens, et français.

FIN DES NOTES DU CHANT QUATRIÈME.

# CHANT V.

Dans Eresbourg vaincu, reposant ses lauriers,
Charle contient l'ardeur de ses vaillants guerriers;
Délasse les soldats par des travaux paisibles;
Et relève du fort les murailles terribles.
Quelques guerriers, vaquant à des soins plus sacrés,
Inhumoient des chrétiens les corps défigurés:
Charle les pleure encor... Par sa loi souveraine,
De pompeux monuments s'élèvent sur la plaine;
Et l'on eût dit, à voir ces généreux transports,
Que l'honneur du succès n'appartenoit qu'aux morts.

D'autres héros français, ivres de leur victoire,
Portoient en foule au roi des preuves de leur gloire:
Et comme en un beau jour, au retour du printemps,
Des abeilles on voit les bataillons volants
Rapporter leur butin à leur reine charmée;
Ainsi tous les Français, au héros de l'armée,
Produisant leurs exploits, qu'ils vantent avec art,
Espèrent un éloge, et cherchent un regard.

A la cour séduisant, à la guerre terrible, Guise, à la fois léger, fier, modeste, et sensible, Sur le champ de bataille arrachoit à la mort Son ami le plus cher, le malheureux Montfort. Montfort, brave fameux, et vieilli dans la guerre, Blessé grièvement, expiroit sur la terre; Et sa seule pensée, en ce moment d'effroi, S'élevant vers le ciel, l'imploroit pour son roi.

Guise court vers Montfort; dans ses bras il le presse.

Montfort du brave Guise éleva la jeunesse;

Il l'arma chevalier; et, dès ses jeunesans,

L'instruisant aux combats, le guida dans les camps.

Guise admiroit Montfort, et l'aimoit comme un père:

Il porte à ses douleurs un secours salutaire;

Le conduit dans la ville, et fils reconnoissant,

Par ses soins rend la vie au héros expirant.

Déjà du vieux Montfort les forces abattues Renaissoient: ses douleurs devenoient moins aiguës.

- « O mon père! dit Guise, assez long-temps ton bras,
- » En illustrant ton nom, brilla dans les combats.
- » De l'hiver sur ton front déjà tombent les glaces;
- » C'est à moi maintenant de marcher sur tes traces;
- » C'est à moi de voler où m'appelle l'honneur;
- » Mais toi, sur tes lauriers repose ta valeur:
- » Laisse à moi seul le soin de servir la patrie:
- » Daigne achever en paix ta glorieuse vie.

- » Je verrois sans terreur la mort sondre sur moi;
- » Mais j'ai trop à souffrir, quand je tremble pour toi.
- » Ton sils est à tes pieds... Ecoute sa prière...
- » Promets-moi de quitter les travaux de la guerre;
- » De ne plus t'exposer : assez long-temps, heros,
- » Tu cherchas les périls, cherche ensin le repos. »

Mais le noble vieillard, qu'un tel langage blesse,

L'interrompt. — « Est-ce à moi que ce discours s'adresse?

- » Ah! Guise, si mon cœur t'aimoit moins aujourd'hui,
- » De ses yeux à jamais Montsort t'auroit banni.
- » Qui? moi! honteusement bercé par la mollesse,
- » J'irois traîner en paix une indigne vieillesse!
- » Moi! je fuirois les camps! des tambours, des clairons,
- » Montfort au champ d'honneur n'entendroit plus les sons!
- » Montfort ne seroit plus l'appui du diadême!
- » Non, je vécus guerrier, je dois mourir de même:
- » Ton père aux combats seuls veut recevoir la mort;
- » Mon sang n'est point glacé, si mon sang coule encor.
- » Mais c'est trop te blâmer d'un discours téméraire;
- » Par trop d'attachement Guise outrage son père:
- » Ton cœur est ton excuse... O mon fils! aux combats
- » Sois toujours le premier, Monfort suivra tes pas. »
- Il dit; Guise, affligé, garde un profond silence:

Le sensible vieillard remarque sa souffrance:

- Tant d'amour pour la gloire, au déclin de mes ans,

- » T'étonne, je le vois : Guise! au milieu des camps
- » S'écoulèrent mes jours; les camps sont ma patrie;
- » Montsort en les quittant croiroit quitter la vie.
- » Charlemagne est mon dieu: que n'as-tu, comme moi,
- » Sur les rives de l'Ebre accompagné ton roi!
- » Là, mieux encor qu'ici, ce dieu de la victoire
- » Eût soufflé dans ton sein l'ivresse de la gloire,
- » Oh! que n'as-tu connu tous les brillants exploits
- » De ce libérateur des peuples et des rois!
- » Quand l'Espagne sous Charle abaissa son audace,.
- » En vain la renommée, en volant sur sa trace,
- » Espéroit raconter tant de faits merveilleux;
- » Son aile se lassoit à le suivre en tous lieux;
- » Tandis que Charle seul marchoit infatigable.
  - « Ecoute, ô mon cher fils! un récit mémorable,
- » Et bénis le destin, qui donne en nos climats
- » Le plus grand des mortels au plus grand des Etats. »

Ainsi parle Montfort : Guise écoute en silence;

Et le vieillard reprend : - « Le héros de la France,

- » Déjà trois fois vainqueur du maître des Saxons,
- » Voyoit régner la paix parmi les nations:
- » Un calme heureux, déjà répandu sur la terre,
- » Consoloit les mortels des malheurs de la guerre;
- ' » Lorsque, dans Paderborn, le monarque français,
  - » Espérant mieux encor s'assurer de la paix,
  - » Convoque des Germains les plus illustres princes.

- » Bientôt de toutes parts, du fond de leurs provinces,
- » Les chess les plus sameux qu'ait vu naître le Nord,
- » Volent dans Paderborn, d'un mutuel accord:
- » Mais, ô suneste orgueil! au camp de notre maître,
- » Vitikind, un seul prince, osa ne point paroître;
- » Et seul, aux volontés d'un roi triomphateur,
- » Ce superbe vaincu répondit en vainqueur.
  - » Alors dans Paderborn, des rivages de l'Ebre,
- » Un roi de Sarragosse, un Sarrazin célèbre (1),
- » Ibinal vint de Charle implorer la grandeur:
  - » Banni de ses Etats par un usurpateur,
  - » Ce guerrier malheureux, suivi de plusieurs princes,
  - » Que le même tyran chassoit de leurs provinces,
  - » Ibinal, fugitif, au monarque français,
  - » Venoit redemander son trône et ses sujets.
    - » Toujours grand, Charlemagne, à des rois sans défense
  - » Promet, sans balancer, les secours de la France;
  - » Et du lâche Abdérame, usurpateur hautain,
  - » Un seul jour fut la perte, un seul mot, le destin.
  - » Plusieurs motifs puissants animoient Charlemagne:
  - » Ce roi n'ignoroit pas, qu'esclaves en Espagne,
  - » Les chrétiens, gémissant sous un joug odieux,
  - » Payoient aux Sarrazins mille tributs honteux:
  - » Charle espère, vainqueur de ces rives lointaines,
  - » Des peuples du Seigneur faire tomber les chaînes:

- » Sol aride habité par un peuple barbare.
- » Sur de stériles champs, quelques monts rocailleux
- » S'élèvent tristement vers un ciel nébuleux,
- » Dont un brouillard glace cache la cime aride.
- » Non loin de Toloza, Charle marchoit sans guide,
- » Quand des milliers de traits pleuvent sur nos héros (5),
- » Lancés par ces brigands qui, tels que leurs chevreaux,
- » Sur le bord des torrents, lieux aux lâches propiees;
- » Franchissent, d'un pied leste, et rocs et précipiees.
  - » Les barbares ont sui... Mais, atteints par leurs traits,
- » Quelques preux ont péri! Le monarque français
- » S'éloigne; que voit-il sur ces rives arides?
- » Au milieu des rochers, poursuivant les perfides,
- » Un Français seul atteindre, abattre einq brigands;
- » S'orner de leur dépouille, et rentrer dans ses rangs.
- » Surpris de tant d'audace et de tant de vaillance,
- » Jusque près du guerrier le monarque s'avance:
  - « Français! je suis content; demande une faveur,
- » A l'instant tu l'obtiens. » Le preux répond : --- « Seignéur!
- » Je demande pour grace, au dieu de la fortune (6),
- » De monter le premier à l'assaut de Pamplune... »
  - « -- Le soleil se levoit, de ces monts désastreux
- » Nous sortons; une plaine enfin s'offre à nos yeux:
- » Pamplune est devant nous, dont les tours crénelées
- » Dominent fièrement de riantes: vallées:

- » Charle y porte ses pas; intrépide assaillant,...
- » Jusque sous le fort même il établit son camp (7).
  - » Te peindrai-je, ô mon fils! nos assauts mémorables!
  - » Contre les Sarrasins, sous leurs murs formidables,
  - » Jamais plus de valeur, plus d'art, plus de travaux,
  - » N'illustrèrent peut-être et Charle et ses héros.
  - » Pour transformer leurs tours en informes ruines,
  - » On vit Charle inventer de nouvelles machines (8);
  - » On vit nos fiers soldats, rivalisant d'ardeur,
  - » Joindre l'art à la force, et la ruse au bonheur;
  - » On les vit, évitant la flèche meurtrière,
  - » Bâtir sous les remparts des murailles de terre;
  - » On les vit, orgueilleux sous cet heureux abri,
  - » Lancer impunément leurs traits sur l'ennemi;
  - » Et se riant entre eux de sa surprise extrême,
  - » Se construire des forts sous les murs du fort même.
    - » Tour à tour chacun d'eux, machiniste, ouvrier,
  - » Travailloit en manœuvre, attaquoit en guerrier
  - » Escaladant les tours, ébranlant les murailles,
  - » Ils paroissoient régler le destin des batailles;
  - » Et Charle étoit près d'eux, dictant à tous sa loi,
  - » L'ouvrier, l'inventeur, le soldat, et le roi.
    - » Bientôt les assiégés, prisonniers dans leur ville,
  - » Déployant contre nous un courage inutile;

- » De la faim, de la soif, ressentent les horreurs:
- » Tout leur manque... Cédant au pouvoir des vainqueurs,
- » Ils implorent leur grâce; à nos braves cohortes
- » Eux-mêmes en tremblant viennent ouvrir leurs portes (9):
- » Tout le peuple à la mort craint d'être destiné...
- » Mais le prince a vaincu... le prince a pardonné.
  - » Aux siècles à venir, ah! sans doute, l'histoire
- » de ce siège, à mon fils! racontera la gloire;
- Dais, peut-être, mal peint, il sera mal connu:
- » Malheur à qui décrit ce qu'il n'a jamais vu!
  - » De Pamplune bientôt quittant le fort célèbre,
- » Charlemagne, en vainqueur, marche aux rives de l'Ebre:
- » Tafailla se soumet : Tudèle à ses efforts
- » En vain veut résister; il rase tous ses forts,
- » Et Tudèle n'est plus! Par de nouveaux miracles,
- » Charle dans l'Arragon domptant tous les obstacles (10),
- » Vers Saragosse avance... O contre-temps affreux!
- » Un désert infini se prolonge à nos yeux (11):
- » Point d'arbres, ni d'abri! point de routes battues!
- » Une bruyère aride, ou quelques roches nues
- » Frappent seuls nos regards; et, dans ces tristes champs,
- Le soleil sur nos fronts darde ses seux brûlants:
- » Nous tombons épuisés sur cette terre aride:
- » Nul toit hospitalier! point de source limpide!

- » O France! me disois-je, ô pays enchanté!
- » Pour bien t'apprécier, il faut t'avoir quitté:
- » Retraite des beaux arts! séjour de la vaillance!
- » En ton sein naît la joie auprès de l'abondance.
- » Français, peuple fameux! modèles de guerriers!
- » Cherchez-vous le bonheur?.. Restez dans vos foyers.
  - » O mon fils! mon cher Guise! en ce moment horrible
- » Que n'as-tu vu ton prince, aux douleurs insensible,
- » Il nous ranimoit tous; et parmi ses soutiens,
- » Souffrant plus de nos maux qu'il ne souffroit des siens,
- » Seul savoit devenir, par un pouvoir suprême,
- » Maître de nos douleurs comme des siennes même.
  - » Quel roi mérita plus de régir l'univers!
- » Pendant trois jours entiers, errant dans des déserts,
- » Sur un sol desséché, sans eau, sans subsistance,
- » Je l'ai vu, nous cachant son horrible souffrance,
- » En ses traits rayonnants de gloire et de beauté,
- » Montrer la confiance et la sérénité.
  - » Mais enfin, ô bonhenr! à la troisième aurore,
- » Au fond de l'horizon que l'œil du jour colore,
- » S'offrent quelques hameaux : le Français, épuisé,
- ». Sent renaître sa force; et bientôt délassé,
- » Sous un abri sauveur, ce fils de la victoire,
- » Riant des maux passés, ne rêve encor que gloire.
  - » Cependant Abdérame apprend avec terreur

- » L'approche d'un héros partout triomphateur:
- » Au devant de nos preux Abdérame s'avance;
- » De nombreux Sarrasins, qu'ont armés la vengeance,
- ▶ Le suivent; mais leur rage a courroucé les cieux:
- Charle les aperçoit, il s'élance sur eux;
- Les frappe, les disperse, ordonne le carnage,
- » Et de leurs corps sanglants couvre tout le rivage.
- » Abdérame effrayé vers Saragosse a fui;
- » Quelque peu de soldats y rentrent avec lui:
- » Là tous jusqu'à la mort jurent de se désendre;
- » Mais déjà les Français les somment de se rendre.
  - » Sur de fertiles bords de myrthe et de lauriers (12),
- » Sous un ciel toujours pur, dans des champs d'oliviers,
- » S'élève Saragosse: aucuns forts redoutables,
- » Nulles tours, nuls châteaux, obstacles formidables,
- » N'en désendent l'approche aux soldats assiégeants:
- » Sa force est dans son sein : ses nobles habitants,
- » Les fiers Arragonais, que l'orgueil environne (13),
- » Qui, maîtres de leurs chefs, dictent des lois au trône,
- » Ces monarques sujets, fameux par leurs exploits,
- » N'ont besoin que d'eux seuls pour désendre leurs droits.
- » Seule aussi, Saragosse, en son audace altière,
- » Fut plus longue à dompter que la Navarre entière.
  - » Répétant mille assauts sans cesse infructueux,

- » Jusque dans Saragosse, assaillants furieux,
- » Nous nous précipitons; ô valeur renommée!
- » Chaque toit est un fort, chaque homme est une armée.
- » Dans la ville vingt fois nous portons nos fureurs;
- » Mais les Arragonais, repoussant leurs vainqueurs,
- » Nous contraignent vingt sois à rentrer dans la plaine.
- » Il n'est point de succès que leur valeur n'obtienne:
- » De la faim, de la soif, ils bravent les tourments;
- » Sous leurs murs renversés ils s'enterrent sanglants;
- » Le trépas plane seul sur leur ville éperdue;
- » D'affreux monceaux de morts encombrent chaque rue;
- » Et l'oiseau du carnage, errant sur ces débris,
- » Aux cris du désespoir joint ses sunèbres cris.
  - » De sépulcrales voix, derniers sons de la rage,
- » Elèvent vers le ciel le blasphême et l'outrage:
- » L'œil de Dieu se détourne, et partout en ces lieux
- » L'homme est l'effroi de l'homme, et la terre des cieux.
  - » Mais, de tous les fléaux de ce siège effroyable,
- » L'enfer réserve encor le plus épouvantable:
- » Un souffle infect s'élève, et s'étend dans les airs...
- » N'importe! sous leurs murs, écroulés et déserts,
- » Les fiers Arragonais, que la fureur dévore,
- » Squelettes ambulants, osent combattre encore (14).
  - » O siège de Sagonte! à souvenir affreux (15)!
- » L'histoire vainement vous rappelle à nos yeux;
- » Vos maux furent moins grands, votre fin fut plus prompte;

- » Saragosse aujourd'hui fait oublier Sagonte.
  - » Les assiégés enfin succombent par degrés;
- » Tous tombent expirants sous leurs toits délabrés:
- » Le défaut d'aliments, l'horreur des maladies,
- » N'ont éteint leurs fureurs qu'en éteignant leurs vies.
- » Nous entrons dans la ville; ô spectacle cruel!
  - » Nous avons triomphé, mais quel triomphe! ô ciel!
  - » Des cadavres sanglants l'image dégoûtante
  - » S'offre seule à nos yeux : sur la terre fumante,
  - » Vieillards, femmes, enfants, sollicitent la mort;
  - » Leur langue desséchée à peine parle encor...
  - » En cette vaste tombe, en ce désert immense,
  - » Quelques spectres errants se glissent en silence,
  - » Et se meuvent sans vivre; hélas, seul, de leurs corps
  - » Un instinct convulsif fait mouvoir les ressorts.
  - » Charlemagne attendri, détestant sa victoire,
  - » Lève les yeux au ciel... Guise, ah! puisse l'histoire
  - » Raconter dignement les secours, les bienfaits,
  - » Qu'il répandit alors sur les Arragonais!
  - » Il relève leurs murs, console leur misère,
  - » Les arrache au trépas, veut leur servir de père;
  - » Et, s'attachant les cœurs de ce peuple aguerri (16),
  - » S'en fait aimer autant qu'il en étoit haï.
    - » Mais en vain j'essaierois de suivre Charlemagne

- Dans les nombreux succès qu'il obtint en Espagne;
- » Ce récit est trop long, ma force s'affoiblit;
- » Eh! qui peut ignorer ce que Charle entreprit (17)!
- » Lérida, Barcelone, Urgel, Gironne, Arnete,
- » Tout le nord de l'Espagne enfin fut sa conquête.
- » Du joug de l'infidèle il sauva les chrétiens:
- » Ibinal recouvra sa couronne et ses biens (18):
- » Sauveur des nations, le héros de la France
- \* En tous lieux étendit sa gloire et sa puissance;
- » Eh! qui peut comme lui, par des coups bienfaiteurs,
- » Conquérir à la fois trônes, peuples, et cœurs! »

FIN DU CHANT CINQUIÈME.

## NOTES DU CHANT V.

- (1) Un roi de Saragosse, un Sarrasin célèbre,
  - » Ibinal vint de Charle implorer la grandeur.

Ibinal, que les uns nomment Ibinal-Arabi, d'autres Sbinal-Arabi, d'autres ensin Ibhanabhala et Ibalabarry, étoit roi de Saragosse. Chassé de ses Etats par Abdérame, gouverneur de l'Espagne, qui venoit de secouer l'autorité du calife de Babylone, et détrônoit tous les princes qui l'avoisinoient, cet Ibinal vint à l'assemblée de Paderborn, solliciter l'appui de Charlemagne le jour même où ce monarque venoit de signer un traité glorieux avec les Saxons et les Sarrasins. Plusieurs historiens espagnols assurent que les chrétiens établis en Ibérie, et traités par les Maures comme de vils esclaves, firent engager vivement Charle à porter ses armes contre les infidèles : les guerres intestines des Maures furent cause en même temps que plusieurs princes d'entre eux recherchèrent la puissance du héros français, et lui promirent de lui livrer quelques places importantes : aussi à peine Ibinal, porteur des promesses des Maures et des prières des Chrétiens, eut-il exposé l'objet de sa mission, que Charle l'accueillit avec distinction, se laissa persuader, fit réunir des troupes considérables, et partit pour faire la conquête de l'Espagne l'an 778. (Voy. Annales de ZURITA, secrétaire de l'Inquisition à Saragosse.)

- (a) Là, partout la nature offre, en ses jeux hizarres,
  - » De sublimes horreurs, et des beautés barbares.

J'ai parcouru en tous sens ces montagnes renommées: un poëte seroit impardonnable, s'il n'alloit point visiter ces lieux inspirateurs. L'académicien Dussaulx, parlant des Pyrénées, s'écrie avec enthousiasme: « Auteurs! quel que soit votre génie, partez! partez » pour les Pyrénées! Croyez-en le vieil ami des Muses antiques » et modernes: pénétrez hardiment jusqu'au centre de ces monts » pittoresques; allez-y lire quelques-unes des plus belles pages de » la nature, d'après laquelle tous nos livres sont faits: poëtes tra-

- » giques, vous n'y manquerez pas de Cythéron; des odes, vous
- » en composerez malgré vous sur le pic du Midi; des géorgiques,
- » à Campans; des satires, à Bagnères; des idylles, à Cauterets;
- » des romans, à Saint-Sauveur; à Barèges, de plaintives élégies;
- » et partout vous pourrez vous livrer aux plus hautes considéra-
- » tions... Mais, si quelqu'un, mieux inspiré, avoit l'audace de
- » tenter l'épopée, qu'il se hâte de parcourir, de voir et de revoir
- » la prophétique vallée de Gavarnic, où le passé renaît, où l'ave-
- » nir se révèle! »

#### (3) » Douce amante d'Alcide! ô Pirène! c'est vous.

Silius Italicus, dans sa Guerre punique, liv. III, écrit que Pyrène, fille du roi des Bébrices, se fit aimer d'Hercule à son retour de l'Ibérie, devint son épouse, et donna son nom aux montagnes voisines. Il est certain qu'on trouve en Espagne plusieurs monuments qui constatent le passage d'Hercule. Séville se vante d'avoir eu Alcide pour fondateur. Le mariage de Pirène et d'Hercule est aussi raconté par Diodore de Sicile. (Liv. V.)

## (4) » Nos pieds foulent déjà le sol de la Navarre.

Charlemagne traversa les Pyrénées par le pays des Basques; à son entrée en Espagne, il mit le siége devant Pamplune.

### (5) » Quand des milliers de traits pleuvent sur nos héros.

Selon les historiens espagnols, ce ne sut point seulement dans les désilés de Roncevaux que Charle sut surpris, il sut attaqué longtemps avant dans le pays des Basques, et y perdit, disent-ils, beaucoup de bagages et de trésors.

- (6) " Je demande pour grâce, au dieu de la fortune,
  - » De monter le premier à l'assaut de Pamplune.

Qu'on me pardonne d'avoir retracé dans un sujet ancien un trait moderne: ce trait dont je sus témoin au siége de *Tarragone*, place sorte, emportée d'assaut par le maréchal duc d'Albuséra en 1811, me sit une telle impression que je n'ai pu résister au désir de le célébrer; voici le sait en peu de mots:

Non loin de Tarragone s'élevoit un fort nommé le Mont Olico;

ce fort, qui dominoit la place, et qui passoit pour imprenable, avoit coûté trois ans de travaux aux Espagnols, et huit millions de francs aux Anglais. Lorsque le général en chef du 3° corps s'en approcha avec son armée: — « Les fossés du Mont Olico, disoient » les Espagnols, enterreront toutes les troupes de Suchet, et les » fossés de Tarragone toutes les armées de Bonaparte. » Vingt jours après cette belle prédiction, le 30 mai 1811, les Français montent à l'assaut du fort, et s'en empareut, ainsi que de dixhuit cents prisonniers, de huit drapeaux, et de quarante-cinq pièces de canon.

En cette mémorable journée, le général en chef rencontre un soldat blessé, porté sur un brancard, qui crioit: — « Victoire! » l'Olivo est pris. » Le général s'arrête. — « Mon ami, dit-il au » soldat ( qui déjà, par sa valeur, avoit mérité la croix de la cou- » ronne de fer), cs-tu grièvement blessé? » — « Non, mon gé- » néral, répond le jeune héros; mais ce qui me désespère, c'est » de quitter le champ de bataille. » Charmé de cette réponse: — « Que désires-tu, reprend le général en chef, pour récompense » de tes services? »— « Monter le premier à l'assaut de Tarragone. » J'avoue, qu'après avoir entendu cette réponse sublime, un frisson involontaire parcourut tout mon corps; mon cœur battit avec violence; les larmes roulèrent dans mes yeux, et l'admiration me rendit immobile. — « Ah! s'écrie avec raison l'auteur d'Atala, il faut » que la gloire soit quelque chose de bien réel, puisqu'elle fait » battre le cœur de celui même qui n'en est que le juge. »

La réponse de Bianchelli sut mise à l'ordre du jour, et insérée dans les journaux; elle dut toucher ceux qui l'eurent sous leurs yeux; mais quelle différence de sensations éprouve celui qui remarque froidement sur le journal une réponse semblable, ou celui qui, sur le champ de bataille, la tête montée par les combats, ivre de la victoire, l'entend de la bouche même du soldat, à la lueur des seux, et au bruit du canon!

Le 30 juin 1811, jour de la prise de Tarragone, le général en chef, sous les murs de la place, venoit d'ordonner l'assaut, lorsque, tout à coup, un soldat en grande tenue sort des rangs, et s'avance vers lui; il étoit vêtu de blanc, et son air avoit quelque chose de solennel: le comte de Suchet se rappelle confusément ses traits. — « Mon général, s'écrie le jeune guerrier, je viens récla-

» mer l'exécution de vos promesses; ordonnes qu'on me laisse » monter le premier sur la brèche. » Saisi d'admiration, le général donne l'ordre désiré. Bianchelli s'élance aussitôt vers les murs, les gravit, électrise ses compagnons par son exemple, passe au milieu des baïonnettes et dés seux, et le premier met le pied sur les remparts... Ce n'est qu'alors que l'infortuné commence à sentir les blessures dont il étoit criblé; expirant, appuyé sur son sabre, il voit les ombres de la mort s'étendre par degrés sur ses yeux; mais, heureux d'être parvenu à exécuter un des traits les plus héroïques, il tombe sans frémir sur le sol qu'il immortalisoit.

Le général en chef, qui savoit apprécier en héros les actions d'un héros, sentit vivement cette perte; l'armée entière en gémit; et souvent, en soupirant sur les remparts de Tarragone, j'examinai, avec un plaisir pénible, la place où tomba un des plus vaillants de nos guerriers.

## (7) - Jusque sous le fort même il établit son camp.

Ce fut en Espagne, au fond de la Catalogne, et sous les murs de Tarragone assiégée, que je mis la dernière main au sixième chant de mon poëme. Intendant de la province, lorsque, après mille fatigues de tout genre, il me restoit quelques instants, bien doux, mais bien rares, de loisir, je me retirois dans une cellule d'un vieux couvent que j'habitois, quand les affaires administratives me forçoient à quitter le camp; et là, non loin du quartiergénéral, au bruit des bombes et des boulets, les yeux fixés sur les tranchées ouvertes par nos troupes, 'et sur les forts assiégés, je crayonnois les siéges d'Eresbourg, de Pamplune, et de Saragosse. A travers les barreaux de mon espèce de prison, observant les ennemis, écoutant la musique guerrière, voyant passer les mourants sur des brancards; entendant, d'un côté, les chants de la victoire, de l'autre, les cris de la mort, combien de tableaux s'offroient à mon pinceau! et que de réstexions j'avois à saire sur les brillantes horreurs de la guerre! Aussi suis-je bien persuadé que, s'il se trouve quelques beautés dans les descriptions de mes siéges et de mes combats, je les dois à l'avantage que j'ai eu d'assister à l'un des plus fameux, et en même temps des plus horribles siéges de notre histoire moderne.

(8) » On vit Charle inventer de nouvelles machines.

Selon tous les historiens, le siége de Pamplune sut terrible; et Charlemagne y sit usage de nouvelles machines de guerre qu'il avoit inventées lui-même.

- (9) " Eux-mêmes en tremblant viennent ouvrir leurs portes.
- Pamplune se rendit à discrétion; Charle pardonna aux habitans: mais il les assujétit à lui payer un tribut annuel. Bientôt après, ayant quitté Pamplune, cette ville sut prise et reprise, tantôt par les Maures, tantôt par les Chrétiens. Charle y repassa en retournant en France, sit démanteler la ville, et sit raser les fortisications. (Voy. Annales de Zurita.)
  - (10) " Charle, dans l'Arragon domptant tous les obstacles,

    " Vers Saragosse avance...

Charle soumit tout l'Arragon : le roi d'Huesca, principale ville de cette contrée, lui envoya les clefs de sa capitale. (Voy. les Auteurs déjà cités.)

(11) » Un désert infini se prolonge à nos yeux.

Il n'y a que ceux qui ont voyagé en Arragon, de Jaca à Saragosse, qui peuvent se figurer les rocs épouvantables, les landes
arides, dont les yeux cherchent en vain la fin, et que traverse la
grande route. Il semble qu'on ait exprès tracé le chemin dans les
déserts, pour effrayer et dégoûter les voyageurs; car, à droite et
à gauche, à certaine distance, on trouve des situations charmantes,
des hameaux fertiles, des plaines riches, et des fontaines limpides.
Sans doute, du temps de Charle, les déserts que je viens de décrire étoient bien plus arides encore.

- (12) » Sur de fertiles bords de myrthe et de lauriers,
  - » Sous un ciel toujours pur, dans des champs d'eliviers.
  - » S'éleve Saragosse, etc.

Saragosse, située sur les bords de l'Ebre, dans une plaine couverte d'oliviers, est remarquable par sa position. Avant que la dernière guerre eût ravagé cette ville, Saragosse étoit un séjour délicieux: elle n'est ni ne sut jamais bien sortissée: sa position n'est pas militaire; et cependant quelle place s'est jamais désendue avec plus d'opiniâtreté! On connoit les détails des siéges qu'elle a soutenus.

- (13) " Les fiers Arragonais, que l'orgueil environne,
  - » Qui, maîtres de leurs chefs, dictent des lois au trône.

On connoît le sameux serment que saisoient les Arragonais à leur monarque: — « Nous autres, qui sommes autant que vous, » et qui pouvons plus que vous, vous saisons notre roi, à condi- » tion que vous n'ensreindrez point nos priviléges; sinon, non. »

- (14) Les hers Arragonais, que la fureur dévore,
  - Squelettes ambulants, osent combattre encore.

J'avouerai qu'en traçant cette horrible peinture, je me rappelois le dernier siége de Saragosse, et peignois en même temps l'ancien et le moderne. Il faut, sur les ruines encore fumantes de Saragosse, entendre raconter aux habitants les détails des derniers assauts, pour s'en faire une idée un peu ressemblante.

## (15) » O siège de Sagonte! à souvenir affreux!

Les Sagontins, assiégés par Annibal, et réduits à la dernière extrémité, allumèrent un grand bûcher sur la place, et s'y précipitèrent avec tout ce qu'ils avoient de précieux; de sorte qu'Annibal, entrant triomphant dans la ville, ne trouva, au lieu d'habitants et de trésors, qu'un horrible monceau de cendres et de charbons.

- (16) » Et s'attachant les cœurs de ce peuple chéri,
  - » S'en fit aimer autant qu'il en étoit haï.

En suivant l'idée que ce récit retrace des saits modernes, ces derniers vers seroient un hommage au maréchal duc d'Albuséra, qui, maître de Saragosse, en sit relever les murailles, et par les biensaits qu'il y répandit, se sit vraiment aimer des habitants.

(17) - Eh! qui peut ignorer ce que Charle entreprit!

» Lérida, Barcelone, etc.

Voici à ce sujet un petit narré tiré des meilleurs auteurs espagnols, tels que Mariana, Zurita, Anonio, et autres. Il paroît certain que Charlemagne ne s'avança en Espagne que jusqu'à l'Ebre: ce sut son sils Louis, qui conquit la Catalogne au nom de son père: il partit à cet esset de Toulouse, vers l'an 800, passa par Perpignan, s'empara de Gironne, et se rendit maître de Barcelone, où il établit un roi. Etant retourné en France deux ans après, Louis apprit que le roi maure s'étoit révolté; il repassa de suite les Pyrénées, divisa son armée en trois corps. dont l'un sut commandé par Rostagno, comte de Gironne, et marcha contre Barcelone. Cette ville se désendit courageusement; le siège dura tout l'hiver; la samine s'y manisesta, et les habitants ne capitulèrent qu'à la dernière extrémité.

Après cette victoire, l'été suivant, Louis marcha sur Tortose, s'en empara, ainsi que de Lérida; et bientôt après fit le siége de Tarragone, capitale de ces contrées. Isambard, Hademard et Bozon, l'accompagnèrent dans ces expéditions. Tarragone finit par se rendre, ce qui termina la conquête de la Catalogne par Louis, qui en remit le commandement à un de ses meilleurs capitaines, nommé Vigibert, après avoir envoyé les cless des principales places fortes à son père.

Louis établit en Catalogne neuf comtes, neuf barons, et fonda des cathédrales à *Tarragone* (ce fut la principale), à Barcelone, à Vich, à Urgel, et à Gironne; il mourut à son retour en France.

Tels sont les faits principaux que j'ai pu recueillir du fatras de contes ridicules dont les historiens d'Espagne ont brodé la vie de Charlemagne. Toujours cherchant à relever leur pays, et à rabaisser la gloire du héros français, ils ne cessent d'outrager la vérité avec une effronterie sans exemple. Je citerai le passage suivant, tiré du jésuite Juan de Mariana, auteur assez estimé. - « Charlemagne, » voulant réunir l'Espagne à la France, et y faire couronner roi » son petit-fils Bernard, les grands du royaume se révoltèrent, et » resusèrent de se soumettre aux volontés de l'empereur. Bientôt » les habitants de la Navarre, de la Biscaye, des Asturies, de » l'Arragon, etc., s'étant réunis en corps d'armée, jurèrent de » mourir plutôt que de plier sous un joug étranger : ce sut alors » qu'eut lieu la fameuse bataille de Roncevaux, où Charlemagne, » complétement battu, perdit tous ses trésors, et la fleur de son » armée: l'empereur ne survécut pas long-temps à cette disgrâce, » et en mourut de chagrin à Aquisgran en 813. »

Zurita, autre historien espagnol, ajoute: - « La destruction de

- » l'armée française fut entière; et des monceaux de cadavres com-
- » blèrent les précipices de Roncevaux, près la Chapelle du Saint-
- » Esprit. » Qu'on juge, après cette lecture, de la véracité des historiens espagnols! Je crois impossible de dénaturer des faits glorieux avec plus d'impudence et d'orgueil.
  - (18) Ibinal recouvra sa couronne et ses biens.

Charlemagne rétablit Ibinal sur le trône, le paronna roi de Saragosse, et lui rendit tout le territoire qu'un usurpateur lui avoit enlevé.

FIN DES MOTES DU CHANT CINQUIÈME.

# CHANT VI.

Amoun! fatal Amour! dieu trop cher aux mortels! Que tes plaisirs sont doux! que tes maux sont cruels! Heureux qui, sous tes lois, n'a connu que tes charmes! Roi des ris et des jeux, tu l'es aussi des larmes... Tes bienfaits sont souvent de noires trahisons, Tes guirlandes des fers, tes philtres des poisons. Peu sensible aux tourments, aux pleurs de tes victimés, Dieu des amours, par sois tu sus le dieu des crimes: Tromper est constamment ton but; la cruauté Souvent bouleversa le monde épouvanté. Amour! qui ne connoît tes forfaits et tes peines! En pliant sous ton joug qui n'a maudit tes chaînes! On t'aime, on te déteste; on cherche, on fuit ta loi; Et, malgré tous les maux qui marchent après toi, Souvent l'heureux mortel, que tu n'as pu soumettre, Gémit secrètement de ne point te connoître.

Occupé, malgré lui, d'un souvenir trop doux, Charle voyoit sans cesse Ulnare à ses genoux; Mais le ciel a parlé; le ciel veut qu'il la fuie; Puisque la posséder, c'est lui trancher la vie.

Simple sauvage, Ulnare adore de faux dieux:

L'hymen, projet absurde, est impossible entre eux...

Hélas! se rappelant sa Druïde chérie,

Le prince s'accusoit de trop de barbarie:

Il la laisse en ses bois, sans appui, sans secours;

Et cependant Ulnare a conservé ses jours!

Pour la sixième fois brilloit déjà l'aurore, Contre un perfide amour Charle luttoit encore; Il a juré de fuir la vierge des forêts; Mais, laissant reposer les bataillons français, Charle ne peut encor voler à la victoire; Et quand règne la paix, l'amour endort la gloire.

Sans cesse un dieu perfide à son cœur combattu Semble adresser ces mots: — « Insensé, que fais-tu!

- » Pourquoi craindre l'amour? Ton Ulnare est païenne...
- » Mais non: son âme est pure, elle est dès lors chrétienne.
- » Va, les cultes, crois-moi, pour tout sage mortel,
- » Sont différents sentiers qui menent tous au ciel:
- » Ce ne sont point les lois que l'Eglise proclame,
- » C'est la seule vertu qui peut sauver une âme:
- » Quels que soient des humains la croyance et les dieux,
- » L'homme juste est toujours le favori des cieux.
- » Charle! d'Ulnare à toi rapproche la distance;
- » Les grâces, la beauté, valent bien la naissance:

- » Eh! qu'importe le rang! amour, charmes, vertus,
- » Tout en elle est divin, que te faut-il de plus?
- » Présères-tu des rois les filles arrogantes?
- » Que d'époux ont gémi sous leurs chaînes pesantes!
- De leur hymen souvent les chagrins sont le fruit;
- » La politique épouse, et le malheur unit.
- » Du ciel crains-tu le blâme? Eclaire ton Ulnare:
- » Quelque jour, arrachant le bandeau qui l'égare,
- » Tu briseras son culte aussi bien que son vœu,
- Et ton amour lui-même aura servi ton Dieu.
  Charle résiste encor; mais de son cœur sensible
  Le dieu va triompher. « Oublie, homme inflexible!
- » Ton amour, ta promesse, Ulnare et ses vertus;
- » Peut-être déjà même elle n'existe plus. »

A ce dernier penser, sortant comme d'un rêve,

En sursaut Charlemagne épouvanté se lève:

Elle n'existe plus!.. Ces mots, remplis d'horreur,

Semblables à la foudre, ont tonné dans son cœur:

Le dieu qui le poursuit, le presse, lui rappelle

Le serment qu'il a fait de retourner près d'elle,

Le traite de parjure... Ah! c'en est trop! son cœur

Obéit à l'amour, croyant suivre l'honneur:

Toute raison se tait; l'amour seul le gouverne;

Et plus prompt que les vents il vole à la caverne.

Et la nuit et le jour pleurant son inconnu,

La vierge des forêts croyoit l'avoir perdu; Et même en ce moment, prosternée en silence, De ses beaux yeux des pleurs couloient en abondance. Soudain Charlemagne entre; Ulnare entend ses pas, Vole à lui, le regarde, et tombe dans ses bras: Son trouble est un délire, et sa joie une ivresse.

- « Ingrat! je te revois, dit enfin la prêtresse;
- » Oh! combien ton absence a déchiré mon cœur!
- » Mes jours sont loin de toi des siècles de douleur:
- » D'effroi, de désespoir, mon âme étoit saisie:
- » Ah! cruel, me quitter, c'est emporter ma vie. »

Elle dit: trop ému, le héros des Français
Soutient entre ses bras la vierge des sorêts;
Et cédant par degrés à l'ardeur qui le presse,
Laisse échapper ensin quelques mots de tendresse.

La Druïde aussitôt sent calmer ses tourments:

Un sourire enchanteur brille en ses yeux charmants;

Et du bord de son voile essuyant quelques larmes,

Ulnare a prononcé ce discours plein de charmes:

- « Regarde! ô de l'olympe, habitant immortel!
- » Ici déjà mes mains ont construit ton autel:
- » Que ne puis-je avec toi n'être qu'un sur la terre!
- » Confondre dans toi seul mon existence entière!
- » D'un Dieu se voir aimée! et d'un Dieu tel que toi!
- » C'est le bonheur suprême... Il est trop grand pour moi.
- » Que dis je! Jupiter ne vint il pas sur terre,

- » Aimer quelques objets peu dignes de lui plaire?
- » Pourquoi n'aurois-je pas, sous ce roc isolé,
- » L'heureux sort de Léda, d'Io, de Sémélé!
- » Que m'importe qu'ensuite on m'arrache la vie!
- » Du moins quelques instants j'aurois été chérie...
- » Ingrat, tu me verrois, pour ces instants trop courts,

» Céder avec transport le reste de mes jours. » A ces mots, Charle oublie et promesses et peines; Le seu des voluptés circule dans ses veines: Fréya sourit... Fréya, déesse des plaisirs, Souffle en son cœur brûlant l'ivresse des désirs: Autour des amants règne un amoureux silence: Ulnare adore Charle... Elle est en sa puissance... Un foible demi-jour rassure la pudeur; Il presse entre ses bras l'idole de son cœur; Il ne se connoît plus... Quand soudain de son père Reparoît à ses yeux l'ombre pâle et sévère: Se rappelant du ciel les arrêts menaçants, Charle fuit effrayé de ses désirs brûlants: Mais l'autel qu'à l'Amour éleva la Druïde, -A ses regards encor offre un charme perfide: Son désordre s'accroît... En son égarement, Craignant tout de lui-même, éperdu, chancelant, A la hâte il s'éloigne, et parcourt la caverne:

Son cœur il le contient, ses sens il les gouverne:

Il revient, veut parler, des mots sans liaison

S'échappent de sa bouche, et n'offrent qu'un vain son. De ce délire étrange, Umare consternée, Ne le comprenant pas, le regarde étonnée, Quand vers elle il s'avance, et le regard en seu:

- « Ulnare, lui dit-il, sensible Ulnare! adieu!
- » Cet antre est dangereux... Ange de l'innocence!
- » Oui, je vous aime assez pour suir votre présence:
- » Ah! craignez envers moi de prodiguer vos soins!
- » Je resterois ici, si je vous aimois moins:
- » De votre amour pour moi craignez d'être victime:
- » Je ne suis point un dieu, votre erreur est un crime;
- » Charle n'est qu'un mortel, un Français: et ce nom
- » A ses yeux est plus beau que celui d'Apollon.
- » Ulnare, ah! l'autre jour, sur mon sort attendrie,
- » Vous creusiez votre tombe en me sauvant la vie! » Il dit, et dévoré du plus cuisant regret, Charle a déjà quitté la grotte et la forêt.

Mais Fréya l'a suivi; la perfide, en son âme Cherche des voluptés à rallumer la flamme: Ebranlant son esprit, elle attaque son cœur; Et nommant préjugés ses principes d'honneur, La déesse invisible offre à ses yeux sans cesse, D'Ulnare entre ses bras l'image enchanteresse. De sa route écarté, le héros des Français Bientôt, sans le vouloir, seul, au sein des forêts, Se laissant entraîner par l'esprit qui l'égare, A reporté ses pas vers la grotte d'Uluare:

Mais, au moment d'entrer en ce fatal séjour,

Par un dernier effort il lutte avec l'amour:

- « C'en est donc fait! dit-il, je vais revoir Ulnare,
- » Quand son culte, mon rang, le ciel, tout nous sépare...
- » Insensé que je suis! Vais-je, en vil corrupteur,
- » Lui portant le trépas après le déshonneur,
- » M'oublier auprès d'elle, et flétrir l'innocence!
- » Non, c'est trop à l'amour livrer mon existence...
- » Adieu, charmant séjour! adieu, sombres forêts!
- » Antre, qui me sauvas, mais qui m'ôtas la paix!
- » Adieu! Soignez les jours et les charmes d'Ulnare!
- . Loin d'elle pour jamais éloignez tout barbare!
- » Arbres, gazons, rochers, vous serez tous, hélas!
- » Plus sensibles que moi... vous ne la fuirez pas. »

Il dit; mais l'œil fixé sur l'antre solitaire,

Le héros s'aperçoit que l'arbre funéraire,

Le triste et noir cyprès, seul l'entoure... Il frémit;

A pas précipités au fond des bois il fuit...

Quand soudain sur un tertre, à l'endroit le plus sombre,

D'Ulnare agenouillée il croit entrevoir l'ombre:

Il regarde... Les plis de ses vêtements blancs

Traversent le feuillage, et flottent ondoyants:

S'approchant, le héros, qu'un poids cruel oppresse,

De Diane, à ces mots, reconnoît la prêtresse:

- O Diane! Diane! écoute encor mes cris!
- » Avant de m'accabler de haine et de mépris.
- » En Charle je crus voir un des dieux que j'honore:
- » Si j'en croyois mon cœur, hélas! il l'est encore:
- » Je l'aperçois partout, le cherche à tout moment;
- » Ce n'est plus un amour, c'est un délire ardent:
- » Déjà je l'adorois avant de le connoître:
- » Oui, lorsqu'ici jadis l'aurore alloit paroître,
- » Où quand de ses coursiers la nuit pressoit les flancs,
- » Errante en ces forêts, seule, au bord des torrents,
- » Malgré moi, sans motif, je répandois des larmes:
- » Un objet idéal, inconnu, plein de charmes,
- » M'apparoissoit alors; et mon cœur, palpitant,
- » Gros de soupirs, vers lui s'élançoit en tremblant:
- » En mes vagues désirs, en mon délire extrême,
- » Confuse, et ne pouvant me comprendre moi-même,
- » Mon but, je le cherchois; le ciel, je l'invoquai...
- » Tout à coup je vis Charle, et tout fut expliqué.
  - » Ma vie est plus en lui qu'elle n'est en moi-même;
- » Oui, son temple est mon cœur, ses vœux ma loi suprême;
- » Sur ma foi chancelante il l'emporte en ce jour:
- » Diane! à tes autels j'ose encenser l'amour!
- » L'ingrat Charle me hait; et moi, plus tendre encore,
- » En tombant à tes pieds, c'est lui seul que j'adore ...
- » Mais, hélas! vainement je l'appelle en ces bois;
- » Puisqu'il a pu me fuir, il est sourd à ma voix...

- » De l'enser qui m'attend, Diane, ouvre l'abîme!
- » Pour mon cœur Charle est tout, et j'adore mon crime...
- » Tu nous as séparés, je déteste ta loi;
- » Qui m'éloigne de Charle est un monstre pour moi:
- » Ai-je assez blasphèmé!.. Tonne enfin sur ma tête;
- » Ma force s'affoiblit, mon supplice s'apprête:
- » Les cieux sont des cachots sans l'ingrat que je perds;
- » Mais l'enser est un ciel, si Charle est aux ensers. »
  Elle dit, et sa voix par degrés s'est éteinte:

L'excès de la douleur a fait cesser la plainte:

Les roses de son teint se eouvrent de pâleur:

Ses yeux sont obscurcis d'une sombre vapeur:

Comme l'oiseau percé d'une flèche sanglante,

Ulnare sur le soi tombe pâle et mourante.

Charle s'élance... Ulnare, entr'ouvrant ses beaux yeux, Se retrouve en ses bras. — « Toi, dans ces tristes lieux!..

- » Tu m'écoutois, sans doute, et tu viens de m'entendre:
- » Va, mon cœur t'est connu; rien n'a dû te surprendre:
- » Ma sorce se ranime à ton aspect chéri;
- » Tous mes maux sont passés... je te vois attendri.
- » Quand je te crus un dieu, mon amour sut extrême;
- » Tu n'es plus qu'un mortel, je t'adore de même:
- » Ah! sois toujours mon dieu!.. Charle! digne de toi,
- » Je puis t'offrir un trône... En doutes-tu? Suis-moi. »

Au fond des bois alors, au pied des rocs sauvages,

Sur le bord d'un torrent creusé par les orages, Ulnare entraîne Charle... Un vieux temple, désert, Renversé par le temps, à leurs yeux s'est offert: Jetés comme au hasard, voûtes presque magiques, Quelques arcs suspendus sur quelques rocs antiques, De leur base minée osent, bravant les airs, S'élever vers les cieux, et parer ces déserts.

Les vents de la forêt, sifflant sur ces rivages,

Semblent la voix des temps pleurant les premiers âges.

Charle, étonné, foulant ces débris orgueilleux,

Au fond de ce palais erre silencieux.

Sur la pointe d'un roc, sous un dôme gothique,

Non loin à ses regards s'offre un trophée antique,

Où brille suspendu le glaive des héros.

- « Charle! vois-tu ce dôme, et ces arcs triomphaux?
- » S'écrie Ulnare, eh bien! maître de ce rivage,
- » Ici des rois du Nord César reçut l'hommage (1)!
- » Ici fut adoré ce nouveau Jupiter!
- Ici, maître du monde, il suspendit son fer!
  Elle dit; mais déjà vers l'armure romaine,
  Précipitant ses pas, Charle l'écoute à peine.
  - « Ton cœur bat à l'aspect du glaive des Césars,
  - » A repris la prêtresse : ô favori de Mars!
  - » Sous ce faisceau guerrier, caractères magiques,
  - » Vois ces signes tracés! ces lettres druïdiques!
  - Eh bien! Volla nouvelle, en ce jour, à tes yeux (2)

- » Je puis en dévoiler le sens mystérieux!
- » Ainsi parle l'oracle... Ecoute son langage:
- » Des Césars à ce sceptre est lie l'héritage: `
- » La pourpre impériale est au guerrier français,
- » Qui, digne de ce fer, et né pour les succès,
- » Le recevra des mains d'une vierge druide. »

Alors, sur le héros levant un œil timide,

- Il est à toi ce ser... Prends! Joyeuse \* est son nom:
- » La gloire te le livre, et l'amour t'en fait don.
  - » A de simples guerriers, ah! les vierges de Saine (3)
- » Jadis osoient offrir la pourpre souveraine!
- » La prêtresse gauloise, en ses antres déserts,
- » Dictoit sa loi suprême aux rois de l'univers;
- » Et la vierge sacrée, arbitre de la gloire,
- » Contemploit à ses pieds les fils de la victoire.
  - » O Charle! je naquis du sang des Velléda (4)!
- De la faucille d'or l'Eubage me para (5):
- » Comme elles, dans les bois, et sous l'antre sauvage,
- » J'enlaçai sur mon front la verveine au sélage \*\*;
- » Comme elles je m'ensonce au sein de l'avenir.
  - » Vois-tu ce fer sacré, que j'ose ici t'offrir!
- » Eh bien! seconde Ulnare, une vierge \*\*\* inspirée (6),
- \* Voyez sur Joyeuse cette épée de Charle, si renommée, la Chronique attribuée à l'archevêque Turpin.
- \*\* Voyez sur le sélage, plante célèbre, Pline, hist., lib. XXIV, cap. XI.
  - \*\*\* Jeanne d'Arc. Voyez la note du chant.

- Du jour, au camp français, de ce glaive parée,
- » Doit vaincre pour un Charle, et sauver ton pays.
  - » Noble Franc! des Brennus heureux et digne fils!
- De tout temps, tu le sais, l'antiquité l'atteste,
- » Toute vierge du Nord ent quelque don céleste (7):
- » Ecoute donc ma voix!.. Va, ches des souverains,
- » Parer du nom français l'empire des Romains:
- » Tout est possible au brave, et l'arbitre des trônes
- » A toujours aux Français prodigué les couronnes.

Elle dit: du torrent le murmure orageux Accompagnoit sa voix: sous l'arc mystérieux, Le vent du soir se brise... Au loin la foudre tonne... O fille des destins! quel pouvoir t'environne! Le torrent, les déserts, et la foudre et les vents, Prêtent leur harmonie à tes divins accents!!!

Ulnare s'interrompt... Mystérieuse amante, La jeune prophétesse, au héros qu'elle enchante, Remet le fer divin. — « Quand, par ce don guerrier,

- » J'attache à tes destins le sort du monde entier,
- » Charle! oh! qu'à toi de même un nœud sacré m'unisse!
- » Par le ciel, pour toi seul, égide protectrice,
- » Ulnare fut créée... O Charle! connois-moi:
- » Te plaire est mon seul but, t'aimer ma seule loi.
- » Diane! je me ris de ta fureur jalouse!

- Noble guerrier, réponds!.. Me veux-tu pour épouse? 
  A ces mots, vers les cieux déjà levant la main,
  Elle semble prêter le serment de l'hymen,
  Au temple de la gloire... Hélas! vaine espérance!
  Le monarque français garde un morne silence,
  Et détourne les yeux... A l'amonr suppliant,
  Seul l'orage lointain répond en mugissant.
- « Ton silence a parlé... Je t'entends, dit Ulnare:
- » Ton cœur n'est point à moi... Ton culte nous sépare...
- » C'en est fait... entre nous, ingrat! plus d'entretien!
- » En suivant ton devoir, tu m'as dicté le mien,
- » Etoit-ce donc à toi, cruel! à me l'apprendre!..
  - » Mais mon sort est fixé... Toujours fidèle et tendre,
- » Je me voue aux tourments que j'ai déjà sousserts;
- » Tu connoîtras un jour quelle amante tu perds!!!
- » Ne crois pas cependant que le ciel nous sépare;
- » Jamais à l'avenir tu ne verras Ulnare;
- » Mais elle constamment sur ton sort veillera;
- Protectrice invisible en tous lieux te suivra;
- » Et toujours près de toi, mais toujours inconnue,
- » Fixée à tes côtés, sera loin de ta vue;
- » Au milieu des dangers, étrangère à l'effroi,
- » Se jetant invincible entre la mort et toi.
  - » Charle, l'amour peut tout; l'amour va me conduire...
- » Ecoute, je le sens, un dieu puissant m'inspire;
- » A force de bienfaits je punirai ton cœur;

- ▶ Tu t'es fait mon bourreau, je serai ton sauveur:
- » Phare mystérieux, vierge surnaturelle,
- » Plus tu seras ingrat, plus je serai fidèle:
- » Adieu; rappelle-toi, qu'évitant ton regard,
- Je vais être pour toi partout et nulle part (8). »

Sous l'arc impérial, d'attraits éblouissante,
Du milieu des éclairs ressortant rayonnante,
Image aérienne, ou génie immortel,
La prêtresse, à ces mots, semble, en fille du ciel,
Du char de la tempête apparoître à la terre;
Ses yeux lancent au loin des rayons de lumière:
Jamais autant d'éclat n'orna tant de beauté:
Le rocher de César est son trône enchanté.

Dieu! quel moment pour Charle!.. Eh quoi! fille sublime,
Pour lui, pour son salut, elle s'offre en victime,
Et se voue au malheur!!. Ah! c'en est trop! les cieux
Ne défendirent pas un hymen généreux:
Pour la première fois, aux pieds de la prêtresse,
Le monarque se jette... — « O fille enchanteresse!

Tu l'emportes... Arrête!.. Ulnare, sois à moi!

Tout obstacle est levé, Charle veut être à toi. »
Fréya, du haut des airs, à ce nouveau langage,
Voit tous ses plans déçus, et frissonne de rage:
Des charmes de Diane elle s'orne à l'instant;

Et sur un char d'azur près d'Ulnare descend:

Ulnare la voit seule, et seule peut l'entendre:

- « Que faites-vous? dit elle, Ulnare, âme trop tendre!
- » Vous vous plongez vivante au milieu des ensers:
- "J'ai pitié néanmoins de vos tourments amers;
- » Que votre fol amour serve aujourd'hui Diane!
- » Je romps vos vœux sacrés en saveur d'un prosane:
- » Je vous permets l'hymen; le bonheur vous attend;
- » Mais il faut à mon culte enchaîner votre amant. »

Le char a disparu... Le héros de la France Voit Ulnare pâlir; surpris de son silence, Il s'écrioit: — « Ulnare! exauce ensin mes vœux:

- » Mes jours, je te les dois, daigne les rendre heureux! » Lorsqu'à ces mots flatteurs, ô changement bizarre! Tel est l'arrêt cruel proponcé par Ulnare:
- Arrête! il est trop tard! le sort en est jeté!
- » Mon devoir par le ciel vient de m'être dicté.
- » L'élan de ton grand cœur t'entraîne, et non ta flamme;
- » Les regrets quelque jour assiégeroient ton âme:
- » Qui combat tant l'amour n'aime que soiblement:
- » Rien en moi n'avoit pu balancer mon amant;
- » Autant que je t'aimois, oh! que ne sus-je aimée!
  - » Diane, en ces forêts, sur mon sort alarmée,
- » Vient seule à mes regards d'apparoître à l'instant:
- Ulnare, a-t-elle dit, le bonheur vous attend,

- » Je romps vos vaux sacrés en faveur d'un profane;
- » Mais que Charle se voue au culte de Diane!
  - » Notre sort maintenant, Charle, dépend de toi:
- Aux volontés du ciel cède... ou renonce à moi.
- " Tu frémis... je t'entends. Adieu donc; si ton âme
- » Désire à mes autels prouver un jour sa flamme,
- » Jetle cet anneau d'or, et je f apparoîtrai (9)!!!»

A ce fatal discours, Charle, désespéré,
La voit fuir... Et déjà, sous les arches antiques,
Ne retentissent plus ses accents prophétiques:
En vain il veut la suivre, il l'appelle... En ces hois,
La Druïde à son tour devient sourde à sa voix.
Sa tunique ondoyante, au pied du roc sauvage,
A disparu dans l'ombre... Au loin a fui l'orage.
Charle au bord du torrent est seul... L'anneau fatal
En ses mains est resté: sur le glaive royal,
Ses regards douloureux s'attachent en silence...

Mais la nuit sur la terre étend son voile immense.

— Charle! jette l'anneau, ton Ulnare est à toi! »

Pensée affreuse!.. Il fuit, troublé, saisi d'effroi,

Vers le lieu qu'habitoit une amante sensible;

Mais, désert maintenant, l'antre lui semble horrible.

Perdant Ulnare, hélas! se peut-il que son cœur

N'ait que le choix du crime, ou le choix du malheur!!!

FIN DU CHANT SIXIÈME.

# NOTES DU CHANT VI.

## (1) » Ici des rois du Nord César reçut l'hommage.

Ce sut l'an 55 avant Jésus-Christ que César passa le Rhin pour la première sois, et s'ensonça dans la Germanie. Il avoit alors dans ses armées les mêmes Gaulois qu'il avoit vaincus précédemment, et qu'il croyoit pouvoir employer à étendre ses conquêtes dans le Nord. Les Germains, à l'approche de César, s'ensuirent précipitamment jusque dans leurs sorêts les plus reculées: et César revint triomphant dans les Gaules. (Voy. Anquetil, t. I, pag. 71. Histoire de France.) Deux ans après, César retourne encore dans la Germanie, et y porte encore au loin la gloire de ses armes. Il est présumable que, du temps de Charlemagne, il existoit encore au delà du Rhin quelques uns de ces arcs de triomphe, que l'admiration ou la crainte élevèrent là, comme partout ailleurs, sur le passage du conquérant des Gaules.

#### (a) . Eh! bien! Volla nouvelle, en ce jour, à tes yeux.

Volla ou Vola, célèbre prophétesse du Nord; cette Sibylle antique joua un grand rôle; c'est elle qui composa la fameuse hymne scandinave, connue sous le nom de la Voluspa, nom qui signifie l'Oracle, ou la Prophétie de Vola. (Voyez sur ce poëme sacré des Scandinaves, la note a du Xe chant.)

- (3) » A de simples guerriers, ah! les vierges de Saine,
  - " Jadie osoient offrir la pourpre souveraine.

Trois autorités ont parlé de cette sameuse île de Saine. STRA-BON, liv. IV. DENYS-LE-VOYAGEUR, v. 570, et POMPONIUS MÉLA. Cette île étoit située sur les côtes de la Bretagne. M. de MARCHANGY, dans sa Gaule poélique, en parle en ces termes:

- « Pomponius Méla rapporte que des Gauloises se consacroient
- » dans l'île de Saine au culte d'une déité celtique : ces prêtresses
- » faisoient vœu de virginité, comme les vestales; elles étoient

» animées d'un esprit prophétique, comme les Pythies, et prépa» roient des philtres magiques, comme les Médée, les Périmède
» et les Circé. Leur nombre étoit celui des Muses. Elles prédi» soient l'avenir, le front couronné de verveine et de sélage,
» cueillis au sixième jour de la lune : des ceintures d'or pressoient
» les blanches tuniques de ces jeunes prophétesses, que l'on a
» comparées aux driades et aux nymphes du paganisme. On croyoit
» qu'elles pouvoient soulever et calmer les flots, guérir les mala» dies incurables, et hâter le printemps par des chants mysté» rieux : ce sont elles qui annoncèrent un trône à Aurélien, et
» une désaite à Alexandre-Sévère. »

## (4) - O Charle! je naquis du sang des Velleda.

L'antiquité parle de plusieurs prophétesses qui portèrent le nom de Velleda: la plus célèbre est celle dont Tacite sait mention, et qui vécut du temps de Vespasien, en l'an 69 de l'ère chrétienne. Elle habitoit chez les Bructères, et cette prophétesse, qui passoit pour sée, prédit les grands événements de son temps: sameuse chez les Germains, elle sut conduite à Rome. Cette Velleda étoit entrée dans la révolte de Civilis: à cette époque elle habitoit une haute tour chez les Bataves: on ne la voyoit presque jamais: elle saisoit transmettre ses oracles: elle étoit plus que reine, on la regardoit comme une sorte de divinité.

#### (5) De la fancille d'or l'Eubage me para.

Il est inutile d'entretenir le lecteur de ces fameuses faucilles d'or, qui servoient à couper le gui sacré: qui n'en a lu la description! Parmi les druïdes, on distinguoit les Bardes, les Vacerres et les Eubages: ces derniers étoient leurs devins. Selon Ammien-Marcellin et Strabon, les Eubages étoient ceux qui, chargés d'étudier la nature, et de découvrir ses secrets, tiroient des augures des victimes: on croit que ce sont eux que Diodore de Sicile désigne sous le nom de Saronides.

Le langage extraordinaire d'Ulnare, qui tantôt parle en prêtresse grecque, tantôt en prophétesse gauloise, s'expliquera par la suite. Quelques auteurs ont prétendu que l'épée de Jeanne-d'Arc, trouvée si mystérieusement derrière un autel dans l'église de Sainte-Catherine de Fierbois, n'étoit autre que la célèbre Joyeuse, l'épée de Charlemagne: ce fait peut ne point être authentique; mais il est du moins très-poétique, et cela doit me sussire.

## (7) " Toute vierge du Nord eut quelque don céleste.

Je ne répéterai point ce que j'ai déjà dit dans ma Préface, sur les vierges du Nord, divinisées par nos aïeux: Tacite, Pomponius Méla, et autres, se sont tous accordés sur les filles gauloises, oracles de leur patrie, sur leur puissance presque céleste, et sur le respect qu'elles inspiroient. L'antiquité parle toujours d'elles avec une admiration qui persuaderoit presque qu'elles eurent en effet quelque chose de divin. — « Adorez les femmes! s'écrie le » fameux Odin dans son \*Mamavaal; regardez-les comme des divinités » invisibles, et comme les images et les oracles des divinités » invisibles: que leur amour soit le prix des belles actions, et » leur indifférence le prix des mauvaises! »

#### (8) » Je vais être pour toi PARTOUT ET MULLE PART.

Ulnare, à laquelle se rattachent tant d'événements et de faits historiques, n'est point, ainsi que je crois l'avoir déjà dit, un être entièrement imaginaire: une vieille chronique étrangère rapporte

- « Que Charlemagne, combattant en Germanie, sut aimé avec » passion par une jeune prophétesse druïde; que cette vierge des » sorèts lui facilita, par sa puissance magique et ses avis, la con-» quête de la Saxe, et lui rendit d'éminents services. »
  - (9) " Jette cet anneau d'or, et je t'apparoîtrai.

Parlant des prophétesses gauloises, M. de Marchangy s'écrie, dans sa Gaule Poétique: « Elles étoient armées de la baguette des » nécromans, de l'anneau merveilleux, de la coupe aux philtres » magiques, etc. »

Pétrarque, dans ses Lettres familières, et Pasquier, dans ses Recherches de la France, parlent longuement d'un anneau d'or enchanté, que Charle reçut d'une de ses maîtresses, qui étoit sée.

FIN DES NOTES DU CHANT SIXIÈME,

# CHANT VII.

De l'infâme Fréya l'espérance est détruite; Charle est resté chrétien, Ulnare a pris la fuite. Loin d'avoir réussi dans ses plans mal conçus, La perfide a du prince augmenté les vertus: Ulnare a des enfers trompé la confiance: Contre les deux amants s'amasse la vengeance.

Cependant les Français, délassés des combats,
Plus avant dans le Nord ont dirigé leurs pas.
Déjà tous, assurés d'y rehausser leur gloire,
D'avance anticipoient le jour de la victoire:
Mais Charle, au milieu d'eux, préoccupé, distrait,
D'Eresbourg lentement traversant la forêt,
Songe à l'être adoré dont le ciel le sépare:
Sur ses lèvres encor erre le nom d'Ulnare.

L'image des combats, le feu de la valeur

Du monarque bientôt raniment le grand cœur:

Le souvenir d'Ulnare, en son âme sensible,

S'affoiblit lentement, comme un rêve pénible;

Mais, hélas! quelquefois, en nommant Eresbourg,

Un soupir échappé décèle encor l'amour:

Ainsi sur l'Océan, qu'un azur vert colore, Quand l'orage a cessé, l'onde frémit encore.

Du prince des Saxons traversant les Etats,
Charle au bord du Véser a conduit ses soldats.
Près du fort d'Héristal leurs bataillons s'arrêtent;
Là, leur roi s'établit; aux combats ils s'apprêtent;
Et du camp des Saxons, qui s'offre devant eux,
L'appareil ne les rend que plus audacieux.
Sur les rives du Pô, telles, d'ardeur bouillantes,
De l'heureux Annibal les légions vaillantes,
Menaçant Scipion, sembloient, d'un front hardi,
D'avance célébrer leur triomphe sur lui.

Au redoutable aspect des guerriers de la France, Animé par la haine, armé par la vengeance, Vitikind se prépare à de nouveaux combats.

- « Peuples du Nord, dit-il, à ses vaillants soldats,
- » Déjà sur l'autre rive en des flots de poussière,
- » Brille à nos yeux des Francs la flottante bannière:
- » Ces siers tyrans du monde, à travers les forêts,
- » Les fleuves, les torrents, les monts et les marais,
- » Fondent encor sur nous, et masses téméraires,
- » De leurs flots conquérants ils inondent nos terres.
- » Ah! trop long-temps leur vue a souillé nos climats;
- » Chassons-les dispersés jusque dans leurs Etats.

- » Du Véser à Paris, quelque soit la distance,
- » Vengeurs des nations, portons la guerre en France;
- » Et que ce peuple altier, qui veut tout asservir,
- » Souffre enfin à son tour ce qu'il nous fit souffrir!
  - » Pour braver un tyran, pour rabaisser sa gloire,
- » A nos yeux la mort même est encor la victoire.
- » Vainqueurs, vivres, trésors, rien ne nous manquera:
- » Vaincus, eh bien! des fers la mort nous sauvera.
- » Saxons! voyez ces Francs... d'une ardeur insensée,
- » Déjà dans notre sang ils nagent en pensée:
- » Mais, vain espoir! Ici leurs tombeaux s'ouvriront:
- » Nous armons pour nos dieux, nos dieux nous soutiendrout.
- » Sois le rempart du Nord, ô liberté chérie!..
- » Peuples! imitez-moi... Vainement la patrie
- » Verroit Charle en vainqueur ici renverser tout,
- » Le cœur de Vitikind demeurera debout.
  - » Non, jamais du tyran nous ne serons esclaves!
- » Qu'il nous immole tous! qu'il égorge nos braves!
- » Nos ossements épars, d'un mutuel accord,
- » Se rassembleront tous pour le combattre encor.
  - » Compagnons, cette nuit dans la forêt sacrée,
- » Dont les dieux au vulgaire interdisent l'entrée,
- » J'avois porté mes pas; lorsqu'au bord d'un torrent
- » M'apparut un guerrier, colossal, teint de sang,
- » Dont un laurier tressé ceignoit le front sévère:
- " Il s'approche, et soudain, d'une voix de tonnerre,

- » Reconnois, me dit-il, le sauveur des Germains,
- » Arminius \* : Ami! du vainqueur des Romains
- » Sois le vrai successeur! Le soc qui fend ces plaines
- » Découvre encor les os des légions romaines;
- » Joins-leur ceux des Français, imite Arminius,
- » Que je revive en toi contre un autre Varus!
- » Vengeance! Liberté! voilà votre devise!
- » Tel qu'un nuage errant, qui, dans l'air se divise,
- » Alors fuit le guerrier, fantastique héros;
- » Mais la forêt mugit, et tonne encor ces mots:
- » Vengeance! Liberté! voilà voire devise! »

Vivement applaudi, ce discours électrise
Chefs et soldats; par tous répétée à l'instant,
La devise, à grands cris, a parcouru le camp:
De ces bruyants éclats les vallons retentissent;
Le vent les porte au loin, les forêts en frémissent;
Et les échos surpris semblent de tout côté
Se répéter ces mots: « Vengeance! Liberté! »

Debout, près d'un torrent, contre un rocher sauvage,
De sa troupe barbare enflammant le courage,
Vitikind a repris : « — Germaius! que sur nos champs
» La mort réponde seule aux cris guerriers des Francs!
» Plus s'étend leur pouvoir, et plus ils s'affoiblissent:

<sup>\*</sup> Voyez sur Arminius les notes 1 et 3 du chant douzième.

- » Couverts d'argent et d'or, sous ce poids ils gémissent:
- » Plus le destin les sert, moins ils sont satisfaits.
- » La nature pour eux épuisa ses bienfaits,
- · » Mais en vain; leurs besoins excèdent ses largesses:
  - » Et chez eux l'indigence est au sein des richesses.
    - » Ah! loin de nous l'orgueil de leurs vains ornements ?
  - » Ici la valeur seule est le luxe des camps.
  - » Amis! sur nos vertus élevons notre gloire!
  - » Le héros qui s'éteint aux champs de la victoire
  - » Est reçu par les dieux, et, digne de son sort,
  - » Loin de perdre la vie, il ne perd que la mort.
    - " Triomphe, terre libre... O Germains! dans vos âmes,
  - » Quels que soient vos destins, gravez en traits de flammes
  - » Ces mots d'Arminius : « Vengeance! Liberté! •

Il dit : chaque soldat s'est senti transporté D'un feu nouveau, d'ardeurs jusqu'alors inconnues. Le torrent dans sa chute, et l'aigle au sein des nues, Sur les rocs résonnants, et dans l'air agité, Semblent crier encor: « Vengeance! Liberté! »

Déjà, depuis long-temps, une armée innombrable Sur les bords du Véser s'étendoit formidable: Vitikind la commande : En ce héros vaillant, De vices, de vertus, assemblage étonnant, Le courage est féroce, et l'équité sublime.

Bon, mais vindicatif; cruel, mais magnanime;

Fougueux dans les revers, calme dans les succès, Il laisse voir son cœur comme il montre ses traits: Et jamais abattu, digne de la victoire, Le malheur est pour lui l'étude de la gloire. Tout est contraste en lui, vertus, forfaits, exploits; Tel sur le sol d'Egypte, on remarque à la fois (1) Des déserts desséchés, des fontaines limpides, La plante salutaire et les poisons perfides.

Au Héros des Saxons le ciel, en sa rigueur,
Prodigua tour à tour la gloire et le malheur;
Et pour lui la fortune, inconstante, incertaine,
De joie et de tourments fut une longue chaîne:
Tel l'astre de la nuit, par degrés, apparoît,
S'accroît, brille un instant, puis s'éteint... et renaît.

Au camp du roi saxon, Tassillon, de Bavière (2),
De vingt mille guerriers guide l'armée altière.
Secondant Vitikind, quoique le haïssant,
Sous de honteux drapeaux il marche insolemment.
Le malheureux Didier, appesanti par l'âge (3),
Jadis roi des Lombards, sur ce même rivage,
Près d'un fils adoré dévorant sa douleur,
De dix mille soldats commande la valeur.

Le prince des Lombards, digne espoir de son père, Guerrier sensible et beau, vainement sur la terre Mérita des succès par ses exploits hardis; Sur son front constamment le malheur semble assis; Et ie noble Adalgise, au printemps de son âge (4), N'obtint que des revers pour prix de son courage. Aux rives du Bosphore, où ce chef valeureux S'exila fugitif, quelques Grecs généreux Embrassèrent sa cause; et cohorte aguerrie, Pour partager son sort quittèrent leur patrie.

Irrèle suit leurs pas : guerrière, son grand cœur

Joint la grâce à l'orgueil, la force à la douceur:

Son carquois est d'ivoire, et son arc est d'ébène.

L'amour, plus que la gloire, à la guerre l'entraîne:

Adorant en secret le prince des Lombards,

Elle a fui du harem, où, loin de tous regards,

Captive dans Bysance elle cût passé sa vie.

Aux bords glacés de l'Elbe, errante en Germanie,

De la Grèce enchantée, ô vierge du Levant!

Pleures-tu le beau ciel?.. Non : près de ton amant

Tu passes sans regrets, aux champs de la victoire,

Des combats aux plaisirs, de l'amour à la gloire.

Lorsque aux champs d'Achaïe, en sa noire fureur (5), Diane déchaînoit un monstre destructeur \*, Au milieu des héros rassemblés sur la plaine, Telle parut jadis l'amante d'Hippomène.

<sup>\*</sup> Le sanglier de Calydon, tué par Méléagre.

Les Bataves\*, suivis de vingt mille Frisons \*\*,
Marchent sous Réamour, allé des Saxons:
Ce vieillard, des héros suivant la noble trace,
A la neige des ans joint le feu de l'audace:
Tel un pin, secouant les toisons de l'hiver,
Vainqueur de la saison, lève un feuillage vert.

Réamour a trois fils: sons la même bannière,
Brûlant de s'illustrer, émules de leur père,
Ils marchent aux combats: Almanzine est leur sœur;
Farouche dans ses goûts, sauvage en son humeur,
Almanzine est guerrière, et guerrière terrible.
Du repos ennemie, à l'amour insensible,
Cachant de sa beauté l'éclat trop dangereux,
De sa seule valeur son cœur est orgueilleux.

Des rives de l'Ister, des champs de la Styrie, Cent trente mille Huns \*\*\* joignent la Westphalie, Mondragant sous son joug les força de plier: Monarque sans aïeux, gigantesque guerrier,

<sup>\*</sup> Bataves, les Hollandais méridionaux.

<sup>\*\*</sup> Les Frisons; leur pays étoit situé contre l'Océan, entre le Véser et le Rhin, borné d'un côté par le Zuiderzée, de l'autre par l'ancienne Westphalie.

<sup>\*\*\*</sup> La Pannonie, pays des Huns, comprenoit la Carnie, la Styrie, la Croatie, la Carinthie, une grande partie de l'Autriche, la Bosnie, l'Esclavonie, une partie de la Hongrie, etc.

Ce barbare tyran, hérissé d'arrogance,

Ne connoît d'autres dieux que son bras et sa lauce;

Imitant Capanée\*, audacieux géant,

Qui, sur les bords thébains, à l'Olympe insultant,

Ne voyoit dans l'horreur des camps réduits en poudre,

Qu'un brouillard passager dissipé par sa foudre.

Successeur de Theudon, ce monstre s'est promis

D'incendier la France, et de raser Paris.

Toujours par le sarcasme il fait suivre le crime;

Il ne craint ni le ciel, ni l'infernal abîme;

Célèbre en grands forfaits autant qu'en grands exploits,

Il veut bouleverser et la terre et ses lois,

Non par un beau désir d'ennoblir sa mémoire,

Mais par amour de sang plutôt qu'amour de gloire.

Les Smeldinges, guerriers alliés des Frisons,

Des rives de l'Oder se joignent aux Saxons:

Leurs corps sont nus, et peints de couleurs éclatantes;

Et de longs pieux ferrés sont dans leurs mains sanglantes.

Trente mille Slavons\*\*, des Scythes\*\*\* descendants,

<sup>\*</sup> Voyez la description épique du géant Capanée, dans les Sept Chefs, tragédie d'Eschyle.

<sup>\*\*</sup> Les Slavons ou Slaves, anciens peuples russes, qui, avec les Vénèdes, s'établirent dans la Germanie entre l'Elbe et la Vistule.

<sup>\*\*\*</sup> Jadis on appeloit du nom général de Scythie toutes les contrées septentrionales.

Sur les bords du Véser se rendent à pas lents. Leur costume et leurs traits ont de sauvages charmes, Ils ont des dards, un arc, et des stèches pour armes: Des plumes du vautour leurs fronts sont ombragés; Et de longs traits aigus leurs carquois sont chargés. Avec excès au vin s'adonnant à la guerre, Ils n'y brillent pas moins; leur ivresse est guerrière. Réveillant leur valeur, même au milieu du vin, Toujours l'arc des combats résonne dans leur main (6). Heidelberg est leur chef; surnommé le terrible, En sa main il balance une massue horrible: Tout tendre sentiment est un crime à ses yeux, Une peau de serpent couvre son corps nerveux: Des rocs, nouvel Hercule, il ébranle la masse, Souvent il arracha des arbres de leur place: Et sur son bouclier il porte deux amours, Que, sur un roc désert, dévorent deux vautours.

Vingt-cinq mille habitants des forêts d'Ostphalie \*,

Commandés par Hesson, s'arment pour la patrie:

Toujours enveloppés de peaux d'ours et de loups,

Ils laissent sur leurs dos flotter leurs cheveux roux,

Et marchent, agitant leurs piques renommées,

Qu'ils aiguisent sans cesse, et qu'ils nomment framées \*\*\*.

<sup>\*</sup> Ostphaliens: Saxons orientaux.

Yoyez, sur les framées, Tacite, De Mov. Germ.

Près du chef des Saxons paroît l'infame Aldin;
Monstre artificieux, ce guerrier assassin
Met, en flattant son roi par d'atroces maximes,
De l'ordre en ses fureurs, et de l'art dans ses crimes.
Ne cherchant que le mal, ne fuyant que le bien,
Aldin hasarde tout, et ne rougit de rien:
Il rampe dans le sang, et d'une voix impie
Nomme sa soif du crime, amour de la patrie.

Plus loin paroît Stablin, prince de Bénévent \*:
Perfide par instinct, férace par penchant,
Trahissant son pays et son roi légitime,
Son âme est l'infamie, et sa vie est le crime.

Renard dans ses projets, lion dans ses travaux,
Nobal, guerrier lombard, suit les mêmes drapeaux.
Son amante fidèle, Alzonde, sœur des Grâces,
Jusque dans Eresbourg a volé sur ses traces;
Préférant mille sois, en suivant un héros,
La fatigue à l'absence, et la mort au repos.

Sur les champs où du Nord se rassemblent les braves, Brillent au premier rang les peuples scandinaves: Des rives du Glamor \*\*, des bords de la Dala\*\*\*,

<sup>\*</sup> Il mourut en combattant contre Charlemagne.

<sup>\*\*</sup> Le Glamor est un fleuve qui prend sa source dans les montagnes de la Norwège, et se jette dans le Catégat.

<sup>\*\*\*</sup> La Dala, autre rivière scandinave.

Ils ont joint Vitikind. Filles d'Hadémora\*!

En vain vous implorez, au temple de Slévice,

La fée aux larmes d'or \*\*, des amants protectrice!

Hélas! il en est peu, parmi ces fils d'Odin,

Qui reverront encor les plaines de Lochlin \*\*\*.

Non loin du lac Water, une forêt déserte (7)

A vu naître leur chef, Harald à la dent verte.

Un jour, dit-on, ce prince, au désert de Smaldant \*\*\*\*,

Vit, à travers les feux d'un météore ardent,

Sur le roc de Surtur, prince des noirs génies (8),

Descendre dans un char les douze Valkyries \*\*\*\*\*:

L'une d'elles soudain du rocher lui cria:

- « Rassemble tes guerriers au torrent d'Asléga;
- » Arme et guide au Véser leurs chess et la victoire:
- » Fils d'Hadestan! Héla respectera ta gloire. »

  Parmi ces combattants, quelques Scaldes épars,

  Des grands et dé l'armée attirent les regards:

  Sur les harpes d'Odin, ces rois de l'harmonie

  Chantent les dieux, l'amour, la gloire et la patrie.

<sup>\*</sup> Ville située sur les bords de la Dala, en Dalécarlie. Ses jardins étoient renommés.

<sup>\*\*</sup> Surnom de Fréya.

<sup>\*\*\*</sup> Nom de la Scandinavie.

<sup>\*\*\*\*</sup> Smaldant ou Smaland, province suédoise qui faisoit partie des royaumes de Gothie.

<sup>\*\*\*\*\*</sup> Voyez sur les Valkyries, ou Nymphes des combats, la mote 3 du chant dixième.

Des Sarmates \* enfin là s'offrent les héros;
Plusieurs corps alliés marchent sous leurs drapeaux:
Tels, quand la mer s'étend sur des champs qu'elle inonde,
Les flots suivent les flots, et l'onde pousse l'onde;
Tels des peuples du Nord les nombreux bataillons,
Couvrent en se suivant les plaines des Saxons.

Devançant en son vol l'agile renommée,
Déjà de Vitikind Charle arrête l'armée:
Il mûrit ses projets, il règle ses travaux;
Il a peu de soldats, mais tous sont des héros:
On les craint, et déjà célébré par la gloire,
Le nom seul de Français commence la victoire.

Le camp du roi des preux, sur la plaine établi, D'un sombre étonnement a glacé l'ennemi. Des paladins couverts d'armures éclatantes, Le Germain voit flotter les enseignes brillantes; Il voit leurs pavillons s'élever dans les airs; Il écoute, inquiet, leurs belliqueux concerts, Et la crainte déjà germe au fond de son âme.

Les preux ont sur leur camp déployé l'oriflamme:
Sur leurs boucliers lourds, de dorures chargés,
Sur leurs casques luisants d'aigrettes ombragés,
On croit voir la victoire assise rayonnante:

<sup>\*</sup> Les Sarmates occupoient une partie de la Pologne et de la Russie.

Leur luxe est formidable, et leur pompe est vaillante.

Charle assemble ses chefs. - « Amis! dit le héros,

- » Voici les mêmes champs où les mêmes rivaux
- » Implorèrent jadis Charle et votre clémence.
- » Ici, jadis, titrant l'élite de la France \*,
- » De surnoms immortels j'ornai vos noms fameux:
- » L'empire m'applaudit, ô magnanimes preux!
- » Et, du char de triomphe, avec moi la victoire,
- » Ici même, signa les brevets de la gloire.
- » Honneur aux grands talents, auréoles des rois!
  - » Chess! des mêmes héros j'attends mêmes exploits.
- » Pour m'oser attaquer, quel est l'auxiliaire
- » Qu'il faut à nos rivaux?.. L'Europe tout entière.
- » Braves amis! voyez, au sommet de ces monts,
- » Des fiers coalisés briller les pavillons:
- » A leurs chefs, pour dompter les héros de l'empire,
- » Tant de peuples armés ont ils paru suffire?
- » Non: le Nord compte encor sur ses climats affreux;
- » Il lui faut l'univers, la nature et les cieux.
  - » Ses fleuves, ses déserts, rempart d'un peuple traître,
- » Devant nous cependant ont semblé disparoître,
- » Gonquérants du Midi, les vainqueurs des Saxons,
- \* Charlemagne, reconnoissant des services de ses grands guerriers, leur distribua en Allemagne, en Italie et en Espagne. des duchés, des comtés, des capitaineries, etc. (Voy. Daniel, Mezr-Rai, et autres historiens.)

- » Ainsi que les autans, bravent les aquilons.
- » Charle a plus qu'une armée à sa suite... La France
- » Vers nous, au moindre appel, tout entière s'élance.
- » Nobles guerriers! la gloire est due à nos efforts:
- » Elle suit la valeur, comme l'ombre le corps. »

Il dit; de l'éloquence en lui brille la flamme:

Le sublime est le son que rend une grande âme.

Non loin du camp royal, que son ombre couvroit.

S'étendoit au levant une immense forêt:

Vers le nord, Héristal, antique forteresse,

Elevoit de ses tours la noble hardiesse:

Jadis de grands guerriers en furent commandants;

Mais, négligeant ces murs, délabrés par le temps,

Les Saxons aujourd'hui n'y laissoient pour défense

Que quelques vieux soldats. Le héros de la France

Mande en secret ses preux. — « D'Héristal dédaigné,

- » Amis! ressaisissons le poste abandonné:
- » Cette nuit même, osez côtoyer en silence
- » Le camp des ennemis; Héristal, sans désense,
- » Vous attend, vous appelle... Allez, braves Français!
- » D'avance une entreprise est pour vous un succès. »
  Charle dit; tous ses Francs, qu'illustra la victoire,
  De ce nouveau péril ambitionnent la gloire:
  Charle en doit choisir vingt; mais, en héros prudent,
  Le roi veut que le sort soit juge en ce moment.

Les noms les plus fameux dans un casque se mélent : Tous espèrent l'honneur que leurs transports appellent: Charle saisit le casque... Il tire en souriant; Chacun s'avance, écoute, et tremble en écoutant. O bonheur pour Bozon! Des héros vrai modèle, Bozon est le premier que Charlemagne appelle. Lancelot vient ensuite; ivre de son bonheur, Il a saisi son fer, qu'il presse sur son cœur. Eginard est nommé: dans une douce ivresse, Eginard, malgré lui, pousse un cri d'allégresse. Le prince continue... Il appelle Renaud: Renaud! jamais ton nom ne te parut si beau. Salius! ton roi te nomme : ô moment plein de charmes! Le plaisir dans ses yeux roule au milieu des larmes. Bénissant leurs destins, à cet heureux appel, Quinze autres chevaliers rendent grâces au ciel; Et déjà sur leurs fronts, chers à la renommée, Les succès sont écrits, et la gloire imprimée.

Du céleste séjour de l'éternelle paix, L'archange protecteur de l'empire français, S'adresse en ce moment à sa troupe immortelle:

- « Chœurs sacrés! à son Dieu comme à l'honneur fidèle,
- » Charle vient de tromper l'attente des enfers.
- » Des goussres ténébreux le ministre pervers
- » Tombe en son propre piége: aujourd'hui la Druïde

- » Du héros des Français est l'invincible égide:
- » Protectrice étonnante, être surnaturel,
- » La vierge des sorêts est l'instrument du ciel.
  - » Archanges! suivez Charle, et consacrant sa gloire,
- » Marquez du sceau divin l'élu de la victoire! »

L'immortel a parlé : de la voûte des cieux,
Par son ordre aussitôt un ange radieux,
Traçant sur son passage un sillon de lumière,
D'un vol heureux et prompt s'abaisse vers la terre.

Dans une île sauvage, et sur des bords déserts,
Est un vallon tranquille abrité des hivers,
Où, dans un roc creusée, une grotte profonde
Reste encor inconnue aux habitants du monde:
A travers le rocher de limpides ruisseaux,
Sur un sable émaillé filtrent leurs douces eaux:
Des cyprès à l'entour étendent leur feuillage;
Jamais l'astre du jour n'en a percé l'ombrage:
Et dans le fond de l'antre aux mortels interdit,
Règne éternellement une profonde nuit.

C'est là que deux esprits, de divine substance,
Ont fixé leur séjour : l'un d'eux est le silence,
Et l'autre est le sommeil : jamais rien en ces lieux
N'a troublé leurs penchants, et n'a brisé leurs nœuds:
Etroitement unis, sur la terre ils commandent:
Sans jamais se parler les deux amis s'entendent.

Leur antre est protégé par l'ange de la paix: A leur porte est l'oubli; troublé, les yeux distraits, Il ne connoît personne, et, silencieux garde, Sans répondre il écoute, et sans voir il regarde.

Vers ces paisibles bords, l'archange lumineux, Invisible, a guidé son vol majestueux: De sa route brillante on voit fuir les orages; L'air s'est purifié, le ciel est sans nuages; Et tout, dans la nature, embelli, radieux, Semble vouloir fêter l'ambassadeur des cieux.

Bientôt l'archange arrive à l'antre du silence: La sombre obscurité s'enfuit de sa présence. Troupe mobile, alors, sous l'antre caverneux, Des songes inconstants l'essaim tumultueux Entouroit le sommeil, tandis que l'espérance Unissoit à genoux la prière au silence.

- « Esprits divins! dit l'Ange aux deux tendres amis,
- » Vous qui sur l'univers régnez toujours unis,
- » Le ciel veut en ce jour, protecteur de la France,
- » Par votre heureux secours signaler sa puissance:
- » Sur les bords du Véser tous deux suivez mes pas. »

Il dit: l'Oubli l'écoute, et ne le comprend pas.

Etonné d'un discours qui trouble le silence, Le Sommeil se soulève engourdi d'indolence: Ses yeux appesantis s'ouvrent languissamment, Mais l'éclat du grand jour les referme à l'instant: Il soupire accablé, fait un signe au Silence, Et lentement suit l'ange au camp du roi de France.

La nuit régnoit : déjà les paladins français

Vers le fort d'Héristal guident leurs pas secrets:

L'ange veille sur eux... Ils marchent; le Silence

Commence à leur prêter sa paisible assistance;

Et le sommeil, au loin devançant les héros,

Sur les camps ennemis fait pleuvoir ses pavots.

Bozon et ses guerriers, couverts d'armures sombres,
Avancent entourés de l'épaisseur des ombres:
Aucun bruit n'interrompt le doux calme des nuits.
Forcé de s'approcher du camp des ennemis,
A la clarté des feux allumés près des tentes,
Bozon voit des Saxons les forces imposantes,
Leurs brillants pavillons, et leurs nombreux soldats:
Sur la route soudain s'offre devant ses pas,
Autour d'un grand foyer, une horde sauvage,
Qui, près de la forêt, lui ferme le passage.
Sur le sol réchaussé, pêle-mêle étendus,
Ces barbares guerriers, de peaux d'ours revêtus,
Parmi des slots de vin ruisselant sur la terre,
Se livrent aux éclats de leur gaîté grossière:
L'effrayante lueur du brasier dévorant

Eclaire leur visage atroce et dégoûtant:
Leurs corps sont demi-nus; et leurs mains désarmées
Ont à leurs pavillons suspendu leurs framées:
Des débris de repas sont épars autour d'eux,
La débauche elle-même est empreinte en leurs yeux.

Chantre de la sagesse et des vertus guerrières,

Le scalde \*, au milieu d'eux, sur ses harpes légères,

Craignant de les troubler par ses divins accents,

Les observe et se tait... Dans les airs frémissants,

Des sauvages en chœur les seuls cris retentissent;

De leurs concerts discords eux-mêmes s'étourdissent;

Et pour rendre leurs sons plus rauques, ces guerriers (9).

Sur leur bouche en criant lèvent leurs boucliers.

Redoutant du brasier la perfide lumière,

Les chevaliers français s'étendent sur la terre,

Et craignent d'attaquer ces brigands, dont les cris

Eveilleroient le camp. Sur ces bords ennemis,

Le sommeil aussitôt endormant leur ivresse,

Des barbares éteint la brutale allégresse:

Tombés, ils semblent morts: soudain, du milieu d'eux,

Les scaldes de Loda \*\*, chantres de leurs aïeux,

Se lèvent, le front ceint du laurier prophétique:

Telle, à Morven, d'Oscar \*\*\* la troupe fantastique

<sup>\*</sup> Scaldes, chantres et poëtes renommés parmi les Scandinaves (Voyez la note 12 du chant.) \*\* Loda, nom d'Odin.

<sup>\*\*\*</sup> Oscar, fils d'Ossian.

Apparoissoit, croisant, au milieu des éclairs, Ses glaives de frimats scintillants dans les airs.

Bientôt des harpes d'or qui sous leurs doigts frémissent, Les sons forts ou plaintifs, ou grondent ou gémissent, Et des scaldes au loin l'air porte les accents:

- « Les sept voix de la guerre ont tonné sur nos champs (10)!
- » Aux armes! fils d'Odin!.. que le torrent rapide
- » Tresse en ses flots le sang du lâche et du perfide!
- » Marchons!.. Au Vahalla \*, loin du vallon des pleurs,
- » La nymphe aux pieds d'albâtre offre aux guerriers vainqueurs,
- » Parmi les rois, les dieux, les héros et les belles,
- » Dans un crâne ennemi les boissons immortelles.
  - » Les sept voix de la guerre ont tonné sur nos champs!
- » Vos pleurs coulent en vain, ô vierges du printemps!
- » Les chants mystérieux de l'amante timide
  - » N'arrêtent plus le héros intrépide.
  - » L'amour, qu'est-il? un orage cruel (11),
    - » Entrecoupé de l'arc-en-ciel.
  - » Sur nos champs ont tonné les sept voix de la guerre!
- » O scalde! lève-toi : sur ta harpe guerrière (12)
- » Célèbre les combats : les poëtes savants,
- \* Vahalla, paradis des Scandinaves.

- » Amis des immortels, sont leurs représentants.
  - » Au champ d'honneur, sur le bord de la tombe,
- » Le scalde voit la mort, sourit, s'élance, et tombe...
  - » Ouvre, Odin, ton temple enchanté;
  - » Sa chute est l'immortalité!
  - » Sur nos champs ont tonné les sept voix de la guerre!
- » Fils d'Odin, comme Thor, arme-toi du tonnerre!
- » Les flammes de Nastrong\*, les brouillards de Nisshein (13) \*\* 1
  - » Engloutiront les lâches de Lochlin.
- » Mais d'Asgard \*\*\*, de Vingolf \*\*\*\*, les sêtes et la gloire
  - » Couronneront l'élu de la victoire.
- » Toi, qui fuis les amours pour les combats sanglants,
- » Rassure-toi, Fréya, protége les amants.
  - » Idunal, aux héros fidèles (14),
  - » Promet ses pommes immortelles:
  - » Tu reviendras plus amoureux
  - » Vider la coupe des aveux.
  - » De la guerre ont tonné les sept voix rugissantes!
- » Noirs vautours! vous vivrez sur les traces sanglantes

<sup>\*</sup> Nastrong, enfer scandinave. (Voyez les notes.)

<sup>\*\*</sup> Nishein, autre partie de l'enser. (Voyez idem.)

<sup>\*\*\*</sup> Asgard, est le palais des dieux.

<sup>\*\*\*\*</sup> Vingolf, ou céleste séjour de l'amilié, est le palais des déesses.

- Des héritiers d'Odin... Quel astre étincelant
  - » Vient éclairer le firmament?..
- » D'un Scandinave éteint c'est l'auréole ardente:
- » Sur sa tombe ont hurlé les dogues d'Alfinlante \*:
- » Des jugements du glaive arbitre menaçant (15),
  - » Il fut héros; il est dieu maintenant.
    - » Le scalde, illustrant sa mémoire,
    - » A Lochlin chantera sa gloire...
    - » Rois des concerts! scaldes heureux!
    - » L'harmonie est l'accent des dieux (16). »

Des Harpes, à ces mots, les sons pleins d'harmonie, Se perdant par degrés, cessent leur mélodie; Mais dans l'air vibre encor un murmure enchanteur, Tel qu'un doux souvenir qui retentit au cœur.

Tenant sa harpe d'or, le scalde sur la terre S'endort les doigts errants sur la corde guerrière: Le Bardit a cessé, l'obscurité s'étend, Et le silence enfin règne sur tout le camp.

Bozon s'est relevé: chef prudent, guerrier sage, Bozon passe au milieu de la horde sauvage, Et sans combats vainqueur d'un obstacle fatal, Parvient, suivi des preux, sous les murs d'Héristal.

<sup>\*</sup> Alfinlante, désert de la Norwège.

Au pied du vieux rempart, près d'une tour antique,
En voûte s'élevoit une porte gothique,
Qui, sur ses gonds massifs, et rouillés par le temps,
Avec peine tournoit : le chef des assiégeants,
Bozon, l'ébranle en vain : sa vaillante cohorte
De haches s'est munie; elle brise la porte...
Un dieu semble des coups amortir le fracas:
Le sommeil dans le fort dompte tous les soldats;
Et la porte bientôt, sur ses gonds renversée,
Ouvre un sombre passage, et s'écroule enfoncée.

Au milieu des périls, indomptable guerrier,
Sous une longue voûte, Enguerrand, le premier,
Déjà se précipite : une pâle lumière
D'abord lui montre un garde endormi sur la terre:
Hélas! l'infortuné meurt victime du sort,
Et des bras du sommeil passe en ceux de la mort.
Invisible soutien, le silence fidèle
Plane autour des héros en égide immortelle.
Ils avancent... Partout les postes sont déserts,
Les gardes endormis, les passages ouverts,
Et le maître du fort, par ce désordre extrême,
Semble avoir tout réglé pour se perdre lui-même.

Sous les pas de Bozon, d'Eginard, d'Enguerrand, Déjà dans le château coulent des flots de sang: Ils frappent, et partout sur leur muette proie, De l'effroyable mort le drapeau se déploie.

Gouverneur de la place, Elric, en ce moment,

Au sommet d'une tour dormoit paisiblement:

Vieillard foible et courbé sous le fardeau de l'âge,

Elric croyoit sa tête à l'abri de l'orage;

Il périt... Mais, du moins, le pouvoir qui l'endort

Lui dérobe sa honte, et lui cache sa mort.

Non loin, ses quatre fils, étendus sur leurs armes,
D'un repos imprudent goûtoient les fatals charmes:
Leur destin est le même... Un d'eux, moins assoupi,
Vershin, en périssant, pousse un lugubre cri;
Se redresse avec rage, et d'un tronçon de lance
Armant sa main, d'un preux termine l'existence.
Vershin retombe ensuite; il n'est plus; mais ses cris
Viennent de réveiller des restes d'ennemis.
Les chevaliers français les frappent, les dispersent;
Semblables à leurs coups, leurs menaces renversent:
Sous le glaive ennemi, sans armes, demi-nus,
Tombent frappés de mort les Saxons éperdus;
Comme autour des faucheurs, au sein de la prairie,
Sous le tranchant du fer s'étend l'herbe fleurie.

L'épaisseur de la nuit, quelques pâles flambeaux, Le désordre, les cris, le sang qui coule à flots, Tout accroît le tumulte, et la rage guerrière: Les Saxons et leurs chefs roulent sur la poussière... Il n'est plus de combats, il n'est plus d'ennemis; Bozon est triomphant, et le fort est conquis;
Mais, prudents néanmoins, les héros de la France
S'enfermant dans les murs soumis à leur puissance,
Renoncent cette nuit aux douceurs du repos,
Et sur la citadelle arborent leurs drapeaux.

Charle, à l'aube du jour, de l'attaque secrète
Ignore encor l'issue, et déjà s'inquiète:
Du côté d'Héristal il tourne ses regards...
O surprise! ô bonheur! sur le haut des remparts,
Avant que l'œil du jour ait versé la lumière,
Le héros des Français voit flotter sa bannière.

FIN DU CHANT SEPTIÈME.

# NOTES DU CHANT VII.

## (1) Tel sur le sol d'Egypte on remarque à la fois.

Homère dit, en parlant du terroir d'Egypte, on y trouve à la fois des déserts sauvages et des vallons riants; les plantes médicinales, et les poisons funestes.

## (a) Au camp du roi saxon, Tassillon, de Bavière.

Tassillon, due de Bavière, beau-srère de Charlemagne et son cousin-germain, sut un des premiers révoltés contre Charle, qui l'avoit comblé de biensaits. Un historien l'a sait périr dans les combats; mais tous les auteurs s'accordent à dire qu'il sut sait prisonnier, puis rasé, et revêtu de l'habit des moines; il mourut dans son monastère : j'ai suivi l'opinion la plus poétique.

## (3) Le malheureux Didier, appesanti par l'âge.

Didier, vaincu, après avoir perdu son royaume, se rendit à Charle sans condition: Charle le fit raser, et enfermer dans un monastère, où il mourut. (Voyez tous les historiens.)

#### (4) Et le noble Adalgise, au printemps de son âge.

Adalgise, fils de Didier, roi des Lombards, qui avoit perdu son trôns pour s'être révolté contre Charlemagne, son gendre, se forma d'abord un parti considérable en Italie; mais ses troupes ayant été battues par les Français il prit la fuite, se rendit à la cour de Constantinople, où il reçut la dignité de patrice; rassembla plusieurs corps d'Abares et de Grecs, et se joignit aux révoltés du Nord. Le malheureux Adalgise, toujours battu, toujours trahi par la fortune, mourut les armes à la main en 788, emportant les regrets de ses amis, l'admiration de ses ennemis, et l'estime de tous les partis. (Voyez tous les historiens.)

(5) Lorsqu'aux champs d'Achaie, en sa noire fureur,
Diane déchatnoit un monstre destructeur.

Ovide, dans ses Melamorphoses, après avoir fait l'énumération de tous les héros de la Grèce, réunis pour délivrer l'Achaïe d'un monstre dévastateur, la termine par le portrait d'Atalante, morceau plein de charme, qu'a traduit ainsi M. de Saintanges:

Toi, l'honneur du Tigée, à leur troupe brillante Tu viens t'associer, jeune et belle Atalante: L'or d'une simple agrase, un nœud sans ornement, Relèvent tes cheveux et tes longs vêtements. A ton dos attaché pend un carquois d'ivoire; Et ta main tient un arc, instrument de ta gloire.

#### Toujours l'arc des combats résonne dans leur main.

Cet ancien usage des Scythes est généralement connu. — « Les » Scythes, dit Plutarque, en buvant et en ivrognant font sonner » les cordes de leur arc, afin de rappeler et de réveiller leur cou» rage, assoupi par l'ivresse. » Selon Hérodote, Tacite, Strabon,
Diodore, Tite-Live, Justin, et autres, les Scythes enlevoient au milieu des combats les têtes des guerriers vaincus, et pendoient,
par les cheveux ces horribles trophées à leurs ceintures de cuir et à la selle de leurs chevaux : les Turcs en sont encore autant.

#### (7) Non loin du lac VVater...

Le lac Water, situé dans le Gothland, en Suède, est un lac immense, dont on ne peut, dit-on, sonder la prosondeur, et qui, la veille des tempêtes, sait entendre un bruit prophétique pareil à la soudre. (Voy. Delacroix, Géograp., t. II, p. 59.)

## (8) Sur le roc de Surtur, prince des noirs génies.

Surtur étoit le chef des noirs génies de Muspelheim, région idéale, dont le nom est islandais, et que les commentateurs expliquent diversement. (Voyez M. MARCHANGY, Gaule Poétique, t. I, p. 260.)

« Quand la dernière heure de l'univers aura sonné, le noir » Surtur, armé du glaive sur lequel flamboie un mobile soleil, » viendra, précédé par un déluge de seu, exterminer et les hommes et les dieux. » (Voy. les Scandinaves, poëme de Mont-BRON, t. I, p. 22.)

- (9) Et pour rendre leurs sons plus ranques, ces guerriers Sur leur bouche en criant lèvent leurs boucliers.
- « Les Germains ont des chants qu'ils nomment bardit, dont ils
- » s'encouragent à la guerre; car ils jugent par leurs cris de l'évé-
- » nement de la bataille; et selon qu'ils sont plus forts ou plus lan-
- » guissants, ils prennent de la terreur, ou ils en donnent, comme
- » si ce n'étoit pas tant un concert de voix que de valeur. Ils affec-
- » tent principalement un son rude et sarouche, qu'ils rendent
- » encore plus effroyable en approchant leurs boucliers de la
- » bouche, asin que la réverbération de la voix la rende plus sorte. » ( TACITE. Traduction par D'ABLANCOURT. )

Les peuples du Nord poussoient l'ivrognerie jusqu'à la démence : ils n'étoient en état de sortir des festins, le lendemain matin, qu'en se faisant emporter. Quand les Grecs vouloient représenter une débauche, ils discient : « On a bu à la Scythe. » Les Gaulois donnoient un esclave pour une cruche de vin.

# (10) Les sept voix de la guerre ont tonné sur nos champs!

Sur le bouclier des chefs scandinaves s'élevoient sept bosses qu'on appeloit les voix de la guerre: chaque bosse avoit un son particulier, et annonçoit un ordre différent. Quand le chef frappoit les sept bosses à la fois, c'étoit appolainer une guerre d'extermination. Ce même usage étoit observé chez les Calédoniens: on connoît le fameux bouclier de Tremnor, bisaïeul d'Ossian. Celui de Cathmor, décrit dans le VII<sup>e</sup> chant de la bataille de Témora, est aussi trèsremarquable. Chaque bosse représentoit une étoile de la nuit. (Voy. Poésies d'Ossian, trad. de Le Tourneur, t. II, p. 202.)

(11) L'amour, qu'est-il? un orage cruel Entrecoupé de l'arc-en-ciel.

Cette idée est prise des saga, ou poésies scandinaves; l'amour y est appelé un orage entrecoupé de l'arc-en-ciel. (Voy. les Saga,

recueillis par Snorron, Saxon, le gram., Vérélius, Olavius, Petreïus, Bartholin, etc.)

(12) O scalde! lève-toi... Les poëtes savants,
Amis des immortels, sont leurs représentants.

Les scaldes, chantres célèbres, suivoient les héros au combat, afin de voir par leurs propres yeux ce qu'ils devoient raconter : ils transmettoient à la postérité les actions d'éclat, et leurs chants furent long-temps les seules chroniques de la Norwège, de la Suède et du Danemarck. On nommoit les scaldes les arbitres de la gloire : leurs voix animoient les guerriers le jour de la bataille, et les enchantoient à la salle des banquets. Initiés aux mystères de la religion, ils instruisoient la jeunesse, et leurs chants ajoutoient à ses pompes. Les scaldes étoient quelquesois tourmentés d'un esprit prophétique : l'un d'eux, chantant un jour devant un roi breton, devina où étoit le tombeau du grand Arthur, qu'on n'avoit point encore découvert. Les prodiges innombrables, opérés par leurs chants, seroient trop longs à raconter.

La belle princesse Astride sut attirée sur le trône de Suède, séduite par les accords d'un scalde, ambassadeur. Hiarn, ayant enthousiasmé, par ses beaux vers, les peuples du Danemarck, sut proclamé roi par eux. (Voy. Saxon, le gram., et Pontanus.) Le grand Alfred, sous l'habit d'un scalde, ayant pénétré dans le camp de ses ennemis, pour observer leur position, fut reconnu par les Danois pour un Saxon: n'importe, on le croit scalde, sa personne est sacrée; il revient parmi les siens; son plan d'attaque lui vaut la victoire, ou plutôt il la doit à la poésie. Par un semblable stratagème, Anlaff remouta sur son trône, usurpé par Athelstan. Ragner Lodbrog, roi danois, est aussi sameux comme scalde que comme héros. Son ode de mort est immortelle. Occupant toujours la place d'honneur à la table des rois, souvent les simples scaldes épousoient leurs filles. L'admiration qu'ils inspiroient alloit jusqu'à l'abus; car, non contents de leur prodiguer leurs trésors, pour les attirer à leurs cours, les rois leur pardonnoient les crimes qu'ils commettoient. Egill, par une ode, se fit absoudre d'un meurtre; aussi cette pièce sut nommée la rançon d'Egill. Il n'est rien enfin que la poésie des scaldes n'ait obtenu des peuples du Nord: honneurs, trésors, autels et temples. (Voy. MARCHANGY, Gaule Poétique, 2º époque, 17º récit, tome IV.) On a prétendu que c'étoit aux scaldes que nos troubadours et nos trouvères ont dû le mécanisme et l'amour de la poésie; qu'ils leur ont dû la rime et la mesure, et qu'ils ont pris d'eux leurs premières leçons. (Voy. une Dissertation à ce sujet dans l'ouvrage italien de Ch. GRABERT, sur les scaldes.)

On a vu combien la poésie étoit aimée des peuples du Nord. Voici l'abrégé d'une fable tirée de l'Edda, qui explique d'une manière assez bizarre l'origine de cet art divin. — « Jadis les dieux, » ne trouvant plus la race humaine digne de sa noble origine, » produisirent de leur souffle divin un homme, qu'ils envoyèrent » chez toutes les nations, pour y porter le flambeau de la sagesse. » L'envie, monstre né de la poussière qui s'élève sous les pas de » la gloire, conjura la perte de Weiser (le plus sage): deux » nains l'immolèrent par trabison, et de son sang, qu'ils mêlè— » rent avec du miel, ils formèrent ce breuvage divin, source de » l'art des vers. Le géant Scioldar s'empara ensuite par force du » philtre inspirateur, et l'enferma sous sa caverne inaccessible.

» Tous les dieux désiroient la possession de ce trésor... Odin » quitte la délicieuse vallée d'Ida, et sous l'apparence d'un simple » mortel, se rend auprès des géants : après divers déguisements, » après divers stratagèmes, sous la forme d'un serpent il se glisse » sous la grotte de Scioldar; là, reprend sa beauté divine, séduit » la fille du géant, qui gardoit le vase précieux, et parvient à » boire le céleste breuvage : aussitôt il se change en aigle, et s'en- » vole vers Asgard. Instruit de la perte qu'il vient de faire, Sciol- » dar prendaussi la forme d'un aigle, et poursuit Odin à tire » d'ailes.

» Aux portes même d'Asgard les deux aigles vont se combattre;
» les dieux, prévoyant que l'aigle ravisseur ne pourroit conserver
» sa proie pendant le combat, exposent à la hâte tous les vases de
» leur palais, pour recevoir la précieuse liqueur : l'événement justifia
» leur crainte, et le remède remplit leur attente; mais la plus
» grande partie du breuvage s'échappa d'une source immonde, et
» fut impure comme elle : aussi, tandis que l'une est le partage
» de quelques mortels privilégiés, l'autre abreuve une foule obs-

- » cure. De là la rareté des poëtes divins, et le nombre prodigieux
- » des chantres discords. »

# (13) Les flammes de Mastrong, les brouillards de Nishein.

Nastrong, ou rivage de Cadarres, est l'enfer scandinave : là, s'élève une maison dont les cloisons sont tressées de serpents, qui lancent des dards enflammés, et distillent des poisons qui s'ecoulent dans un lac verdâtre et brûlant, où sont jetés les assassins, les parjures, etc., qu'engloutissent et rejettent vivants des monstres épouvantables. (Voy. la Voluspa, strop. 36 et 37, et les Edda.) Non loin de Nastrong est le Nisshein, séjour des brouillards, autre partie de l'enser, destinée aux lâches : là réside Héla ou la mort.

(14) Idunal, aux héros fidèles,
Promet ses pommes immortelles.

Idunal est la semme de Braga, dieu de l'éloquence; elle garde dans une boîte des pommes, qui donnent l'immortalité qu'elle réserve aux héros, et dont les dieux goûtent pour se rajeunir quand ils se sentent vieillir.

#### (15) Des jugements du glaive...

Ausce mot pris dans les Saga; les scaldes nomment la guerre le jugement du glaire.

#### (16) L'harmonie est l'accent des dieux.

Les Scandinaves appeloient la poésie le nectar d'Odin: ils prétendoient que cet immortel savoit des airs si tendres, que, pour mieux l'entendre, les montagnes s'entr'ouvroient, et que les ombres sortoient des tombeaux. (Voy. Snorron, Torræus, Montbron, notes sur le Poème des Scandinaves.)

FIN DES NOTES DU CHANT SEPTIÈME.

# CHANT VIII.

Mais vers le camp français s'avance en ce moment Un illustre envoyé d'un roi de l'Orient: Suivi de cent guerriers, en ce climat sauvage, Des rives de l'Euphrate, un important message Vers Charle l'a conduit; lorsqu'aux regards du roi S'offre l'ambassadeur. — « Quoi, Giafar! c'est toi, » S'est écrié le prince. » — « Oui, monarque intrépide,

- » A tes pieds, dans ton camp, tu revois Barmécide.
  - » Quand, député d'Haroun, naguère je t'offris
- » Ces présents merveilleux, qui, déclarés sans prix (1),
- ➤ Etônnèrent ta cour par leur magnificence,
- » De ta gloire ébloui, frappé de ta puissance,
- » J'essayai de te peindre en mes brillants récits;
- ▶ Et Charle tout entier à ma cour fut transmis.
  - » Haroun, dès ce moment, ton allié fidèle,
- » Se nomma ton vassal \*, te choisit pour modèle;
- » Et mon maître, après toi le premier des humains,
- » Réclamant l'amitié du chef des souverains,

Voyez la note 1 du Chant I<sup>er</sup>

- » Me renvoie en ce jour au fond de l'Allemagne,
- » T'offrir un nouveau don digne de Charlemagne. » L'ambassadeur d'Haroun, alors se prosternant,

Offre au roi trois cless d'or. - " Voici, héros puissant!

- » Les clefs du Saint-Sépulcre, et le sultan mon maître (2),
- » Par cet écrit te nomme et te fait reconnoître
- » Roi de Jérusalem. Ah! pourquoi tant d'Etats
- » Loin de toi du calife arrêtent-ils les pas!
- » Pourquoi Dieu plaça-t-il, par un arrêt sévère,
- » Deux cœurs faits pour s'entendre, aux deux bouts de la terre!» Relevant Giafar, Charlemagne attendri,

D'Alraschid sur son cœur presse l'illustre ami (3).

- Charle! crois-en mon maître, a repris Barmécide;
- » Du Veser subjugué, quittant le bord perfide,
- » Viens saisir en vainqueur le sceptre d'Occident:
- » Parois, nouveau César! déjà Rome t'attend:
- » Le Bosphore t'appelle, Alraschid te seconde;
- » La France peut prétendre à l'empire du monde. »
- « Mais tonjours les Saxons prêts à se révolter,
- » Quand je quitte le Nord... » « Il faut les transplanter:
- » Pour les soumettre, en vain tu combattrois sans cesse;
- Charle! du sol natal que l'hydre disparoisse (4)!
- » Puis jette sur Bysance un regard protecteur;
- » L'Orient opprimé cherche un libérateur:
- \* C'est là qu'il faut un prince, un héros. » « Mais Irène

- » M'offre par un hymen... » « Connois-tu cette reine,
- » Sémiramis \* nouvelle, et qu'un portrait flatteur
- » T'offre belle, puissante, et digne de ton cœur?
- » Ah! que jamais la gloire au crime ne s'allie!
- » Tu vas frémir... Apprends l'histoire de sa vie:
  - » Au trône de Bysance étoit monté Chazar :
- » En traversant Athène, un jour ce vil César,
- » En un temple chrétien, malgré ses lois sévères,
- » Remarque une beauté qui, dans de saints mystères,
- » Représentoit la Vierge, et charmoit tous les yeux.
- » Soudain l'iconoclaste, ennemi furieux (5)
- » De tout adorateur de tableaux et d'images,
- » Lui-même est devenu, sur ces lointains rivages,
- » D'une image vivante aveugle adorateur.
  - » Bientôt la jeune fille, unie à l'empereur,
- » Sur le trône élevée au printemps de sa vie,
- » De forfaits odieux commence une série:
- » D'un amant dont jadis elle eut les premiers vœux,
- » La mort est son ouvrage... Il périt sous ses yeux:
- » Sans rougir, embrassant des sectes étrangères,
- » L'impie ose abjurer le culte de ses pères;
- » Puis, donnant libre essor à ses féroces goûts,
- » Empoisonnant son père, égorgeant son époux,
- \* Voyez, sur la vie de cette célèbre impératrice, Théoph. et CEDREN. Vita S. Plat., c. V.— Théveneau, Plan d'un Poëme sur Charlemagne, p. 122 et 123. Et autres.

- » Elle ose à son fils même, en sa rage inhumaine,
- » Faire crever les yeux... Quel est ce monstre?.. Irène! »

Au monarque français! Le sage ambassadeur
Par le prince est comblé de présens magnifiques:
Sur l'offre du sultan, sur ses vœux politiques,
Sur ses vastes projets, Charle veut aujourd'hui
Lui répondre lui-même, et s'entendre avec lui.
Vers le fort d'Eresbourg, le noble Barmécide
Retourne ce jour même, et loin d'un sol perfide,
A l'abri des dangers, va, par ordre du roi,
D'une auguste dépêche attendre en paix l'envoi.

Cependant les Saxons, à l'aurore naissante, Ont appris de Bozon l'entreprise étonnante: Et déjà, sur la plaine, assemblant ses soldats, Vitikind furieux les prépare aux combats.

Mais, au camp des Saxons, Aldin, monstre perfide,
De meurtres dégoûtant, et de forfaits avide,
De son prince espérant combler le vœu secret,
D'un vil assassinat a conçu le projet.
Dans l'ombre et le silence immolant Charlemagne,
Le lâche croit sauver la Saxe et l'Allemagne.
Par l'éclat d'un tel crime Aldin se signalant,
Compte sur les faveurs d'un roi reconnoissant:
Mais l'infâme assassin, que tout prince méprise,

N'est qu'un vil instrument qu'on emploie et qu'on brise.

Au camp de Vitikind, Nobal, jeune héros,
Languissoit accablé de regrets et de maux:
Nobal, accompagnant son prince en Germanie,
Quitta dans Eresbourg une amante chérie;
Le ciel les sépara peut-être pour jamais:
Alzonde est maintenant au pouvoir des Français.
Néanmoins en son cœur luit encor l'espérance:
Nobal cache aux regards sa secrette souffrance:
Tel se présente un fruit piqué d'un ver rongeur;
Son mal est invisible, et sa plaie est au cœur.

Mais troublant ses esprits, égarant sa tendresse,
De ses douleurs Aldin profite avec adresse:
Il répand le faux bruit qu'Alzonde, d'un vainqueur,
Justement distinguée, a su toucher le cœur;
Et qu'elle-même enfin, sière de sa puissance,
Affoiblit tous les jours sa molle résistance.

Jaloux et furienx, le crédule Nobal
Croit entrevoir de loin le bonheur d'un rival:
Le monarque français, sur son char de victoire,
Offrant à sa maîtresse et son trône et sa gloire,
A l'esprit de Nobal, d'épouvante glacé,
Sembloit trop séduisant pour être refusé.
La sombre jalousie est mère de la haine:
Sa rage, ses transports, se contiennent à peine:

Ainsi l'eau bouillonnante, au milieu des fourneaux, S'élance hors de l'airain qui concentroit ses flots.

Nobal, au désespoir, étoit seul sous sa tente, Quand l'hypocrite Aldin devant lui se présente:

- Jeune insensé, dit-il, je-connois tes malheurs;
- » Mais il faut se venger, et non verser des pleurs.
- » Infortuné Nobal! à ton âme sensible
- » Je viens porter un coup inattendu, terrible:
- » Par amour ou par force, Alzonde, aux vœux du roi
- » A fini par céder... Elle n'est plus à toi:
- » Charle de ton amante a flétri l'innocence;
- » Tu n'as plus qu'un espoir... celui de la vengeance. »
  Ne soupçonnant nul piége à ce discours trompeur,
  Le malheureux amant succombe à sa douleur:
  Dans son cœur déchiré, crédule, et trop sensible,
  L'excès du désespoir produit un calme horrible.
  - « Nobal! reprend Aldin, cruellement trahi
- » Tu désires la mort... mais crois-en ton ami:
- » Ne meurs pas lâchement, et dans le sang d'un traître
- » Venge à la fois l'amour, ta patrie et ton maître.
- » Oui, que Charle périsse à tes pieds abattu!
- » Ton meurtre devient gloire, et ton crime est vertu.
  - » Quand le char de la nuit s'élèvera paisible,
- » Dans le camp des Français seul pénètre invisible;
- » Et que Charle en sa tente expire sous tes coups!

- » Va, crois-moi, l'assassin, condamné parmi neus,
- » Vaut souvent le héros que la gloire renomme:
- » Tout heureux téméraire est toujours un grand homme.
- » Selon l'événement, entre guerriers et rois,
- » Les exploits sont forfaits, ou les forfaits exploits:
- » Ce qui rend vils les uns rend illustres les autres;
- » L'erreur a ses héros, le crime a ses apôtres:
- » L'honneur ne fut jamais qu'un mot vide de sens,
- » Changeant selon les lois, les pays, ou les temps.
- » Qu'importe à l'homme libre un préjugé fuueste;
- » Nobal! tout se permettre est le seul bien céleste:
- » Venge-toi. » Ce discours d'un monstre audacieux, Achève d'égarer un amant furieux.
- « Nobal! ce n'est pas tout, sur ce bord homicide
- " » Périsse anéanti le camp d'un roi perfide!
  - » Au milieu de la muit, quand, baigné dans son sang,
  - » Charle aura succombé, prévenus à l'instant,
  - » Tous nos guerriers fondront sur l'armée ennemie,
  - » Qui, livrée au sommeil, dispersée, investie,
  - » Sans gloire périra. Les chefs, glacés d'effroi,
  - » En foule voleront à la tente du roi.
  - » Quel spectacle!..Il n'est plus ce monarque indomptable!
  - » Tandis qu'autour de lui la donleur les accable,
  - » A la lueur des feux nous leur apparoissons;
  - » A leur prince égorgé nous les réunissons;
  - » Leurs vivres, leur butin, les trésors de la France,

- » Tout à la fois saisi, tombe en notre puissance:
- » La gloire t'en est due, et l'univers joyeux,
- » Débarrassé du joug d'un tyran odieux,
- » Fier d'immortaliser ton audace guerrière,
- » Te saluera du nom de sauveur de la terre. »

Ainsi parle l'agent du dieu des trahisons:

Hélas! l'amant d'Alzonde écoute ses leçons:

Nobal avec fureur se couvre de ses armes:

La vengeance à ses yeux s'erne de tous ses charmes.

Déjà le fier Nobal, corrempu par Aldin,

De héros qu'il étoit se change en assassin:

Les conseils d'un pervers deviennent ses seuls guides!

O politique horrible! & maximes perfides (6)!

C'est vous qui, d'un Romain égarant les esprits,

L'engageâtes de même à massacrer ses fils \*!

Et vous guidiez Brutus \*\* quand sa main sanguinaire

Immola son ami, son monarque et son père.

Alzonde cependant, au pouvoir des Français, Ne songeant qu'à Nobal, maudissoit ses attraits. Le vaillant Isambard, trop sensible à ses charmes, Sous sa tente en secret, sans égard pour ses l'armes, La retenoit captive, et par des soins cruels, Cachoit sa prisonnière aux regards des mortels.

<sup>\*</sup> Junius-Brutus, qui chassa les Tarquins de Rome.

<sup>\*\*</sup> Marcus-Brutus, descendant de ce même Junius.

Alzonde au désespoir, le cœur rempli d'alarmes,
Se repaît de ses maux, s'abreuve de ses larmes;
Le portrait de Nobal, secret consolateur,
Seul de son triste sort adoucissoit l'horreur;
Et d'Isambard Alzonde évitant la poursuite,
Vivoit par l'espoir seul de prendre un jour la fuite.

De ses voiles la nuit avoit couvert les cieux:

Phœbé de temps en temps lançoit de pâles feux;

Dans des plaines d'azur courant sous des nuages,

Son disque de cristal argentoit les rivages;

Et la reine des nuits, immobile en fuyant,

Imprimoit dans les cieux un demi-jour brillant.

Rivale du soleil, de l'aurore ennemie!

Des amants en secret mystérieuse amie!

Ton éclat virginal, purifiant les airs,

N'éveillant que l'amour, reposoit l'univers.

Dans le camp des Français tout dormoit en silence; Alzonde, hors de sa tente, inquiète, s'élance; Elle jette autour d'elle un regard de terreur... Partout règne le calme, image du bonheur. Couverte d'un long voile, Alzonde, moins troublée, Erre autour des soldats comme une ombre isolée: Elle marche sans bruit; seule elle espère fuir; Mais ses vêtements blancs servent à la trahir.

- Dieu puissant! dit Alzonde à voix basse et tremblante,
- » Sauvez-moi! Sauvez-moi! » Déjà, loin de sa tente,

Elle tombe à genoux, en prononçant ces mois:

Ses accents étouffés se perdent en sanglots;

Quand soudain se levant: - « Dieu juste! reprend-elle,

- » Tu viens de m'inspirer, tu ranimes mon zèle;
- » D'une armure en ces lieux je puis me revêtir.
- » Heureuse idée!.. O ciel! daigne me secourir!
- » Doux astre de la nuit, cache-toi sous la nue!
- » Je bénis ton silence, et redoute ta vue. »

Non loin d'un vieux cyprès agité par le vent, Sort, présage sinistre, un long gémissement. Telles, au léger tact des ombres fantastiques, Soupiroient d'Ossian les harpes prophétiques \*.

L'amante de Nobal, surmontant son effroi,
Se relève, à sa droite est la tente du roi.
L'accès en est facile... Alzonde entre, regarde,
Charle dort... Il est là sans défense, sans garde;
Et sa fidèle armure est seule auprès de lui.
N'osant jeter les yeux sur le prince endormi,
L'imprudente aussitôt s'empare de ses armes:
De son casque pesant elle couvre ses charmes;

<sup>\*</sup> On sait que, lorsque le vent faisoit résonner les harpes des Bardes, ce son produit, selon eux, par le tact léger des ombres errantes, prédisoit la mort de quelque fils d'Ossian.

Mais son cou délicat se courbe... O désespoir!
Soulever la cuirasse est hors de son pouvoir:
Elle prend le manteau, le bouclier, la lance:
L'Amour la voit armée, et sourit en silence;
Tel il rioit jadis, quand, par un soin nouveau,
Alcide travesti manioit le fuseau.

Des jours de Charlemagne Alzonde est la maîtresse: Sa première entreprise accroît sa hardiesse: Une vengeance aisée, appât trop séducteur, Avec tous ses attraits vient émouvoir son cœur: Le facile pouvoir de servir sa patrie, La gloire d'immoler l'audace et le génie, L'honneur de se venger par un trait éclatant, Offrent à ses regards leur prestige brillant. Pour endurcir son âme, Alzonde se rappelle De sa captivité la souffrance cruelle; Se peint de son amant les regrets douloureux, Et s'approche du lit où dort le roi des preux. D'une lampe non loin vacilloit la lumière: L'amante de Nobal d'une main téméraire Lève un poignard sur Charle... O surprise! à ses yeux Un dôme de clartés, une voûte de feux, Tout à coup du monarque illumine la tente: Une jeune inconnue, égide éblouissante, Plus belle que la vierge aux premières amours, Que l'adolescent rêve en ses premiers beaux jours,

Au sein du météore apparoît radieuse.

Charlemagne s'éveille... O clarté merveilleuse!

Quelle puissante main détourne le poignard?..

Quel assassin perside échappe à son regard?..

Charle a les yeux sixés sur la jeune immortelle;

Il lui doit son salut : son cœur bat... Dieux! entre elle

Et le héros français, une gaze d'or pur,

Que colore la pourpre et nuance l'azur,

Jette un voile léger, dresse un mur fantastique.

Charle veut s'élancer, briser ce rets magique...

Mais un charme invincible, un pouvoir inconnu,

Maîtrisant ses efforts, captif l'ont retenu.

- « Illustre roi des preux! dit l'auge tutélaire,
- » Tu m'as caché ton rang, ton pouvoir sur la terre:
- » N'importe!.. Ton amante, évitant ton regard,
- Elle dit; les clartés qui jaillissent sur elle
  S'éteignent... et montant vers la voûte immortelle,
  Une odeur d'ambroisie, un nuage d'encens,
  Embaument l'air: soudain, des accords ravissants,
  Des sons mélodieux, du ciel semblent descendre:
  Le héros des Français écoute... Il croit entendre,
  Au milieu des concerts et des enchantements,
  Sur un char radieux, parmi des flots d'encens,
  De l'antre des forêts la prêtresse inspirée,
  S'élever lentement vers la voûte azurée.

Malgré ses vains efforts, à l'instant le sommeil S'est emparé de lui; mais, Charle! à ton réveil, Oh! quel trouble t'attend!.. Vision angélique! N'aurois-tu donc offert qu'un tableau fantastique?.. Est-ce un songe trompeur?.. Ah! ton cœur agité Demain croira plutôt à la réalité.

En cette même nuit, brûlant d'impatience,
Nobal a traversé, guidé par la vengeance,
Le camp de Vitikind. Du prince des Lombards
La tente magnifique a frappé ses regards:
Il s'approche... Une voix, la douce voix d'Irzèle,
Chante l'amour heureux, chante l'amour fidèle.
Hélas! Nobal, en proie aux plus affreux tourments,
De la jeune Odalisque écoute les accents.

- « Rives de l'Hellespont! champs de la Romanie!
- » Fêtes du Baïram! doux climats de Sestos!
- » Bords de la Propontide, où je reçus la vie!
- » Honneur! gloire à jamais! vous charmâtes les maux
  - » Du plus vertueux des héros.
- » Jeune et bel Adalgise! ah! partout ta présence,
- » Orgueil de la nature, a paré l'univers:
- » Miroir de la vertu, ton âme est la vaillance;
  - » Ton sousle est le parsum des airs:
  - » Ta noble taille a l'élégance

- » De ces lotos en fleurs, que le zéphyr balance
  - » Sur la fontaine des déserts.
  - » Plus timide que la gazelle,
  - » Je tressaille quand je te vois:
  - » Adalgise! il n'est pour Irzèle
  - » Qu'un seul bien, un seul dieu... c'est toi.
- » J'en jure par Alla! quand le soir, sur la plaine,
  - » Je puis respirer ton haleine,
- » Donce comme les fleurs des coteaux de l'Hedjah,
  - » Lors, près de toi, plus heureuse est Irzèle,
  - » Que les houris de la voûte immortelle
    - » Sous les rameaux d'or du sidrah \*.
    - » Tristes bazards! sombres mosquées!
    - » Loin de vous j'ai fui pour toujours':
- » Colombes des harems, aux tourments réservées!
  - » Que je vous plains!.. jamais d'amours!
- » Pour moi, près d'Adalgise, errante et sans patrie,
  - » Tout est plaisir, tout est bonheur.
  - » Toi que j'adore, et pour la vie!
  - » Ah! l'amour, au fond de mon cœur,
- » Pourroit-il ressembler à la tresse fleurie,
  - » Que, sur la pelouse d'Alzour,
- \* Le sidrah est un arbre merveilleux que Mahomet a placé dans son paradis, et sous lequel il sait reposer ses belles houris.

- » Au milieu des danses légères,
- » Le derviche, en riant, fait passer tour à tour
  - » Sur le front des jeunes bergères! »

Un cri sourd interrompt la vierge d'Islambal \*...

- Fille de l'Orient! s'est écrié Nobal,
- » Ton Adalgise est là! Nul ennemi barbare
- » N'a troublé vos amours... Là rien ne vous sépare;
- » Et moi!!!.. » S'abandonnant aux plus fougueux transports, De son cœur ulcéré bannissant tout remords, L'infortuné Nobal, que la vengeance appelle, S'éloigne furieux de la tente d'Irzèle.

Dans l'ombre de la nuit, bientôt, rapidement,
Du monarque français il traverse le camp,
Et parvient sans obstacle à la tente royale.
Le flambeau de la nuit brilloit par intervalle;
Et cachant sous la nue une sombre lueur,
Redoutoit d'éclairer un spectacle d'horreur.
De la tente de Charle, en ce moment d'alarmes,
Furtivement s'échappe un guerrier couvert d'armes:
Son pas est chancelant, son air mystérieux.

\*Echappé d'un nuage, un rayon lumineux
Vient tomber sur son casque... O funeste aventure!

<sup>\*</sup> Islambal, c'est-à-dire la plénitude du salut, est un des noms que les Turcs donnent à Constantinople.

Nobal du roi de France a reconnu l'armure:

Où porte-t-il ses pas?.. Le furieux Nobal

Dans l'ombre suit de loin son prétendu rival.

Le prince sort du camp : eh quoi! seul, sans désense,

Charle, éloigné des siens, se livre à sa vengeance!

Bonheur inespéré!.. Le Lombard jette un cri,

Un long cri d'allegresse; on s'enfuit devant lui.

De tant de lâcheté le fier Nobal s'étonne;

A toute sa fureur son âme s'abandonne:

Il croit poursuivre Charle, et l'épée à la main

Bientôt il va le joindre et lui percer le sein.

Mais seroit-ce bien Charle?.. En sa course tremblante,

Ciel! il laisse tomber une écharpe brillante!

Alzonde, c'est la tienne!.. O Nobal! jour affreux!

Plus de doute, c'est lui, c'est ton rival heureux!

Du Lombard éperdu qui peindroit la furie!

L'enfer est dans son cœur, sa rage est frénésie:

- « Lâche! crioit Nobal en son égarement,
- » C'est donc là ce grand roi! ce fameux conquérant!
- » Arrête! vil fuyard! monstre de barbarie!
- » Une honteuse mort est digne de ta vie!
- » Vainqueur jadis si fier, tombe à mes pieds vaincu. »

Il dit, mais son rival ne l'a point entendu;

Les vents ont emporté ses cris et sa menace:

Chaque instant de Nobal a redoublé l'audace:

Il joint son adversaire... il lui perce le eœur...

Mais un cri lamentable étonne le vainqueur...
Cette voix gémissante est celle d'une femme;
Et le son a vibré jusqu'au fond de son âme.
Ses cheveux sur son front se hérissent d'effroi:
Il lève, en frémissant, la visière du roi;
Jette sur lui les yeux... Mais, ô terreur profonde!
O désespoir!.. Nobal est l'assassin d'Alzonde.

Sa fuite est expliquée... Epouvanté d'horreur,
Sur la terre Nobal se roule avec fureur:
Alzonde, avec effort, lui tend sa main glacée,
Prononce un foible adieu, d'une voix oppressée;
Déjà ses yeux charmants se ferment à demi:
Avec amour encor ils se portent sur lui;
Mais le son de sa voix s'est éteint au passage,
Comme un rayon du soir qui meurt sous le feuillage.

Nobal tombe à genoux : — « Alzonde! ouvre les yeux!

- » Entends mes cris plaintifs! vois mon supplice affreux!
- » Tu volois vers Nobal, et Nobal t'assassine!
- » Grand Dieu! je reconnois ta vengeance divine:
- » Par le crime conduit, par la rage aveuglé,
- » Alzonde, en te frappant je me suis immolé.
- » L'autel nous attendoit... O souffrance infernale le
- » Des flots de sang! voilà la couche nuptiale!
- » Mort! viens à mon secours! Nobal a trop vécu:
- » Ce fer aura frappé le crime et la vertu. »

Il dit, et dans son sein il plonge son épée. Alzonde encor le voit, et d'horreur est frappée. Nobal tombe en ses bras, déchiré de remords, Et leurs âmes ensemble abandonnent leurs corps.

Trop coupable Nobal! et toi, sensible Alzonde (7)!

Ah! tant que l'œil de Dieu veillera sur le monde,

Tant qu'après les hivers le printemps renaîtra,

Tant qu'au milieu des prés la plante fleurira,

Tant qu'au sommet des monts grondera le tonnerre,

Tant qu'un sensible cœur souffrira sur la terre,

Amants infortunés! sur vous, sur vos malheurs,

L'indulgente pitié viendra verser des pleurs.

Du ciel l'astre des nuits venoit de disparoître, Lorsque Irmensul, vêtu des habits d'un grand-prêtre, Vole trouver Aldin, et lui parle en ces mots:

- Ennemi de la France! Aldin, vaillant héros!
- » Pour sauver ton pays l'instant est favorable:
- » Je prépare à ton maître un succès mémorable:
- » Les ennemis, plongés dans un prosond sommeil,
- » Peuvent trouver par toi le trépas pour réveil.
- » Nobal, en ce moment, selon ta juste attente,
- » Doit avoir frappé Charle endormi sous sa tente:
- » Aldin, c'est à ton tour de servir ton pays.
- » Avant que d'attaquer les soldats ennemis,
- » Cours embraser leur camp, brûle-les sous leurs tentes;

- » Va leur porter l'enfer dans tes mains flamboyantes!
- » Au faîte des honneurs ainsi tu parviendras;
- » Viens, la gloire t'attend : cher Aldin, suis mes pas. »

A l'instant, tous deux seuls descendent sur la plaine:

Un nuage de seux les guide, les entraîne; Et des ensers Aldin a reconnu l'agent.

Le nuage bientôt s'arrête... Aldin descend,

Deux torches à la main: Irmensul à sa vue,

En noir serpent ailé disparoît sous la nue.

Sur ces rives s'élève un vent impétueux:
Aldin marche à grands pas autour du camp des preux:
Aux quatre extrémités bientôt le feu s'allume;
Armes, tentes, drapeaux, tout brûle et se consume:
Partout la flamme augmente, et sur les pavillons
Glisse, serpente, monte et rampe à gros bouillons.
Tout s'écroule, englouti sous une voûte ardente:
L'air retentit au loin des cris de l'épouvante:
Le tumulte s'accroît avec l'embrasement:
Bientôt le camp n'est plus qu'un sépulcre fumant:
Et parmi les charbons, la cendre et la fumée,
Le feu paroît sanglant, et la mort enflammée.

Etranger aux complots d'Aldin et de Nobal, Vitikind voit du camp l'embrasement fatal: « — Amis, dit le héros, sur les preux du Lutèce

- » Voyez pleuvoir du ciel la flamme vengeresse!
- » Douterez-vous encor du secours de nos dieux?
- » Ah! courons dans la plaine, à la lueur des feux,
- » Forts de notre courage et de l'appui céleste,
- » D'une insolente armée anéantir le reste:
- » Que Charle soit par nous cerné de toutes parts!
- » Que nos rangs soient pour lui d'invincibles remparts!
- » Nos dieux nous ont frayé le chemin de la gloire;
- "Amis! en votre nom je jure la victoire."

  Il dit, et sur la plaine il guide ses soldats.

  A la clarté des feux, dont s'éclairent leurs pas,
  lls volent... Nuit cruelle!.. O toi! Dieu de la France!

  A tes guerriers chéris prête ton assistance!

  Irmensul, Vitikind, cent peuples furieux,
  L'enfer, les éléments, tout s'est armé contre eux.

FIN DU CHANT HUITIÈME.

# NOTES DU CHANT VIII.

## (1) - Ces présents merveilleux qui, déclarés sans prix,

Parmi les riches présents envoyés à Charlemagne par Haroun-Alraschia, on eût remarqué des sabres et des épées, dont la poignée étoit enrichie des pierres les plus précieuses, et dont la lame, fabriquée à Bagdad, coupoit le ser le plus dur, sans les merveilles qui vinrent absorber tous les regards. — Une masse énorme, s'avançant par degrés jusqu'auprès de Charlemagne, offrit tout à coup, aux spectateurs effrayés, le premier éléphant qu'eussent encore vu les Français. Les historiens du temps nous ont conservé jusqu'à son nom: Abqulaba. Sur la plaine voisine on vit se déployer une tente tissue du lin le plus délié: cette tente merveilleuse renfermoit autant d'appartements que le plus vaste palais; et sa hauteur étoit telle qu'un trait, lancé par l'archer le plus vigoureux, n'en pouvoit atteindre le sommet. Mais un don plus surprenant encore, est la Clepsydre. La foule émerveillée se presse autour de l'horloge que vient d'envoyer le calife : douze petites portes autour du cadran représentoient les douze heures : chaque porte s'ouvroit à l'heure qu'elle devoit indiquer, et de petites boules, s'en échappant aussitôt, tomboient l'une après l'autre sur un tambour d'airain: l'œil jugeoit l'heure par le nombre des portes ouvertes, et l'oreille par les coups que frappoient les boules. A la douzième heure, douze petits cavaliers, sortant tous à la fois, resermoient toutes les portes, en faisant le tour du cadran. (Voy. MEZERAY, DANIEL, VELLY, CORDEMOY, EGINARD, Annal. Melens. Monach. S. Gal. de Reb. Carol. Mag. )

- (a) " ...... Voici, héros puissant,
  - " Les cless du Saint-Sépulcre, et le sultan, mon mastre,
  - » Par cet écrit te nomme et te fait reconnoître
  - » Roi de Jérusalem,

Haroun Alraschid, le héros de l'Asie, avoit conçu une si haute

idée de Charlemagne que, pour obtenir son amitié, il lui sacrissa la souveraineté de Jérusalem, et lui envoya les cless du tombeau de Jésus-Christ. (Voy. Eginh., Vit. Carol. Mag.)

### (3) » D'Alraschid sur son tœur presse l'illustre ami.

Giasar Barmécide épousa la sœur d'Aroun Alraschid, dont il sut l'ami le plus cher. Il éleva sa samille au plus haut degré de gloire; mais sa disgrâce est une des plus terribles que puisse offrir l'histoire des cours. (Voyez, sur la sin tragique des Barmécides, Elm., List. SARBACEN, D'HEBBELOT, Bibl. Orient.)

## (4) » Charle, du sol natal que l'hydre disparoisse.

On sait que les guerres de Charle contre les Saxons ne furent terminées que par la transplantation de ce peuple en Suisse et en Flandres: le héros français donna leur pays aux Abodrites, qui lui avoient toujours été soumis.

#### (5) - Soudain l'iconoclaste.

Chazare, fils de Copronyme, et petit-fils de l'empereur Léon, fut un zélé persécuteur des adorateurs d'images. Après avoir versé des slots de sang, il mourut assassiné par son épouse Irène, qu'il avoit élevée au trône. Bien différente de toutes les autres sectes, qui sont nées dans la poussière scholastique, celle des iconoclastes naquit sur le trône le jour même où l'empereur Léon monta sur celui de Bysance. Issu de la condition la plus abjecte, il avoit, dit-on, appris son élévation suture de la bouche d'un Israélite, qui, pour prix de sa prédiction, avoit exigé de lui la destruction du culte des images, en horreur aux Hébreux; et Léon, plus sidèle à la soi d'un serment qu'à la soi de ses pères, proscrivit ce culte jusque dans Rome et l'Italie. Mais Rome et l'Italie indignées conservèrent avec respect les images de Dieu, de Jésus-Christ, de la Vierge et des Saints, et détruisirent à l'envi celles de l'empereur Léon. Ce monarque, qui renversoit les images du Gréateur, fut indigné qu'on ne respectât pas les siennes. Pour châtier l'Italie il envoya contre elle une armée navale; mais elle trouva

son tombeau dans la mer Adriatique, et Léon sut obligé de borner ses persécutions à l'Orient. A sa mort, Copronyme, son sils, monta sur le trône, et nouveau Néron, épouvanta l'Orient de ses crimes. Chazare lui succéda, et Bysance vit régner trois monstres de suite. Cependant la dispute, relative au culte des images, sut agitée dans le midi avec chaleur: la nouvelle secte sut attaquée et soutenue par de grands talents. Irène, après s'être rangée du côté dés iconoclastes, se déclara contre eux. Le concile de Nicée consacra le culte des images, et livra aux flammes les écrits des adversaires de cette doctriné. (Voy. Maimbourg, Hist. des Iconoclast.—Les livres Carolins, Pleppel, Hégéwisch, Eginhard.)

## (6) O politique horrible! 8 maximes perfides!

Je ne sais pourquoi on a toujours élevé les jeunes gens (surtout autrefois) à admirer avec enthousiasme, comme actions sublimes, les atrocités des grands hommes romains. Quel singulier système que de donner à la jeunesse, comme exemples et modèles de vertu, des pères faisant tuer leurs enfants, des fils immolant leurs pères, des frères assassinant leurs sœurs, des sages s'égorgeant eux-mêmes, et des sujets poignardant leurs princes, le tout pour conserver la prétendue liberté des Romains, qui, se croyant maîtres de leurs chefs, n'en étoient pour la plupart que les serviles instruments! Je doute que la génération actuelle, témoin des sanglantes horreurs des Brutus français, qui, à l'imitation des Romains, proclamoient la liberté, soit imbue de l'enthousiasme de la génération passée.

Trop coupable Nobal, et toi, sensible Alzonde,
Ah! tant que l'œil de Dieu veillera sur le monde,
Tant qu'après les hivers le printemps renaîtra,

Dans ces vers, l'auteur a tâché d'imiter ce beau mouvement de Virgile, à la fin de l'épisode de Nisus et d'Euriale:

- « Fortunati ambo, si quid mea carmina possunt,
- » Nulla dies unquam memori vos eximet ævo:
- » Dum domus AEneæ Capitoli immobile saxum
- » Accolet, imperiumque pater Romanus habebit. »

## Traduit ainsi par M. DELILLE:

- « Couple beureux! si mes vers vivent dans la mémoire,
- » Tant qu'à son roc divin enchaînant la victoire,
- » L'immortel Capitole asservira les rois;
- » Tant que le sang d'Enée y prescrira des lois,
- » A ce touchant récit en trouvers des charmes,
- » Et le monde attendri vous donnera des larmes. »

FIN DES NOTES DU CHANT HUITIÈME.

# CHANT IX.

Par les vents secondés, des seux étincelants, Sur les bords du Véser, rouloient en slots ardents, Quand sur le roi des preux sond l'armée ennemie.

Tel affamé s'élance un tigre d'Hyrcanie

Sur un nombreux troupeau : son œil lance l'éclair;

La laine entre ses dents se confond à la chair;

Et les cris du bercail, dont frémit le rivage,

Sont un nouvel appât qui l'attire au carnage;

Tel le roi des Saxons vole au milieu des rangs;

Frappe, immole les chefs sur leurs soldats mourants,

Et semble, en ravageant une rive funeste,

L'arbitre des combats, et la foudre céleste.

Le désordre est au comble... A la lueur des feux,
Du nocturne combat les chocs tumultueux,
Jusqu'à l'aube du jour, chaos épouvantable,
N'offrent pour résultats qu'un massacre effroyable.
Enfin le jour paroît : infortuné Montfort!
Tu cours à Vitikind, tu cours chercher la mort.
Nanterre expire... Hélas! d'après un faux augure,
Un riche et noble hymen l'attendoit à Massure \*.

<sup>\*</sup> Ancienne ville en Provence.

L'adroit Targut le suit, jamais son trait lancé Ne manqua dans les airs le milan balancé: Vain talent! Vitikind l'étend mort sur la terre. Blanir vole à l'instant au secours de son frère; Mais un dard, traversant la gorge de Blanir, Ouvre une double issue à son dernier soupir.

Odoard, Angelin, ensemble sur la plaine,
Non loin de Vitikind combattoient; une chaîne,
Selon l'antique loi des Sicambres unis (1),
L'un à l'autre attachoit les paladins amis.
Au moment de combattre, à son compagnon d'armes:

- Ami! dit Odoard, liés au champ d'alarmes,
- » Ensemble nous vaincrons: la gloire et le danger,
- » Tout nous sera commun : si ce bord étranger
- » A l'un de nous un jour ouvre une sépulture,
- » Je mourrai de ta mort, ou toi de ma blessure. »

Le prince des Saxons, déjà partout vainqueur,

Fond sur les deux amis : Odoard, ô douleur!

Atteint d'un coup mortel, mais combattant encore,

Chancelle... Tout entier à l'ami qu'il adore,

Angelin, d'Odoard voyant couler le sang,

D'une main le soutient, de l'autre le désend.

Mais ses forces bientôt s'épuisent... il succombe...

Ainsi que par le cœur réunis par la tombe,

Les deux nobles amis meurent en s'embrassant.

Charle alors vers ces lieux s'avance triomphant:

Les plus brillants succès ont marqué son passage: Partout il frappe, immole, anéantit, ravage; Et contre ce héros, que nul n'ose approcher, La meilleure défense est de n'en point chercher: La fuite est le salut. Vieillard glacé par l'âge, Réamour à la force oppose le courage: Mais, tel qu'un mur miné que renversent les vents, Il tombe, et contre Charle a lutté peu d'instants. A peine a succombé ce vieillard vénérable, Que sur Charle s'élance un guerrier redoutable: C'est sa fille Almanzine: ardente à le venger, Les yeux baignés de pleurs, affrontant le danger, Elle attaque le roi, l'insulte, le menace; Mais il la reconnoît, sourit de son audace, Et ménageant son sexe, oubliant son courroux, Il ne fait que parer, sans lui porter de coups. La guerrière se croit par Charle dédaignée: Sa fureur est au comble... Ennemie acharnée, Vingt fois au fer du prince elle expose son sein; Tous ses efforts son nuls, et son courroux est vain. Désespérée alors de combattre sans gloire, Elle fuit, et son bras cherche ailleurs la victoire. Ses frères cependant, accourus à sa voix, Fondent sur Charlemagne, et succombent tous trois: Ils nagent dans leur sang près du corps de leur père. Almanzine revient... les voit morts sur la terre:

- 🕳 Ah! barbare! dit-elle, en s'adressant au roi,
- » De ma famille entière il ne reste que moi:
- > Tous ont été frappés par ta main sanguinaire:
- » Daigne me joindre encor à mon malheureux père!
- » Frappe! voilà mon sein!.. Ah! pour moi désormais
- » Tes dernières fureurs deviendront des bienfaits. »

Elle dit : Charle, ému de sa douleur mortelle,

S'éloigne sans répondre. — « Ah! traître! reprend-elle,

- » Me laissant exister, pour me laisser souffrir,
- » Tu m'épargnes en vain... regarde-moi mourir. »

A ce triste discours, qu'avec peine elle achève, La guerrière en fureur se perce de son glaive: Ses yeux demi-sermés perdent leur vis éclat: De ses beaux traits la mort efface l'incarnat: Elle frémit, chancelle, et, tombant sur la terre, Près de ses frères morts, appelle encor son père. Pendant l'orage ainsi la rose du printemps,

Enlevée à sa tige, errante au gré des vents, Du lieu de sa naissance à jamais exilée, Aux pieds du voyageur vient tomber effeuillée.

Non loin de la guerrière, ivre de ses exploits, L'intrépide Brennus combattoit Iderlois : Sort funeste! tous deux frappés d'un coup de lance, Sur le terrain sanglant roulent sans connoissance: Tels, quand Rome eut chassé le superbe Tarquin,

Tarquin sils et Brutus, aux yeux du camp romain, L'un sur l'autre sondant, en leur sureur extrême, Se percent à la sois, et périssent de même.

La vierge de Bysance, Irzèle, dans les rangs
Suit Adalgise: au ciel levant ses yeux charmants,
Elle lance au hasard une flèche, et s'écrie:

" — Tout-puissant Mahomet! Irzèle te dédie

" Cette grande bataille. " O destin rigoureux!

Le dard frappe Guerin \*, le plus vaillant des preux:
Percé de part en part, sous son coursier il tombe,
La victoire le pleure, et s'assied sur sa tombe.

Cependant Charlemagne, animant ses guerriers,
Sur son front magnanime entasse les lauriers:
Du premier des Césars le glaive prophétique,
Présent mystérieux d'une vierge angélique,
Etincelle en ses mains, triomphe sans effort;
Charlemagne est la foudre, et joyeuse est la mort.

Trois chefs l'ont attaqué, trois chefs tombent sans vie: En vain sur lui se jette une foule ennemie, Terrible, il brave seul les plus siers escadrons: Tel un arbre, élevé sur le sommet des monts, Voit en paix tous les vents agiter son seuillage;

<sup>\*</sup> Guerrier de Monglave, chanté par nos romanciers.

Sur son tronc immobile il se rit de l'orage.

Sur les traces de Charle, un jeune chevalier, Né d'un illustre sang, le vaillant Olivier, Signaloit par son zèle un nom cher à la France. Oh! du perfide amour déplorable influence! Avant que Charlemagne eût, au milieu des rangs, Immolé Réamour, et tué ses enfants, Olivier avoit vu la guerrière Almanzine: Soudainement épris de sa beauté divine, Il la suivoit... Hélas! Charlemagne à ses yeux Vient d'immoler les fils d'un vieillard malheureux: Quel horrible tableau! La sensible guerrière, Là, seule, au désespoir de survivre à son père, En perçant ce beau sein qu'avoit créé l'Amour, Vient de fermer les yeux à la clarté du jour. Oubliant et sa gloire, et l'honneur militaire, Olivier ne voit plus que la belle guerrière: Il descend... la saisit dans ses bras amoureux; Et chargé d'un fardeau si doux, si précieux, Quittant ses étendards, son poste, et Charlemagne, Il emporte Almanzine au sein de la campagne.

Depuis long temps l'aurore éclairoit l'horizon:
En des bosquets fleuris, sur un lit de gazon,
Le trop tendre Olivier dépose son amante.
Non loin, sur des cailloux, un doux ruisseau serpente,
Et du creux des rochers sortie, en murmurant,

L'onde à bouillons pressés tombe en nappes d'argent.

Dans son casque Olivier puise une eau salutaire,

La verse sur le front de la jeune guerrière:

Il a bandé sa plaie, il étanche son sang.

« — Vit elle?.. D'Almanzine un léger mouvement

Dans l'âme du guerrier ranime l'espérance:

Il guette impatient un signe d'existence...

O bonheur! Almanzine a paru tressaillir;

Son cœur commence à battre, et pousse un long soupir:

Sa tête lentement se soulève. » — « O mon père! »

Ces mots sont les premiers : sa timide paupière

Se referme, et sa voix, doux accent de l'amour,

Meurt comme le zéphir à la fin d'un beau jour.

Ivre de joie, au bord du ruisseau solitaire, Olivier dans ses bras soutenoit la guerrière:

- « Almanzine! Almanzine! ô toi qu'avec transport,
- » Inspiré par l'amour, j'ai ravie à la mort!
- » Vois ton libérateur! Amant tendre et fidèle,
- » Il est à tes genoux, il t'implore, il t'appelle...
- » Sa vie est dans tes mains: Almanzine! en ce jour,
- » Quand l'Amour t'a sauvée, ah! renais pour l'Amour. »

A ces tendres accents d'Olivier, la guerrière Par un effort pénible entr'ouvre sa paupière: Ses forces vont renaître. — « Inconnu généreux!

- » Quel est ton nom? dit-elle, hélas! et dans quels lieux,
- » A la clarté du jour tes soins m'ont-ils rendue? »

Du paladin l'armure alors frappe sa vue:

Olivier, sous le fer, ressembloit à son roi:

- · Almanzine se lève, et pousse un cri d'effroi:
  - Elle croit Olivier l'assassin de son père.
  - « Ote-toi de mes yeux! monstre! dit la guerrière,
  - » Bourreau de ma famille! assassin odieux!
  - » Fuis! tu me fais horreur! » A ce discours affreux, Olivier, à genoux, prosterné devant elle,

Désespéré, s'écrie : - « O guerrière cruelle!

- » Qui? moi! bourreau des tiens! moi, féroce vainqueur,
- » De ton père à tes yeux j'aurois percé le cœur!
- » Non: j'ai sauvé tes jours, sur eux je veille encore;
- » Jette un regard plus doux suc l'amant qui t'adore!
- » Olivier, n'aspirant qu'à mériter ta foi,
- » Ne veut plus exister, s'il n'existe pour toi. »

Il dit: et dans ses yeux se peint toute son âme.

Les grâces du guerrier, les transports de sa flamme,

Sa beauté, sa douleur, son langage touchant,

Prétent à sa jeunesse un charme séduisant:

Le bocage fleuri, l'onde et son doux murmure,

Le chant des rossignols, les zéphirs, la verdure,

L'aurore, tout paroît vouloir en ce moment

Attendrir Almanzine en faveur d'un amant.

- « Je veux bien, a repris la sauvage guerrière,
- » Ne point croire Olivier l'assassin de mon père:
- » Mais tu naquis Français, et ce titre aujourd'hui,

- » Malgré ton fol amour, te rend mon ennemi:
- » Je jure à tout Français une haine éternelle. » Elle dit, et retrouve une force nouvelle:

N'osant jeter les yeux sur son libérateur, Retenant un soupir qui pèse sur son cœur:

- Gardez-vous de me suivre! Olivier! reprend-elle,
- » Ou craignez ma colère. » Amante trop cruelle,
  'Almanzine, à ces mots, s'éloigne d'Olivier.
  Hélas! demeuré seul l'infortuné guerrier,
  Maudissant un amour dont l'affreuse influence
  Lui fit quitter son poste, et manquer à la France,
  Pour consolations ne trouve dans son cœur
  Que les regrets, l'amour, la honte et la douleur.

Cependant, attaqué par le ser et la slamme,
Charle à l'espoir de vaincre ouvroit encor son âme:
Sur la plaine sanglante, au milieu des débris,
De pavillons brûlés, de bataillons détruits,
Pendant la sombre horreur d'une nuit enslammée,
Le héros surpassoit jusqu'à sa renommée:
Sous des toits embrasés tel, non moins surieux (2),
Dion, dans Syracuse, à la lueur des seux,
Au milieu du massacre, à travers l'incendie,
Combattoit les tyrans, et sauvoit sa patrie.

Le carnage redouble, on se mêle; dans l'air

La mort vole au milieu d'une grêle de fer.

Mondragant, roi des Huns, effroyable colosse,
Barbare enorgueilli de sa valeur féroce,
Partout marche en vainqueur: son panache éclatant
Agite à flots pressés des crins couleur de sang:
Son regard fait frémir; sa voix seule terrasse:
D'un énorme dragon l'écaille est sa cuirasse:
Le glaive de ce monstre, en ses coups meurtriers,
Ouvre autant de tombeaux qu'il frappe de guerriers.
Il vole au sein des rangs, des dards, de la poussière,
Actif comme le feu, prompt comme le tonnerre,
Semblable à l'Océan, quand, d'un cours orageux,
Il roule en mugissant ses flots tumultueux.

Egbert \*, qu'au trône anglais appelle sa naissance,
Proscrit par sa patrie, accueilli par la France,
Parmi les paladins s'illustroit en ce lieu:
Traversant sur la droite un long rideau de feu,
Il fond sur un des chefs de l'armée ennemie,
Colosse monstrueux, et dont la main impie
Brandissoit d'Irmensul l'étendard menaçant (3).
Alors dans la mêlée une vapeur de sang
Paroissoit, s'élevant de la terre tremblante,
Du combat infernal l'exhalaison brûlante.

<sup>\*</sup> Voyez sur Egbert les notes 1 et 2 du Chant XIe.

Le géant frappe Eghert, et l'ose injurier:
L'insulaire en deux parts fend ce colosse altier;
La moitié du cadavre est tombé sur l'arène (4);
L'autre, sur le coursier qui s'enfuit sur la plaine,
Se tient encor... Du chef l'escadron tout entier
S'ouvre, et laisse passer ce reste de guerrier \*.

Né pour de hauts destins, et sier de sa victoire, D'avance respirant son avenir de gloire, Egbert poursuit sa marche, offrant aux ennemis L'étendard d'Irmensul, au champ d'honneur conquis.

Loin du funeste bord où s'illustrent les braves,
Sur un mont écarté, le chef des Scandinaves
Alors fait retentir le clairon des combats:
Harald, environné de ses vaillants soldats,
Leur crie: — « Enfants d'Odin! aux armes! Sur la plaine

- » Des cris se font entendre... une flamme lointaine
- » S'élève étincelante, et colore les cieux:
- » Sans doute, ouvrant d'Asgard le palais lumineux,
- » Thor, monté sur le char des filles de la guerre,
- » A déployé d'Odin la sanglante bannière:
- » Marchons. » A ce discours, vers le camp des Saxons S'élancent de Harald les nombreux bataillons.

Le FIALAR \*\* sacré, palladium des braves (5),

<sup>\*</sup> Ce fait est historique. (Voy. la note.)

<sup>\*\*</sup> Voyez les notes à la fin du Chant.

S'avance, précédant les drapeaux scandinaves; Et sur un pal doré s'élève au milieu d'eux Le sanglier schrimner, roi du festin des dieux \* (6).

Le frère de Harald, Asler, aux blanches armes (7), Pour la première fois voloit aux champs d'alarmes: Héros adolescent, Asler ne porte encor Que le fer de l'attente. Aux rives du Glamor, Hazilré jour et nuit pleure sur son absence : Hélas! près de quitter les lieux de son enfance, La veille, Asler encor, près le torrent du Dahl, Voulut voir Hazilré, mais il falloit d'Herkal Passer le pont de glace : Asler, qu'amour protége, Seul, couvert de frimas, sur une mer de neige, Sans guide, sans secours, au milieu de la nuit, Marche aux sombres lueurs du soleil de minuit \*\*. Par les soins d'Hazilré, le phare du mystère Chaque nuit s'allumoit sur la tour solitaire: Le jeune Asler au loin l'aperçoit... Sort fatall. Croulé du haut d'un pic, un rocher à d'Herkal Détruit le pont de glace... Ah! lorsqu'en Germanie L'honneur l'appelle, hélas! en quittant sa patrie, Faut-il, sans dire adieu, qu'Asler, désespéré,

<sup>\*</sup> Voyez les notes à la fin du Chant.

<sup>\*\*</sup> Soleil de minuit, ou aurore boréale. Ce météore apparoît assez fréquemment en Scandinavie. (Voyez, sur ce phénomène du soleil de minuit, Skjoldbrand, Voyage pittoresque au Cap-Nord. Acerbi, t. II, p. 137. — Gaule poétique, t. IV, p. 89.)

Peut-être pour toujours, s'éloigne d'Hazilré.

Asler, triste et réveur, suit lentement son frère:

- « Eh quoi! lui dit Harald, la trompette guerrière
- » Autour de toi résonne, et ton ser languissant,
- » Sans force à tes côtés tombe négligemment!
- . » Asler, un fol amour t'occupe t-il encore?
  - » Insensé! vois ce fer! à peine à mon aurore,
  - » J'en méritai le don; c'est le glaive sanglant (8)
  - » Qu'à notre aïeul Odin, Mithridate expirant,
  - » Par Mimer sit remettre. O talisman de gloire!
  - » Depuis que j'ai reçu ce ser de la victoire,
  - » L'attrait des voluptés, le charme des amours,
  - » D'aucun voile jamais n'ont obscurci mes jours.
  - » Asler, imite-moi! songe qu'hier ton frère
  - » Du glaive des vaillants arma ta main guerrière:
  - » L'amour est une fleur, qu'un héros, en secret,
  - » Respire sans ivresse, et jette sans regret.
  - » Pourrions nous, fils du Nord! oublier qui nous sommes!
  - » Notre patrie, Asler! seule est celle des hommes (9). »
  - « Non, Harald, lui répond Asler en rougissant,
    - » Non, jamais de l'amour le charme attendrissant
    - » N'avilira ton frère : un funeste présage
    - » Seul a causé mon trouble : à travers un nuage,
    - » Au-dessus de ma tête une faux à l'instant
    - » A paru s'abaisser... Harald! Héla m'attend:
    - » Plus de doute! sur moi plane une valkyrie:

- » Ce soir peut-être Asler, sur la rive ennemie,
- » Aura cessé de vivre... et ses restes glacés
- » Au torrent du désert rouleront dispersés:
- » Point d'urne pour ma cendre! et sur ma tombe errante
- » Jamais ne couleront les larmes d'une amante.
  - » Mon frère! ah! que du moins le juge des héros,
- » Le scalde, sur sa harpe illustrant tes travaux,
- » Un jour puisse chanter, aux fêtes d'Helsingie \*,
- » Mes premiers faits brillants, les derniers de ma vie! »

Il dit; mais occupé du combat qui l'attend,
Harald l'écoute à peine, et vers le camp brûlant
Marche à pas redoublés. Une flamme éclatante
Illumine la plaine, et sa lueur ardente
Eclaire d'Héristal les rougeâtres créneaux.
Les morts livrés au fleuve ont obstrué ses eaux:
Et leurs flots lumineux, débordés sur la plage,
Convulsifs et sanglants, festonnent le rivage:
Tandis qu'au-dessus d'eux, le vaste champ des airs
Représente embrasé la voûte des enfers.

Au fort de la mêlée Asler se précipite: Au livre des destins il croit sa perte écrite, Et se jette au hasard au-devant du danger.

<sup>\*</sup> Plusieurs saga, ou chants scaldes parlent de cette province et de ces fêtes. (Voy. l'Ode de REGNER LODEROG, dans le Recueil de M. Biorner; dans VVormius, Litterat. runica, pag. 197; et dans M. Mallet, Int. à l'Hist. du Danem., t. II.)

Charle le voit : déjà le sauvage étranger
Reçoit un coup mortel : sa beauté, sa vaillance,
Ont ému de pitié le héros de la France;
Charle suspend ses coups : mais, confus, indigné,

— Non, je ne reçois point l'affront d'être épargné, »
S'écrie avec fureur le jeune Scandinave:
Et plus fier que jamais, aussi constant que brave,
Percé de coups, il tombe... Un souris de dédain
Sur sa bouche erre encor, et l'héritier d'Odin
Entonne, en expirant, d'une voix affoiblie,
L'hymne \* triste et plaintif des adieux à la vie.

Mais tandis que Harald, digne héros du Nord,

A la tête des siens, envoyé de la mort,

Par de nouveaux exploits accroît sa renommée,

L'intrépide Milèse, à gauche de l'armée,

Attaque Mondragant: — « Que fais-tu, malheureux! »

- » Lui crie avec dédain le géant orgueilleux;
- » A ma juste fureur quel sort fatal te livre!
- » Pour oser m'attaquer, es-tu donc las de vivre? »

  Le Hun fond sur Milèse, et lui perce le cœur:

  Milèse expire. Aux yeux du séroce vainqueur,

  Le fils de Theuderic, Fabre, alors se présente:

<sup>\*</sup> Un vrai successeur d'Odin devoit, en mourant, rire et chanter, sinon il mouroit lâchement. On sait combien ces chants de mort étoient renommés.

- \_ Viens! lui dit Mondragant d'une voix insultante;
- » Ce guerrier qui n'est plus, aux bords de l'Achéron,
- » Pour passer aux enfers attend un compagnon:
- » Va consoler son ombre au fond du noir abîme!
- » J'ai daigné te choisir pour cet emploi sublime. »
  Il dit; et dans son sang Fabre tombe égorgé.

Le sensible Amalwin, le généreux Marjai,

L'un frappé dans les flancs, l'autre atteint au visage,

Sont descendus tous deux sur le sombre rivage:

Nulle arme ne résiste au fer de Mondragant:

Plus il est attaqué, plus il est menaçant:

Et son bras valeureux, protégé par la gloire,

Semble déjà fixer la flottante victoire.

La sanglante lueur des feux qui couvrent l'air,
Réfléchit sur le Hun les couleurs de l'enfer:
Sous son glaive a péri l'élite de la France:
Trop heureux qui, mourant d'un premier coup de lance,
D'une lente agonie échappoit à l'horreur!
Sur Charle et sur les Francs un dieu dévastateur
Semble tonner... Où fuir? où sauver l'oriflamme!
Là le fer des vainqueurs, ici l'onde et la flamme,
Entre ces trois trépas la gloire combattoit:
Hélas! sur la valeur le nombre l'emportoit.
Charle résiste encor; mais l'armée est cernée,
Le désordre est partout, la fuite est enchaînée, a proposition d'espoir!.. O prodige! ô secours merveilleux!

Du côté d'Héristal s'élève vers les cieux, En des flots de poussière, une clameur lointaine: Ce tourbillon vainqueur a traversé la plaine: Dieu! c'est Bozon!!! Sa vue au loin jette l'effroi; D'Héristal, s'élançant au secours de son roi, Bozon semble couvert d'une nue enflammée... Les Saxons à sa suite ont cru voir une armée: Leur chef s'est cru cerné par un corps ennemi: La terreur les égare... En désordre ils ont fui. Dans leurs rangs confondus Bozon s'ouvre un passage; Guidant ses preux, le ciel inspire son courage, C'est l'ancre du salut, c'est le phare sauveur: Ah! déjà des combats on prévoit le vainqueur. D'une moisson de fer les plaines se hérissent; Sous des coups redoublés les boucliers gémissent; Mille dards à la fois, se croisant dans les airs, Tracent, voûte fuyante, un long sillon d'éclairs. L'heureux Bozon triomphe, et Charle, sur la plaine, Voit revenir à lui la victoire incertaine. Moins grand s'offrit aux Grecs le vainqueur d'Ilion; Achille étoit Hector, si Troie eût eu Bozon.

Au centre du carnage, enfant de la victoire, Charle en simple soldat veut acheter sa gloire; Et partout devant lui, les Germains dispersés, Au camp de Vitikind reculent repoussés. A Charle triomphant chaque preux se rallie:
En cent lieux à la fois Charle se multiplie:
Ce n'est plus un mortel, un prince, un chevalier;
C'est l'ange du trépas sous les traits d'un guerrier.
Mais tel que l'Océan, qui reçoit cent rivières,
Sans que son sein gonflé monte en vagues plus sières,
Charle, simple et modeste au milieu des succès,
N'ensle point dans son cœur l'orgueil de ses hauts faits.

Heidelberg, roi slavon, dont la force indomptable
Soulève des rochers la masse inébranlable,
En vain veut arrêter la fuite des soldats;
Le torrent, malgré lui, l'entraîne sur leurs pas:
Mais, frappant l'ennemi qui vole à sa poursuite,
Du moins par mille exploits il honore sa fuite:
Tel un tigre, à pas lents s'éloignant du chasseur,
Se retirant sans fuir fait trembler son vainqueur.

Ralliant les Saxons, honteux de leur défaite, Vitikind vers son camp dirige sa retraite: Il y rentre en bon ordre, et voit avec transport Ses plus fameux guerriers échappés à la mort; Tandis que les Français, malheureux avec gloire, Ont acheté bien cher leur fatale victoire.

FIN DU CHANT NEUVIÈME.

## NOTES DU CHANT IX.

Selon l'antique loi des Sicambres unis, L'un à l'autre attachoit les paladins amis.

Cette antique coutume du Sicambre s'est conservée long-temps parmi les compagnons d'armes. (Voy. Lacunne Sainte-Palaye, Mém. sur la Chevalerie.) Les jeunes guerriers amis échangeoient leurs armes, méloient leur sang dans une coupe, et le jour du combat, s'attachant l'un à l'autre par une chaîne, marchoient ensemble pour partager le triomphe ou la mort. (Voy. Sainte-Palaye — D. Martin, Histoire des Gaulois. — Chateaubbiand, Poème des Martyrs. — La Chronique d'Alberic des Trois-Fontaines. — Hist. de Miles et Amys, Bibl. des Romans.)

(2) Sous des toits embrasés tel, non moins furieux, Dion dans Syracuse, à la lueur des feux.

Dion, ayant chassé du trône Denys le tyran, sut sorcé, pour récompense, de s'exiler lui-même de Syracuse; mais quelque temps après, les Syracusains, se voyant au moment de retomber au pouvoir du tyran, envoyèrent un ambassadeur à Dion pour implorer son secours. Toujours grand et magnanime, Dion accourut au secours de sa patrie; mais les ennemis, apprenant son retour, mirent le seu aux quatre coins de la ville, la pillèrent, et massacrèrent dans les rues ses malheureux habitants, voulant enterrer la tyrannie sous les ruines de Syracuse. Dion, à travers l'incendie, pénétra dans la ville au milieu des cris de joie du peu d'habitants échappés à la mort; et là, parmi les slammes et les ruines, sur des murs écroulés et sanglants, Dion victorieux extermina les viles cohortes du tyran.

(3) Brandissoit d'Irmensul l'étendard menagant.

Cet étendard représentoit Irmensul armé de toutes pièces, te-

nant en main des balances: sur son bouclier se voyoit un lion, et sur sa poitrine un ours. (Voy. EGINHARD.)

#### (4) La moitié du cadavre est tombé sur l'arène.

Ce fait, qui paroit si invraisemblable, est pourtant arrivé lors des croisades, s'il faut en croire les auteurs du temps. C'est Godefroi de Bouillon, dont le glaive fendit en deux le colosse d'un musulman: et c'est Antioche assiégée qui vit rentrer dans ses murs la moitié d'un guerrier se tenant encore sur un coursier fuyant épouvanté. (Voy. Tudebou, l. III. — VVILL., TYR., t. VII, c. VI. — ROBERT, Monach., l. IV.)

## (5) Le fialar sacré, palludium des braves.

Dans le palais d'Asgard, le sialar, ou coq rouge, perché sur un palmier d'or, sait entendre son chant matinal : c'est le signal des jeux guerriers. Aussitôt les sils d'Odin se lèvent, s'arment, sortent de leurs pavillons, et traversent les cent quarante-quatre portes resplendissantes du vahalla, se rendent dans la lice, où ils s'attaquent, se sont de larges blessures, se tuent, et ressuscitent ensuite au son de la lyre harmonieuse de Braga. De là vient la coutume des guerriers scandinaves, de se saire précéder au combat par ce sialar sacré, image du coq rouge, qui, tous les matins, appelle au combat les habitants d'Asgard. (Voy. l'Edda.)

### (6) Le sanglier Scrimner, roi du festin des dieux.

Lorsque les sons de la harpe de Braga ont ressuscité les dieux d'Asgard, ils se rendent à la salle du banquet : là, leur sont servies par les valkiries, les chairs brûlantes du sanglier scrimner, sur les disques des boucliers; mais, à mesure qu'ils dévorent ce sanglier, qu'ils nomment le roi des festins, il renaît sous le couteau qui le divise. Ce festin est le plaisir des fils d'Odin, à la suite des combats; et de là vient encore la coutume des guerriers scandinaves, de faire porter à la suite de leurs batailsons le sanglier scrimner, image qui leur rappelle qu'après les combats les réjouissances du banquet les attendent. (Voy. l'Edda.)

(7) Le frère de Harald, Asler, aux blanches armes,
Pour la première fois voloit aux champs d'alarmes,
Héros adolescent, Asler ne porte encor
Que le fer de l'attente.

Le jeune Scandinave, marchant au combat pour la première fois, ne portoit que des armes blanches: son bouclier blanc se nommoit le fer de l'attente. Quand il s'étoit distingué, il obtenoit l'insigne honneur d'y faire graver les marques de sa bravoure. Il en étoit de même des Goths et des Cimbres. (Voy. Pomponius Méla, De situ orbis, l. II. — Procop., Hist. goth., l. II.) La plus douce occupation d'un Scandinave étoit de peindre son bouclier, et d'y graver ses exploits. (Voy. North., Antiq. v. I, p. 242.)

Qu'a notre aïeul Odin Mithridate expirant
Par Mimer fit remettre.

L'univers asservi se taisoit devant Rome: Mithridate seul luttoit encore Prêt à succomber, il jette les yeux jusque vers les poles glacés, pour y susciter des ennemis aux Romains. Mimer, conseiller et ami d'Odin, voyageant à l'exemple des Scythes Zamolxis et Anacharsis, arrive à Byzance: il entretient Mithridate de son roi Odin, et de la belle reine Frigga, son épouse: Mithridate charge Mimer d'aller engager les Scandinaves à venir le rejoindre sur les rives du Bosphore.

Mimer retourne à Asgard, capitale du royaume des Ases: le belliqueux Odin voit s'ouvrir à ses yeux une immense carrière de gloire, de conquêtes et d'aventures: il assemble ses armées, il part; mais, à l'embouchure du Tanaïs, il apprend que Mithridate, vaincu et trahi, s'étoit donné la mort.

Mimer avoit devancé Odin, pour annoncer à Mithridate l'arrivée de ses auxiliaires: il revient portant une épée sanglante, que, dit-il, Mithridate expirant lui a confiée, pour remettre à Odin, qui devra, avec ce fer, accomplir la volonté des dieux, punir les Romains, et leur arracher l'univers. Ce Mimer devint amoureux de Frigga; il voyagea potr la fuir, et lui cacha son amour. Déjà âgé, revenu près d'Odin, il supplia son ami de le sauver de l'ignominie d'une mort obscure, en ordonnant à la pretresse de ses autels de lui percer le cœur. Odin hésite entre la douleur de perdre

un ami, et le désir d'accréditer ses préceptes par le trépas volontaire d'un personnage révéré : l'ambition l'emporte, et Frigga frappe celui qui l'adore. Odin fit embaumer et enchâsser dans l'or la tête de Mimer, la porta comme un talisman, et prétendit qu'il en recevoit des oracles. (Voy. MARCHANGY, Gaule poét., t. IV.)

## (9) » Notre patrie, Asler, seule est celle des hommes.

Les Scandinaves, venant du Nord, disoient avec orgueil: Nous venons de la patrie des hommes. Le nom le plus ancien donné à la Scandinavie, est celui de Mannaheim, c'est-à-dire patrie des hommes. (Voy. Egvind Skaldaspiller, apud snor. — Heims-Kringla, t. I, c. IX, p. 10.)

FIN DAS NOTES DU CHANT NEUVIÈME.

# CHANT X.

Pour un cœur embrasé par l'amour de la gloire, Qu'elle est douce la nuit qui suit une victoire! Qui dort sur ses lauriers goûte un divin repos: L'heureux champ du triomphe est le lit d'un héros.

Les premiers seux du jour rayonnoient sur le monde, Les coursiers du soleil sortoient du sein de l'onde, Et chassant devant eux les astres du matin, Déjà nuançoient d'or l'azur d'un ciel serein: Sur les bords du Véser, en des champs trop célèbres, Charle ordonnoit des morts les obsèques sunèbres.

- « Vois! disoit Angilbert à Guise en soupirant,
- » Sur notre globe ainsi, plus ou moins promptement,
- » Les générations s'écoulent comme l'onde!
- » A peine en son passage entrevoyant le monde,
- » Tel que ces tendres fleurs qu'un souffle anéantit,
- » L'homme brille un matin, et le soir se flétrit.
- » A la gloire, aux combats, s'il consacre son être,
- » Eclair étincelant il luit pour disparoître:
- » L'âge, s'il vit en paix, l'atteint des mêmes coups:
- » Le présent qui s'ensuit est déjà loin de nous.

- » Chaque pas nous conduit vers le dernier asile;
- » Le temps entraîne tout, et seul reste immobile.
- » L'enfant, l'enfant lui-même, en ce monde lancé,
- » Naissant parmi des morts, sur leur tombe est bercé.
- » Tout s'éteint ici-bas, princes, peuple, royaume;
- » Chaque grain de poussière est le débris d'un homme;
- » Et l'univers entier, que nous croyons régir,
- » N'est qu'un vaste tombeau prêt à nous engloutir.
- » O comble de tourments! l'homme, que tout enivre,
- » Au moment de sa mort commence à savoir vivre;
- » Et de son existence ayant hâté le cours,
- » L'été de sa raison est l'hiver de ses jours.
- » Guise! heureux qui toujours des vertus s'est sait suivre!
- » Laisser un nom fameux, c'est mourir pour mieux vivre.
- » Imitons l'œil du jour, qui, disparu des cieux,
- » Jette encor après lui tout l'orgueil de ses feux. »

Odoard, Angelin, étendus sur la terre,
Sanglants et mutilés traînoient dans la poussière;
Charle les aperçoit; non loin du camp français
Il fait porter leurs corps au fond d'un bois épais;
De ces infortunés les vaillants frères d'armes
Escortent la dépouille, et l'œil haigné de larmes,
Couvrent leur bouclier du crêpe ténébreux;
Ils marchent puis sondain, selon la loi des preux,
En l'honneur des guerriers dont la mort fut célèbre,

# Tous en chœur de Roland chantent l'hymne funèbre (1).

- « Il est tombé le vainqueur d'Agramand!
- » Mais Dieu lui seul a pu vaincre Roland:
- » Il est tombé l'orgueil de la patrie!
- » Mais nul mortel ne lui trancha la vie.
- » Lorsque Roland fondoit sur l'ennemi,
- » Chacun fuyoit en s'écriant, C'est lui!
- » Lorsqu'on citoit un preux, amant fidèle,
- » Oh! c'est bien lui! se disoit chaque belle.
- » C'est encor lui! toujours lui! s'écrioit
- » L'infortuné sauvé par un bienfait.
- » Déjà Roland, du fond de l'Ibérie,
- » Revient vainqueur au sein de sa patrie:
- » Entre deux monts dont le front touche aux cieux,
- » Il passe... Hélas! leur sommet sourcilleux
- » De Sarrasins tout à coup se hérisse...
- » Route funeste! au bord du précipice,
- » Rocs et sapins qu'arrachent les brigands,
- » Sur le guerrier s'écroulent foudroyants.
- » L'abîme attend l'avalanche tonnante;
- » L'onde égarée écume mugissante;
- » Sous le torrent, des gouffres ténébreux
- Duvrent leurs flancs, d'où jaillissent des feux

- » Que suit la mort : un Dieu tonne invisible :
- » Il sembleroit en ce désordre horrible,
- » Que l'univers doit périr écroulé,
- » Pour qu'il soit dit ; Roland fut ébranlé,
- » Ses compagnons ont roulé dans l'abime :
- » Roland lui seul, Roland, l'effroi du crime!
- » Quand rocs et monts croulent sur ses héros,
- » Debout encor plane sur le chaos:
- » Seul, menaçant une horde parjure,
- » Le paladin lutte avec la nature.
- · L'éboulement des arbres renversés,
- » Les pics tombants, les rochers fracassés,
- » Sont les degrés, montée inaccessible,
- » Que le héros escalade invincible.
- » Déjà Roland touche au sommet gravi :
- » Epouvantés, les Sarrasins ont sui:
- » O jour fatal! les ruines mouvantes
- » Qui l'élevoient, s'éboulent mugissantes.
- » La force en vain roidit ses bras nerveux;
- » Le désespoir hérisse ses cheveux...
- » Si près de vaincre!.. effroyable supplice!
- » Roland.retombe au fond du précipice.
- » Oh! qui peindroit les fureurs de Roland!

- » En insensé tirant son glaive ardent,
- » Il fend les rocs\*, et le sol qu'il divise
- » A retenti sous les arbres qu'il brise.
- » La cataracte, au milieu du torrent,
- » Tombe à grand bruit... L'impétueux Roland
- » S'y jette, il veut s'opposer à sa course,
- » Et repousser les ondes vers leur source.
- » Sur sa poitrine un cor est suspendu...
- » Il le saisit, il en tire, éperdu,
- » Des sons roulants, semblables au tonnerre:
- » L'air en frémit, au loin tremble la terre.
- » De ces déserts les monstres rugissants
- » Rentrent troublés dans leurs antres sanglants;
- » Et le pasteur du vallon solitaire
- » Croit avoir ouï la trompette dernière.
- » Au loin l'armée entend le son fatal:
- » A Roncevaux\*\*, vers le gouffre infernal,
- » Charle s'élance... O terreur inquiète!
- » A chaque instant s'entend moins la trompette...
- \* On montre encore dans les Pyrénées un rocher immense, fendu en deux, que le peuple appelle le rocher de Roland. Ce pa-ladin l'entrouvrit ainsi, dit-on, d'un coup d'épée.
- \*\* Charle sit bâtir l'hôpital de Roncevaux au lieu même où périt Roland, la fleur de ses chevaliers.

- » Hélas! alors qu'il arrive au torrent,
- » Le dernier son expire avec Roland.
  - » Il est tombé l'orgueil de la patrie!
  - » Mais nul mortel ne lui trancha la vie:
  - » Il est tombé le vainqueur d'Agramand!
  - » Mais Dieu lui seul a pu vaincre Roland. »

En l'honneur d'Odoard et d'Angelin, s'élève Un simple monument; leur armure et leur glaive Y brillent suspendus, et le roi des héros Sur le marbre glacé lui-même inscrit ces mots:

- « Ici de l'amitié reposent les victimes :
- » La mort interrompit leurs actions sublimes.
- » O vous! que l'Eternel récompense aujourd'hui!
- » Vos noms surnageront sur la mer de l'oubli. »

Comme aux bords de la mer de rocs s'offre une chaîne,
Tels les Français en ligne au loin couvrent la plaine.
Charle vient d'ordonner qu'on répare le camp:
Mais pendant l'incendie... affreux événement!
Les Saxons ont pillé les trésors de la France:
Armes, vivres, caissons, tout est en leur puissance:
Que va devenir Charle?.. En d'arides climats,
Sans moyens, sans ressource, et loin de ses Etats,
Que peut-il faire?.. O ciel! verra-t-il son armée
En désordre s'enfuir, errante, diffamée,

De cadavres semant les sables des déserts, Et d'un désastre horrible effrayant l'univers!

Seul au fond de sa tente, accablé de souffrance,

- « Hélas! s'est écrié le héros de la France :
- » Enulphe! ainsi jadis tu sus à ton ami
- » Prédire les malheurs qui l'attendoient ici. »

Il dit: à l'instant mêine, au milieu de la tente

S'avance le vieillard, dont la voix consolante

Si souvent adoucit les peines de son roi.

- « Quel ange bienfaisant t'a député vers moi?
- » Dit le prince, déjà ton aspect me ranime:
- "I'u remplis ta promesse, Enulphe, ami sublime!
- » Seul je te vois toujours, appui mystérieux!
- » Près quand j'ai des chagrins, loin quand je suis heureux.»
- « Ambitieux guerrier! dit le vieillard sensible,
- » Voyez, loin de la France en quel abîme horrible
- » A su vous entraîner la soif de conquérir!
- » Si Dieu n'avoit ici daigné vous secourir,
  - » En ces vastes déserts, l'élite du royaume
  - » Succomboit immolée au fol orgueil d'un homme.
  - » Tout périssoit... L'honneur d'un peuple de héros
  - » Sans tache restoit seul debout sur les tombeaux.
    - » Ne rien voir d'impossible à l'audace guerrière,
  - » Ne parler que de paix en ravageant la terre,
  - » Voilà le conquérant!.. S'érigeant un autel,

- » Il doute de son être, il se croit immortel;
- » Et pense qu'à genoux les peuples, ses victimes,
- » Doivent bénir sa rage, et lui vanter ses crimes.
  - » Mais où m'emporte, prince! un trop juste courroux!
- » Le ciel heureusement s'est déclaré pour vous :
- » En faveur du saint culte il protége mon maître:
- » Un ange cette nuit a daigné m'apparoître;
- » Qui descendant vers moi du séjour immortel,
- » M'adressa ce discours dicté par l'Eternel:
  - « Enulphe, au camp des preux hâte-toi de te rendre :
- » Aux biensaits du Seigneur ton prince doit s'attendre:
- » De la perte des biens qu'a pillés l'ennemi,
- » Qu'il ne s'afflige plus! le ciel est son appui:
- » Le ciel veut terminer la douleur qui l'accable.
  - » Du côté du couchant, sous un roc formidable,
- » Respecté des Saxons, à leurs dieux consacré,
- » S'ouvre un long souterrain du vulgaire ignoré:
- » Là, les faronches dieux de la Scandinavie,
- » Insultant l'Eternel, tiennent leur cour impie (2),
- » Si follement célèbre aux rives de Lochlin :
- » Cette immense caverne est le temple d'Odin.
- « En ce noir vahalla, de nocturnes orgies (3),
- » Délices de Vingolf, fêtent les valkyries :
- » Thor, Vidar, Lock, Friggis, le serpent de Midgard\*,

<sup>\*</sup> Voyez, sur le serpent de Midgard, la note a du chant XVo.

- » Sont les dieux encensés de ce nouvel Asgard:
- » Que Charle y vole, armé contre leurs vains prodiges,
- » Qu'il brise leurs autels entourés de prestiges!
- » Et les trésors sans nombre amassés en ces lieux,
- » Que les prêtres d'Odin cachent à tous les yeux,
- » Appartiendront au prince. » « Il dit, et sous la nue
- » L'archange radieux, me dérobant sa vue,
- » S'évanouit, semblable aux vapeurs du printemps,
- » Que dissipe l'aurore, ou que chassent les vents:
  - » Sire! ainsi dans vos maux, ali! toujours puissé-je être
- » L'organe du Seigneur, et l'appui de mon maître. » Enulphe se retire en achevant ces mots.

Rassemblant ses guerriers, à l'instant le héros Choisit quinze d'entre eux, et sûr d'être invincible, Porte ses pas hardis vers le rocher terrible.

L'astre du jour baissoit; Charle et ses compagnons
Arrivent au rocher: quelques lugubres sons
Bientôt viennent frapper leur oreille attentive.
Les gémissements sourds d'une douleur plaintive
Semblent sortir des flancs de ce roc isolé:
Charle approche surpris... Le bruit a redoublé:
Trois fois il fait le tour de la roche déserte;
Mais en vain; nulle porte à ses yeux n'est offerte,
Nul moyen de percer ce mystère étonnant.
Déjà règne en son cœur le découragement,

Quand, sur la pierre, en langue aux Français inconnue, Quelques signes tracés viennent frapper sa vue: Il approche, examine... et sa main s'appuyant Sur un ressort caché, le roc s'ouvre à l'instant: Un souterrain obscur devant lui se présente.

En ce gouffre profond, demeure menaçante, Des degrés ténébreux conduisent en tournant. Charle, ardent à braver un péril éminent, S'empresse de descendre... Une voix sépulcrale, Sortant des noirs caveaux de la grotte infernale, Crie au roi : — « Téméraire! un horrible trépas » Attend l'être insensé qui porte ici ses pas : » Fuis ou tremble. » A ces mots, le héros de la France, Suivi des siens, déjà sous une voûte immense, Est au pied des degrés : une pâle lueur Des ténèbres au loin vient percer l'épaisseur. Charle, que rien n'étonne, et que le ciel seconde, Vers la clarté s'avance... Une vaste rotonde, Que des lampes d'argent éclairent à demi, Présente à ses regards l'assemblage ennemi Des simulacres vains de tous ces dieux atroces Sur lesquels Odin règne. Entre ses mains féroces Brille comme l'éclair un glaive flamboyant; Et le frêne idrasil, que ronge un long serpent (4), De ses rameaux le couvre. Autour du dieu celtique, Se rangent les premiers, Balder le pacifique,

Thor l'exterminateur (5), Thyr, le chef des vaillants (6), Surthur\*, prince des feux, Niord, maître des vents (7), Et l'immortel Braga, le dieu de l'éloquence (8), Le chantre des héros : là, fier de sa naissance, Par neuf vierges conçu, s'offre Heimdall aux dents d'or (9): Portier du fort d'Asgard, sur le pont tricolor, Il entend croître l'herbe, et voit dans les ténèbres. Plus loin paroît Vidar; enfin, monstres célèbres (10), Là tous les fils de Bore ont chacun leur autel.

Charle observoit ces lieux, lorsqu'un chant solennel,
Des instruments, des voix, chœurs sacrés des druïdes,
Retentissent non loin sous ces voûtes perfides...
C'est l'hymne scandinave : à ces accords nouveaux (11),
Charle écoute attentif : le chœur chante ces mots :

- « Silence, fils de l'homme! et vous, errantes sphères!
  » Paix!.. des dieux immortels je chante les mystères.
  - » Dans le chaos dormoient les mondes mugissants,
- » Quand naquirent soudain les nains et les géants :
  - » Alors rugit la guerre... Au bord du vaste abîme
- » Déjà les fils de Bore ont traîné leur victime (12);
- » C'est Imer: de son crâne ils ont formé les cieux,

<sup>\*</sup> Surtur. (Voy. la note 8 du chant VII.)

- » La mer de ses sueurs, l'herbe de ses cheveux,
- » Les rochers de ses dents, de son cerveau les nues,
- » Tous les monts de ses os, et de ses chairs velues'
- » La terre, ses forêts, et le fort de Midgard.
  - » Le chaos a mugi... Les divins rois d'Asgard
- » Ont condensé les airs, ont épuré la flamme,
- » Et de deax bois flottants ont fait l'homme et la semme :
- » C'est Asque, c'est Emla. Mais quel déluge affreux!
- » Bergelmer seul échappe aux courants furieux...
- » Le monde est repeuplé : sur la terre paisible
- » Odin gouverne en paix, quand l'ennemi terrible
- » Des princes de l'Alfheim, le fils de Lauféya,
- » Lock, épouse Angerboth; et voit naître Héla (13),
- » Qui, reine des douleurs, pour amant a le crime,
- » Pour compagne la rage, et pour palais l'abîme.
  - » Mais, tonnant furieux contre leurs ennemis,
- · Les dieux ont enchaîné Lock et deux de ses fils:
- » Le dernier, monstre atroce! a dévoré son frère:
- » Lock, aux vautours livré, sur un roc solitaire,
- » A vu de son fils mort les intestins brûlants
- » Lui servir de liens, et l'entourer sanglants\*.
- » Sur sa tête élevé, le serpent du rivage
  - \* (Voyez l'Edda. Mith. de MALLET, 31e fable.)

- » Lui verse goutte à goutte un venimeux breuvage:
- » Lock se débat; la terre, à ses frémissements,
- » Répond avec horreur par de longs tremblements\*.
  - » Héla triomphe... Il luit l'affreux jour des ravages!
- » La terre, ce vaisseau qui flotte sur les âges \*\*,
- » S'ébranle... la mer s'enfle... en fureur, sous les eaux,
- » Le grand serpent se roule, et soulève les flots.
- » Sur un char enslammé, de l'Orient s'élance,
- » Rymer, le loup Fenris, Lock et sa troupe immense.
- » Des géantes en pleurs Héla poursuit les pas.
- » L'homme cherche, éperdu, les sentiers du trépas.
- » Odin\*\*\* combat Fenris; Frey, le roi des génies :
- » Sur le champ du carnage errent les valkyries.
- » Ciel! l'époux de Frigga succombe... Son vengeur,
- » Vidar, fond sur le monstre, et lui perce le cœur.
- » Des étoiles s'éteint la brillante lumière;
- » Le soleil se noircit; la mer couvre la terre;
- » Et la trompe sonnant, l'univers enflammé,
- » Dans l'espace à jamais s'engloutit consumé.
  - » Alors des stots s'élève une nouvelle terre:
  - \* Ainsi les Scandinaves expliquoient les tremblements de terre.
  - \*\* Les Scandinaves donnoient ce nom à la terre.
- \*\*\* (Voyez la description de la fin du monde dans l'*Edda*. Mith. de Mallet, 32° fable du *Crépuscule des Dieux*.)

- » L'onde a sui, le seu cesse, un palais de lumière
- » Domine un nouveau monde, éclaire un nouveau ciel:
- » C'est le gimle promis par l'Arbitre éternel (14).
- » C'est là que d'Alfader adorant la puissance,
- » Les vertus à jamais trouvent leur récompense.
- » Oh! sachez mériter, peuples enfants d'Odin!
- » Cette gloire éternelle, et ce bonheur sans fin. »

Là les chants ont cessé: le héros de la France
Vers les autels d'Odin, impétueux, s'élance,
Les renverse à ses pieds, et les brise... Soudain
Un long serpent ailé, garde du souterrain,
Fond sur Charle surpris: tel, du sein d'Amphitryte,
Aux yeux épouvantés des coursiers d'Hippelyte,
S'éleva furieux ce monstre inattendu,
Qui, pour servir le crime, immola la vertu.

Prompt à se mettre en garde, étranger aux alarmes,
Le chef des paladins se couvre de ses armes:
Il évite le monstre, et l'atteint dans le flanc:
Mais inutile effort! du dragon menaçant
Nul fer n'entameroit l'écaille impénétrable:

Joyeuse frappe en vain le monstre invulnérable:
Aux champs de la Phocide, aux bords du Céphisus,
Tel le dragon de Mars s'élança sur Cadmus,
En cercles replié triplant sa force extrême,
Déchaîné par les dieux, et presque dieu lui-même.

De toutes parts frappé par des glaives nombreux,

Le dragon écumant se débat furieux:

Les flammes que vomit sa gueule étincelante

Couvrent les combattants: sur sa croupe sanglante

Terrible il se redresse, et, plus prompt que l'éclair,

Fond, et croit saisir Charle en ses griffes de fer;

Quand Charle, prévoyant son attaque effrayante,

Se détourne, l'esquive, et dans sa gueule ardente

Plonge son glaive entier: le monstre menaçant,

Chancelle, tombe, roule, et meurt en mugissant.

Nouveau sils d'Agénor, le héros de la France, Au sond de la caverne à pas pressés s'avance : Une porte d'airain se présente à ses yeux : Elle arrête ses pas... Des sons mélodieux, Mariés à des voix de vierges, de prêtresses, Maintenant de Vingols célèbrent les déesses.

- « Déesse des moissons! Friggis, reçois nos vœux (15)!
- » Qu'auprès de toi Fylla\*, vierge aux flottants cheveux,
- » Fasse valoir nos chants! que Gna\*\*, ta messagère,
- » Sur son coursier volant s'abaissant vers la terre,
- » Des prêtresses d'Odin te remonte l'encens!
  - » Et que Vara\*\*\* préside à nos serments!

<sup>\*</sup> La vierge Fylla, confidente amie et dame d'atours de Friggis. Elle est un peu déesse aussi. (Voy. l'*Edda*.)

<sup>\*\*</sup> Gna, Iris scandinave.

<sup>\*\*\*</sup> Vara, déesse des serments.

- Oder aimoit Fréya\*... La gloire au loin l'appelle;
  - » Il suit une épouse sidèle :
  - » Hélas! la mère de Nossa,
  - » Cherchant l'époux qui l'adora,
  - » Chaque matin, sur le mont solitaire,
  - » De larmes d'or\*\* arrose la bruyère :
  - » Revient-il?.. Non: parmi les dieux puissants
    - » Il est aussi des inconstants.
- » Salut, divine Egra\*\*\*! seconde providence!
  - » Ton art divin, ta céleste puissance,
    - » Sauvent le malade expirant.
    - » Fils d'Odin! lorsque Egra te rend
    - » Amis, enfants, épouse et père,
    - » Ah! pour ton cœur reconnoissant,
    - » N'est-elle pas une autre mère!
- » Portière de Vingolf, aimable Sinaïs!
- » Accueille aussi nos chants! Quand-les fils de Friggis (16),
- » Pour charmer leurs loisirs au palais des déesses,
- » Combattants acharnés se déchirent en pièces,
  - » C'est toi qui de ces sanglants jeux,
  - » Viens calmer la fureur guerrière,
  - \* Voyez, sur Fréya, Oder et Nossa, la note 9 du IIe chant.,
  - \*\* De là vient qu'on appelle Fréya la fée aux larmes d'er.
  - \*\*\* Egra, déesse de Vingolf, est l'Esculape scandinave.

- » Et conduis au banquet des dieux
- » Les athlètes victorieux\*.
- » Au ciel ainsi que sur la terre
- » Par l'Amour le brave est dompté;
- » Partout, aux pieds de la beauté,
- » Tombent les lauriers de la guerre.
- » Déesse de la chasteté!
- » Gloire à ton immortalité!
- » O Gésione! en vain un dieu perside
- » Osa certifier qu'un jeune et beau druïde
- » Te fit présent d'un voile... et qu'épiant ses pas,
- » Il le surprit un jour endormi dans tes bras\*\*;
  - » Maudit fut Lock : chaste déesse!
  - » Nul ne douta de ta sagesse:
  - » Mais depuis ce jour cependant
  - » Odin sourit en te parlant.
- » Homme! ose encor te plaindre, au vallon des misères,
  - » Des impostures de tes frères!
  - » La calomnie au front audacieux
    - » Se glisse aussi parmi les dieux.
    - » Et vous, célestes Valkiries!
    - » Qui des héros réglez le sort!
  - \* Voyez les Edda et la note du chant.
  - \*\* Voyez les Edda.

- » O nymphes des combats! sur les champs de la mort,
- » Sauvez les cœurs sans tache, et frappez les impies! »

Des vierges à ces mots Charle interrompt les chants:

Ses guerriers de la porte ébranlent les battants;

Elle est prête à céder... O spectacle! ô féeries!

Dix prêtresses en pleurs, des souterrains sorties,

Tombent aux pieds du roi : leurs grâces, leurs attraits,

Portent l'émotion dans le cœur des Français.

Sur leur sein demi-nu coule un torrent de larmes :

Leur vêtement léger voile à peine leurs charmes :

Ah! d'un pareil tableau qui ne seroit ravi!

Sur ces vierges d'Odin l'œil s'arrête ébloui :

Les posséder, sans doute est le bonheur suprême :

Leur regard langoureux est la volupté même;

Leur teint l'albâtre pur; et sur leur front charmant,

Leurs longs cheveux bouclés flottent au gré du vent.

- « Paladins! arrêtez! s'écrie une d'entre elles :
- » Vous voyez de Friggis les prêtresses fidèles:
- » Déesse des moissons, l'immortelle Friggis
- » Nous prescrit de veiller sur ses autels chéris:
- \* C'est nous qui l'escortons, quand, sur son char paisible\*,
- » Couverte d'un long voile, aux regards invisible,
- » Elle parcourt la terre, et fait de tout côté
- \* Voyez Tacite parlant de Herta, qui est la même que Friggis (De Mor. Germ.)

- » Succéder l'abondance à la stérilité.
  - » Hélas! si les vertus habitent dans votre âme,
- » Ne portez point ici ni le fer ni la flamme!
- » Nous sommes sans défense... Ah! pourriez-vous, cruels!
- » Insulter à nos pleurs, et briser nos autels!
- » Eh! qu'y gagneriez-vous!.. Modèle des déesses,
- » Seigneurs! jamais Friggis n'enrichit ses prêtresses:
- » De la mère de Thor qui nieroit la bonté,
- » Les biensaits, la noblesse, et la simplicité?
- » Moins bonne est Siona, Fréya moins attrayante,
- » Géfione moins chaste, et Vora moins prudente:
- » Laissez-vous attendrir, abjurez vos projets!
- » Vous êtes vertueux... N'êtes-vous pas Français? »

La jeune enchanteresse, à ces discours perfides,
Sur Charle et ses guerriers lève ses yeux humides:
Sa grâce, sa beauté, son organe enchanteur,
Tout en elle supplie, et plaide en sa faveur.
Des compagnons du roi la fureur adoucie,
Déjà ne tonne plus contre ce temple impie;
La voix d'une sirène embrase tous leurs sens;
Tant de charmes divers, tant d'objets ravissants,
Offerts à leurs regards ont subjugué leur âme:
Hélas! ils vont céder aux larmes d'une femme,
Et follement promettre à ces jeunes beautés.
De respecter leur temple et leurs solennités.
Lorsque Charle, dont rien n'a troublé le courage,

S'avance au milieu d'eux, et leur tient ce langage:

- « Guerriers! que faites-vous? Traîtres envers le ciel,
- » Quoi! vous épargneriez ce temple criminel!
- » Repoussez loin de vous ces prêtresses hardies;
- » Leurs charmes, leurs discours ne sont que perfidies.
- » Ici, nous a-t-on dit, les dangers sont affreux;
- » Triomphez des plus grands, ils sont devant vos yeux:
- » Les esprits infernaux de cet obscur empire
- » N'ont pu nous effrayer, ils veulent nous séduire :
- » Mais leurs enchantements pourroient-ils nous troubler!
- » Le ciel guide nos pas, l'enfer seul doit trembler. »

  Il dit; et le fer nu repousse les prêtresses;

Il les voit fuir : déjà du temple des déesses

Il a brisé la porte... O prodige effrayant!..

Un tourbillon de feux en jaillit à l'instant.

- « Amis! un vain prestige ici nous environne,
- » Dit Charle; suivez-moi, c'est le ciel qui l'ordonne:
- » Enchantements, cessez! » Dans la flamme, à ces mots,

A peine s'est jeté l'intrépide héros,

Qu'autonr de lui soudain s'éteint le feu magique.

Alors s'offre à sa vue un temple magnifique:

Un millier de flambeaux l'éclaire, et vers les dieux

Des cassolettes d'or l'encens s'élève aux cieux.

C'est là l'Upsal divin, la demeure sacrée (17),

Dont l'enfer désendoit la redoutable entrée :

Charlemagne a vaincu tous les enchantements:

Ces lampes, ces tableaux, ces marbres éclatants, Ces ornements pompeux, ce luxe qu'il contemple, Ces chess-d'œuvre de l'art appartiennent au temple.

O destin!.. voilà donc de cent peuples fameux,
Tour à tour triomphants, tour à tour malheureux,
L'héritage immortel! L'Egypte, l'Assyrie,
Et Carthage, et la Grèce, et Tyr, et l'Italie,
En furent tour à tour les possesseurs houreux;
Et les voilà pourtant, ces trésors précieux,
Loin des champs embaumés de leur douce patrie,
Enfouis dans le Nord, au fond d'un gouffre impie (18)!

D'où viennent ces trépieds, ces vases, ces tapis?

Des palais de Diane, ou des grottes d'Isis?

Paroient-ils l'antre obscur de quelque oracle antique?

Ou du Fils de David le temple magnifique?

Virent-ils la vestale autour du feu sacré?

Ou sur l'autel d'Ammon Alexandre adoré?

Brilloient-ils en Elide aux fêtes olympiques?

D'Amathonte ornoient-ils les odorants portiques?

Suivirent-ils César sous des arcs triomphaux?

Des princes de Memphis couvroient-ils les tombeaux?

Enfin, cédés au juste, ou livrés à l'impie,

Ont-ils payé la gloire, ou soldé l'infamie?

Sur le vaste contour du palais merveilleux Charle jette en silence un regard curieux : Sous un dais, sur l'autel, sculpture précieuse,
S'élève de Friggis la statue orgueilleuse:
Un long voile la couvre, et dérobe ses traits.
Vers cet autel sacré s'avancent les Français.
Dieu sauveur des chrétiens! tu remplis tes promesses!
Charle en dix urnes d'or voit d'immenses richesses:
Sa troupe s'en empare, et sort du souterrain.
Hélas!.. tous à leur tête ont vu leur souverain;
Et, devant eux, ce n'est qu'une ombre qui les guide:
Charle est demeuré seul: un prestige perfide
Autour de lui de même a figuré ses preux.
Quand le bandeau fatal est tombé de ses yeux,
La porte est réfermée, et le prince intrépide
Seul est abandonné dans un temple homicide.

Ministres infernaux, bientôt de toutes parts,
De vils prêtres armés s'offrent à ses regards:
On l'entoure, ô fureur! La cohorte ennemie
A tous moments s'accroît, des souterrains vomie:
Tel des dents d'un serpent sur la poudre semés,
Jason voyoit sortir des bataillons armés.

L'ennemi fond sur Charle, et Charle est sans défense:
Plus de salut! la mort est sa seule espérance.
Charle en guerrier du moins attend le coup fatal,
Quand soudain, sur l'autel de ce temple infernal,
Il croit voir de Friggis s'ébranler la statue:
Les longs voiles épais qui déroboient sa vue,

Se lèvent à moitié.... dans la main de Friggis, O mystère! un papier offre ces mots écrits:

- « A mes yeux ce guerrier n'est point un sacrilége :
- » Sortez, prêtres sacrés! Alfader le protège! »

De tous côtés fuyant, les prêtres de Friggis

Laissent tomber leur fer, d'épouvante saisis.

Resté seul encor, Charle observe la statue...

Il lui doit l'existence, et son âme est émue:

Le voile qui la couvre, agité doucement,

Aux regards du héros se lève entièrement...

Ciel! seroit-ce son œil, ou son cœur qui l'égare?

La statue est vivante, et Friggis est Ulnare.

Hors de lui transporté, Charle vole à l'autel: Ses yeux reconnoissants, élevés vers le ciel, Lui demandent Ulnare, Ulnare seule. — « Arrête!

- » Dit-elle au roi; la foudre est encor sur ta tête.
- » Ah! mon aspect n'est point un prestige ennemi!
- » Connoissant tes projets Ulnare t'a suivi:
- » De ce temple l'accès est ouvert aux druïdes:
- » J'ai trompé de Friggis les prêtres homicides:
- » Fuis, et rappelle-toi, qu'évitant ton regard,
- » Je suis pour ton salut PARTOUT ET NULLE PART. » Elle dit, et soudain disparoît à sa vue.

La Friggis véritable, immobile statue,

Reparoît à sa place en marbre inanimé.

A la porté du temple où Charle est rensermé

S'élève un bruit consus... hors du rocher magique

Ses preux avoient vu fair leur guide santastique;

Et le héros français à l'autel de Friggis

Revoit autour de lui ses guerriers réunis.

Leur monarque est sauvé, leur crainte est disparue:

Contre un temple infernal leur fureur s'est accrue:

Ses idoles en poudre, et ses autels détruits,

Sur les marbres brisés tombent anéantis.

L'Upsal est dévasté, rien n'échappe à leur rage;

Ce qu'épargne le fer, la flamme le ravage:

Ils ne laissent, quittant ces caveaux ennemis,

Que des murs dépouillés et de fumants débris.

Les paladins, chargés de richesses brillantes,
Reposent hors du roc leurs forces défaillantes:
Mais ce jour préparoit au prince triomphant
Des surprises sans nombre... Un orage effrayant
S'élève vers le sud: bientôt la foudre gronde!!!
Un fougueux aquilon, dévastateur du monde,
Bouleverse les airs, éponyante les cieux:
L'horizon s'est couvert d'un voile ténébreux:
L'éclair ouvre la nue... O prodige céleste!

Tombant avec fracas sur le rocher funeste,

La foudre en l'écrasant vient de l'anéantir.

La terre tremble... Un gouffre a paru s'entg'ouvrir:

Sur le palais d'Odin Dieu tonne... Plus de grâce!

Le rocher disparoît, un lac a pris sa place.

Le monarque français, à cet aspect d'horreur, L'œil fixé sur le lac, pousse un cri de douleur: Ulnare aura péri de son amour victime! Eh quoi! le ciel confond l'innocence et le crime! Sur la rive du lac, Charle désespéré Appelle Ulnare... Hélas là ce nom adoré, Par un lugubre son l'écho vient de répondre : A la douleur du roi tout semble correspondre : Ces bords maudits, frappés par la foudre des cieux, De l'infernale rive offrent l'aspect hideux : La nature se tait... Du lac l'onde stagnante, En infectant les airs, porte an loin l'épouvante: Aux lueurs des éclairs, de sinistres oiseaux, Poussant des cris plaintifs, voltigent sur les eaux: De ce brûlant désert, effroi de la nature, Un souffle sulfureux a séché la verdure : Arbres, plantes, gazons, arbrisseaux, tout est mort... L'effroi, le désespoir règnent seuls sur ce bord. Par degrés, loin du lac, le héros de la France

Laisse entraîner ses pas... accablé de souffrance,

Il se rappelle Ulnare et ses soins protecteurs:
En vain autour de lui ses nobles défenseurs
Cherchent à l'arracher au trouble qui l'égare,
L'écho triste et plaintif appelle encore Ulnare.

FIN DU CHANT DIXIÈME.

### NOTES DU CHANT X.

#### (1) Tous en cheur de Boland chanteut l'hymne funkbre.

L'hymne de Roland sut si long-temps chantée dans toute la France, que nos historiens littéraires ont cru pouvoir en retrouver quelques restes. Le sait est cependant qu'elle s'est tout-à-sait perdue, et je n'ai prétendu en donner qu'une imitation. Les anciens preux, marchant aux combats, chantoient l'hymne de Roland, comme les Saxons l'hymne d'Arminius. Le jour de la bataille de Poitiers, le roi Jean, entendant des soldats chanter la chanson de Roland, leur dit avec humeur: « Il y a long-temps qu'on ne voit plus de Roland parmi les Français. » Un vieux soldat, blessé de ce reproche, répondit sièrement: « C'est qu'il n'y a plus de Charlemagne pour les conduire. »

(s) ..... Tiennent leur cour impie, Si sollement célèbre aux rives de Lochlin.

Lochlin est le nom que les anciens donnoient à la Scandinavie. Dans les poésies erses il est souvent sait mention d'Odin, nommé fréquemment Loda, comme du dieu de Lochlin, c'est-à-dire de la Scandinavie. (Voy. MACPHERSON, Poésies erses, ou l'Edda.)

La Scandinavie se composoit de tous les peuples compris sous le nom de Suiones (Suédois), et de Sitones (Norwégiens). Le roi Alfred comprenoit dans sa Géographie la Suède, la Norwège, le Danemarck, la Gothie, la Biarmie, le Queenland, la Finlande.

Qu'on ne me reproche point de m'être plu à parler des Scandinaves! Ces anciens guerriers du Nord, connus sous le nom de Normands, séduits par nos rives fertiles, établis dans nos provinces (une d'elles porte encore leur nom), agréés par la patrie, vinrent se naturaliser Français. Par une alliance éternelle, ils ont réuni à notre histoire tout ce que la leur avoit de curieux; et au moyen de cette adoption, les fastes du Nord ne nous sont point étrangers. Il me semble donc, en quelque sorte, chanter encore

nos ancêtres, en célébrant les Scandinaves; et ma prédilection pour ces peuples vaillants est encore un penchant national.

Nul peuple de l'antiquité ne fut plus épris de gloire que le Scan ! dinave : sa religion étoit faite pour exalter son courage naturel : « Cette belle mythologie, dit un de nos auteurs, a un ensemble » régulier : les révolutions du monde intellectuel et matériel se » succèdent comme les épisodes d'un grand poëme, qui commence » à la naissance du monde, et se termine à sa destruction. Ce seroit » une grande erreur de ne voir dans cette religion que les rêves » incohérents et inapplicables d'une imagination sauvage : la lutte » continuelle des dieux de la lumière contre les dieux des ténèbres » explique d'une manière sublime le contraste du bien et du mal » qui se fait remarquer trop souvent dans la nature... On y voit la » nature aveugle, organisée par l'intelligence, le trouble introduit » par l'avarice; l'harmonie du céleste séjour détruite par la mort » du, dieu de la paix; le désordre moral amenant la fin des siècles; » les dieux bienfaiteurs victimes d'un destin inflexible, qu'ils con-» noissent, et que cependant ils bravent; la mort assise sur l'uni-» vers en deuil; le plus grand des dieux renaissant des cendres de » cet univers incendié, etc. »

"Les Scandinaves (dit M. MARCHANGY, Gaule poétique) jetèrent » les fondements de l'empire russe, abordèrent en conquérants » l'Ecosse, l'Irlande, les Orcades, les Hébrides: au 9° siècle, » leurs navigateurs visitèrent l'Islande, et découvrirent le Groën- » land... Enfin, au 10° siècle, ils découvrirent l'Amérique. »

Certes, un peuple aussi brave étoit digne de devenir Français; et la gloire aime à s'allier à la gloire. Non contents d'être les plus fiers guerriers du Nord, les Scandinaves voulurent aussi en être les premiers poëtes; et leurs scaldes sont aussi immortels que leurs héros. (Voyez, sur les scaldes, la note 12 du VIIe chant.)

#### (3) En ce noir Vahalla de nocturnes orgies, Délices de Vingolf, fêtent les Valkiries.

Le Vahalla est le paradis des Scandinaves; Vingolf (séjour d'a-mour et d'amitié) est le palais des déesses; il est bâti sur une plaine nommée *Ida*. Les valkyries, au nombre de douze, sont les nymphes des combats. Ces vierges du Vahalla versent aux héros la bière

dans le crâne de leurs ennemis; en outre, dans les combats, elles désignent ceux que la mort doit frapper, et dispensent la victoire à leurs protégés. — « Elles travaillent le destin des héros autour » d'un métier tressé sur quatre lames : leur traine est composée » d'entrailles frémissantes; à chaque poids, une tête humaine » et des cœurs, encore palpitants, sont suspendus. » (Voyez les Edda. — Gray the fatal sisters, Ode 8, MARCHANGY, Gaule poétique.)

- (4) Et le frêne Idrasil, que ronge un long serpent,
  De ses rameaux le couvre.
- « C'est sous le frêne Idrasil que les dieux s'assemblent chaque » jour, et rendent la justice... Ce frêne est le plus grand et le meil-» leur de tous les arbres : ses branches s'étendent sur tout le » monde, et s'élèvent au-dessus des cieux. Il a trois racines extrê-» mement éloignées les unes des autres ; l'une est chez les dieux, » l'autre chez les géants, là où étoit autrefois l'abîme; la troisième » couvre les enfers, et c'est sous cette racine qu'est la source des » fleuves qui y coulent. Un serpent ronge cette racine par des-» sous. » (Voy. M. MALLET, Edda myth. Fable VIII.)
  - (5) Se rangent les premiers Balder le pacifique,
    Thor l'exterminateur.....

Thor, fils aîné d'Odin, est le plus fort et le plus illustre des dieux; il hàbite un palais magnifique; car il est dit dans le poëme de Grimmis: — « Il y a cinq cent quarante salles dans le palais » tortueux du dieu Thor; et je crois qu'il n'y a pas de plus grande » maison que cellé de cet aîné des fils. » Le char de Thor est tiré par deux boucs, quand il va dans le pays des géants. Ses voyages, rapportés dans l'Edda, sont d'une extravagance sans exemple. Ce dieu possède trois choses merveilleuses, une massue, la terreur des géants de la Gelée; un baudrier, qui double ses forces lorsqu'il veut prendre le manche de sa massue. Quant à Balder, ce dieu est le second fils d'Odin: Apollon des Scandinaves, il est beau comme l'astre du matin; son regard éblouissant lance des rayons, et rien n'égale sa bonté. Sur les colonnes de son palais, où n'entre

Pour vous faire comprendre la beauté de ses cheveux (est-il dit dans l'Edda): « Vous devez savoir que l'on appelle la plus blanche de toutes les herbes le sourcil de Balder. Ce dieu est en outre très-éloquent; il aime les honneurs, il veut la paix; et les jugements qu'il prononce sont irrévocables. Balder sut tué par l'aveugle Haeder, armé d'une branche de gui, ainsi que je le rapporte dans la note 3 du XVe chant. (Voy. l'Edda myth.) Les dieux, et surtout Odin, surent inconsolables de sa perte; ils lui dressèrent un bûcher sur son vaisseau, le plus beau vaisseau du monde; et Nanna, sa semme, morte de douleur, y sut brûlée avec lui, ainsi que son cheval et son nain.

#### (6) ..... Thir, le chef des vaillants.

5,:

TI.

T.

35

Thir est le dieu de la valeur téméraire, le Mars des Scandinaves. Qui dit brave comme Thir, dit un homme qui surpasse tous les autres en valeur. Voici une preuve de son intrépidité: — « Un » jour les dieux voulurent persuader au loup Feuris, leur ennemi, » de se laisser attacher; mais celui-ci craignit que les dieux ne vou- » lussent plus le délier ensuite, et il refusa constamment de se » laisser enchaîner, jusqu'à ce que Thir eût mis sa main en gage » dans la gueule de ce monstre. Les dieux n'ayant pas jugé à pro- » pos de retirer ce gage, le loup emporta la main du dieu, la cou- » pant dans l'endroit qu'on nomme, à cause de cela, l'articulation » du loup. Depuis ce temps-là, ce dieu n'a plus qu'une main. Sa » grande prudence a donné lieu à cette façon de parler: Il est » prudent comme Thir; mais on ne croit pas que ce dieu de la » valeur aime à voir les hommes vivre en paix. » (MALLET, Edde myth.)

#### (7) ...... Niord, maître des vents.

Niord, Neptune scandinave, est le maître des vents, des seux et des ondes : il est l'époux de Skada, sille du géant Thiasse. Leurs chants et leurs amours sont vraiment curieux. Ils habitent ensemble au bord la mer un lieu nommé Noatum. Immensément riche, il

a40 NOTES

est le dieu de la chasse, de la pêche et de la navigation; il est père de Frey et de Fréya: son trône est une vaste et brillante conque.

(8) ..... Braga, le dien de l'éloquence.

Braga, célèbre par sa sagesse et son éloquence, est le dieu de la poésie. Sa semme *Iduna* garde dans une boite les pommes de l'immortalité, dont les dieux mangent pour se rajeunir. (Voy. l'*Edda*. — MALLET, *Introd. à l'Hist. du Danemarck*, t. I et II.)

(9) ..... Heimdall, aux dents d'or.

Fils de neuf vierges, qui sont sœurs, Heimdall, est surnommé aux dents d'or, parce que ses dents sont de ce métal. Il demeure au bout de l'arc-en-ciel, nommé pont tricolor, ou pont de Bifrost, dans un château dit le fort céleste. Ce portier des dieux a ordre de se tenir à l'entrée du ciel, pour empêcher les géants de forçer le passage du pont : il a une trompette qui se fait entendre par tous les mondes. (Voy. l'Edda.) Ce Mercure scandinave porte l'étendard des dieux. Il est parsois le juge des combats, et on le représente avec une crête et quelquesois avec une tête de coq.

#### (10) Plus loin paroft Vidar.

Le taciturne Vidar porte des souliers si épais et si merveilleux, qu'avec leur secours il vole dans les airs, et court sur les eaux.

#### (11) C'est l'hymne scandinave.

Mon hymne scandinave n'est autre chose qu'une traduction abrégée, ou plutôt une imitation de la fameuse Voluspa, poëme sacré des Scandinaves, espèce d'Apocalypse, dont l'Edda n'est que le commentaire. Voluspa signifie l'oracle ou la prophétie de Vola. Ce poëme, attribué à la sibylle du Nord, contient dans deux à trois cents vers tout le système de la mythologie scandinave : ce laconisme et l'ancienneté du langage le rendent infiniment difficile à comprendre. Il débute ainsi : « Silence! intelligences sacrées, grandes » et petites! paix, fils des hommes! je suis la fille de Heimdall, et je » vais chanter les antiques prophéties. » Après ce début, digne d'une inspirée, la prophétesse raconte la création de l'homme, le déluge, les perfidies de Lock, ennemi du ciel et des hommes, la fin du monde et le jugement dernier. J'ai fidèlement imité les récits

extravagants de cette Voluspa, dont le style, les grandes images, le défaut de liaison, la force et le désordre, prouvent la plus haute antiquité. Le lecteur remarquera facilement, et sans doute avec surprise, les rapports qui existent entre la religion chrétienne et l'odinisme. Les principaux faits y sont absolument les mêmes; tels sont le chaos, la création, le déluge, l'arbre de vie, le serpent ennemi des hommes et des dieux, l'embrasement prédit de la terre, et la nouvelle Jérusalem descendue des cieux. — Au reste, dans toutes les religions on retrouve ainsi les vérités de l'Ecriture et l'Histoire-Sainte plus ou moins défigurée. Même parmi les Indiens, les principaux faits de la Bible sont des articles de foi; et leurs fables ne vous entretiennent sous d'autres noms, que de Noé échappant au déluge, de Moïse sauvé des eaux, de Job, de Samson, d'Abraham et de Sara, de l'arbre de vie, du grand serpent, et enfin d'un rédempteur du monde. (Voy. à ce sujet la lettre du Père Bouchet à l'évêque d'Avranches, sur le culte des Indiens.)

#### (12) Déjà les fils de Bore ont traîné leur victime.

Lorsqu'au milieu du chaos, les seux et les glaces, poussés par les tourbillons des tempêtes, rouloient consondus dans l'espace, tout à coup vers le nord, un soussile de chaleur s'étant répandu sur des vapeurs gelées, elles se sondirent en gouttes, et de ces goûttes sut sormé un homme par la volonté du Père universel: cet homme sut appelé \*Ymer\*. Un jour, comme il dormoit, il eut une sueur, et un de ces pieds engendra avec l'autre un sils, père de tous les géants, qui depuis (vu leur origine) se nomment géants de la gelée.

Les mêmes gouttes qui engendrèrent Ymer, formèrent aussi une vache: quatre fleuves couloient de ses mamelles, et elle nourrissoit Ymer. La vache se nourrissoit à son tour en léchant les pierres couvertes de sel et de blanche gelée. Le premier jour qu'elle lécha ces pierres, il en sortit vers le soir des cheveux d'homme; le second jour une tête, et le troisième un homme entier, qui fut nommé Bure, et qui fut père de Bore. Bore épousa Beyzla, fille du géant Baldorn, et de ce mariage naquit Odin, le roi des dieux: de là vient qu'on nomme les enfants d'Odin fils de Bore. (Voy. la Voluspa.—Les Edda.— M. Mallet.)

#### (13) Lock éponse Augerboth.

Lock, sils du géant Farbante et de Lauseya, est le satan des Scandinaves. Epoux d'Angerboth (messagère de la douleur) il est père du loup Feuris, du serpent de Midgard, et de Héla (la mort), qui doivent dévorer le monde. Les dieux furieux l'ont saisi et garrotté; mille supplices l'environnent; il ne doit être déchaîné que vers la fin du monde. (Voy. Mallet, Edda myth.) Lock est d'une parsaité beauté: « En quoi (dit Montbron, auteur déjà cité) les » Scandinaves ont eu plus d'esprit que nous, qui avons fait le tentateur laid comme un singe, et armé de cornes. » Lié sur son roc par les intestins sanglants d'un de ses sils, ce Prométhée scandinave se débat tellement, que la terre en est ébranlée; et c'est, dit l'Edda, ce qu'on appelle, parmi les hommes, tremblements de terre.

#### 

Le gimle, c'est-à-dire le ciel, recevra tous les justes, et là chacun sera récompensé de ses vertus. Odin, Thor, et toutes les divinités scandinaves, doivent périr lors de l'embrasement du monde, ainsi que les mortels: Alfader, le père universel, les jugera tous. Ce dieu puissant a douze noms : celui d'Alfader est le plus connu.

#### (15) Déesse des moissons, Friggis, reçois nos vœux.

Friggis ou Frigga (la terre), fille du géant Fiorgun, étoit l'épouse d'Odin: c'est la même qu'adoroient les Germains sous le nom de Herla, et dont parle Tacite. (De Mor. Germ.) Quant aux autres déesses dont je fais mention dans mon chant des prêtresses, je renvoie le lecteur curieux à l'Edda myth. Friggis est mère de Thor: Odin, Frigga et Thor, adorés ensemble, étoient pour les Scandinaves une sorte de trinité.

# (16) ..... Quand les fils de Priggis ..... Se déchirent en pièces.

- « Tous les jours, lorsque les dieux sont habillés, ils prennent les » armes, entrent en lice et se mettent en pièces les uns les autres;
- » c'est leur divertissement, ce sont les plaisirs du Vahalla; mais
- » aussitôt que l'heure du repas approche, Sinais vient séparer les

» guerriers, ils remontent tous à cheval, et s'en retournent boire » au palais d'Odin. »

#### (17) C'est là l'Upsal divin.

L'Upsal étoit le temple le plus renommé du pays des Scandinaves: ce temple d'Upsal étoit (selon les anciens auteurs) d'une magnificence inconcevable: une chaîne d'or, dont chaque anneau (selon Magnus) pesoit plusieurs livres, environnoit ses vastes murs: cette chaîne étoit un don de Freyer, roi de Suède, qui régnoit du temps d'Hérode. Adam de Brême, qui vivoit peu de temps après sa destruction, dit en effet que le temple étoit tout brillant d'or. « Quatre » tours couronnent son faîte éclatant; trois furent dédiées au su- » blime Odin, à son épouse, à son fils; la quatrième, consacrée » à ces trois divinités ensemble, s'élève au-dessus des autres. » (Voy. Montbron, Poème des Scandinaves.) C'est là que demeuroit le grand-prêtre d'Odin. L'Upsal étoit la métropole scandinave; les peuples de la Scandinavie s'y rassembloient pour faire faire des sacrifices solennels tous les neuf ans.

#### (18) Enfouis dans le Nord, au fond d'un gouffre impie.

Tous les historiens parlent du butin immense et des trésors précieux que les Huns avoient entassés dans leurs repaires, et qui tombèrent au pouvoir de Charlemagne. — « C'est dans » leurs repaires que ces Scythes barbares (les Huns), dit un de » nos meilleurs auteurs, avoient caché les restes des royaumes » qu'ils avoient dévorés; c'est la que s'étoient entassées, sous leurs » mains sanglantes, les dépouilles des Grecs et des Romains, qui, » eux-mêmes, avoient dépouillé l'univers. — Il se rendit maître, » dit Mizebai, en parlant de Charlemagne, des trésors immenses » que ces brigands avoient amassés. » Une grande partie de ces trésors antiques et précieux a été donnée depuis par nos rois au clergé de France. (Voy. Eginh., In Annal. fuldens. — Poetæ Saxon., ann. l. III. v. 286. — Adonis. Chron. an. 795. — Ann. Franc. metens.— Grandes chroniq. de S. Denys, t. V du Recueil des Histoires de France, de D. Bousquet.)

FIN DES NOTES DU CHANT DIZIÈME.

## CHANT XJ.

FATALE volupté! perfide enchanteresse!

Fausse sœur de l'amour! fille de la mollesse!

Malheur à l'insensé qui, perdu pour l'honneur,

Dans ta coupe à longs traits croit boire le bonheur!

Avec toi, près de toi, pour tout être sensible,

Si le présent est doux, l'avenir est horrible:

Heureux qui te connut pour apprendre à te fuir!

Mais de l'antre où parfois, dévoilant l'avenir, L'enfer par ses agents inspire une sibylle, Haéder\* s'est élancé: sa fureur inutile Jusqu'alors contre Charle a peu servi l'enfer: Au temple d'Irmensul le ténébreux Haéder Vole auprès de Fréya. — « Déesse redoutable!

- » Apprenez des destins l'arrêt irrévocable,
- » Lui dit-il; au Veser, le héros des chrétiens,
- » Dans un piège attiré, seul, bientôt loin des siens,
- » Au pouvoir d'Irmensul va tomber sans défense.
- » Déesse aux larmes d'or! s'il meurt, toute la France,
- \* Voyez sur Haéder la note 8 du chant IIe, la note 5 du XVe, et la note 3 du XVIIe.

- » Même tous les chrétiens, sont perdus à jamais:
- » Vous le savez; il n'est dans le camp des Français
- » Qu'un héros, dont la voix éloquente, animée,
- » Pourroit du roi captif sauver encor l'armée,
- » En ralliant ses chess: ô Fréya! contre lui
- » Lancez vos traits vainqueurs! Guise seul aujourd'hui,
- » Guise seul est à craindre. » A ces mots, la déesse, Adoucissant encor sa voix enchanteresse, Et d'un divin sourire embellissant ses traits, Lui répond : — « O Haéder! si mes foibles attraits
- » Sur le cœur des mortels conservent quelque empire,
- » Guise abandonnera le héros qu'il admire;
- » Guise contre les siens tournera sa fureur.
- » Une jeune beauté, qu'idolâtre son cœur,
- » Dévouée aux enfers, servant notre vengeance, ...
- » Va ravir aux chrétiens leur dernière espérance. » Elle dit; à ces mots d'un vase d'or brillant, Qui de la volupté contient le feu brûlant, Elle s'arme, et non loin de la forêt sauvage, Soudain court du Veser enchanter le rivage.

Rentré dans Héristal, alors le sier Bozon,

De son rocher, en paix, bravoit le roi saxon;

Et dans le camp français, toujours prêt à descendre,

Du sommet de ses tours veilloit pour le désendre.

A l'envoyé d'Haroun, ainsi qu'il le promit, Charle vient d'adresser un important écrit: D'Eresbourg, Giafar, à la prochaine aurore, Doit reporter ses pas aux rives du Bosphore.

Sous sa tente, occupé des plus vastes projets,
Charle étoit seul. Egbert, ce jeune prince anglais (1),
Qui d'Irmensul conquit l'étendard sacrilége,
Qu'un tyran a proscrit, mais qu'un héros protége,
Qui partout dans les camps suivit son bienfaiteur,
Et s'éclaira des feux de l'astre inspirateur,
Egbert demande à Charle un moment d'audience.'
Introduit sous sa tente: — « O héros de la France!

- » Dit le noble exilé, vous qui dans les combats
- » Formâtes ma jeunesse, et guidâtes mon bras!
- » Du ciel enfin sur moi tombe un rayon prospère:
- » Dix guerriers députés, au nom de l'Angleterre,
- » Des bords de la Tamisé, ici viennent m'offrir
- » Le sceptre que Wessex m'osa jadis ravir.
- » Mais les plus beaux jours même ont encor leurs nuages;
- » Lorsque j'arrive au port, après de longs orages,
- » Il me faut quitter Charle!.. Ah! du moins mes sujets?
- » Apprendront de leur prince à chérir les Français;
- » Et mes concitoyens reconnoîtront peut-être,
- » Dans Egbert recréé, l'esquisse de son maître. »
- « Va régner! répond Charle; Egbert! que sous tes lois

- » Nos peuples désormais s'aiment comme leurs rois!
- » Au Nord et sur les mers, j'ose te le prédire,
- » De Carthage à ta voix va renaître l'empire.
  - » Puissent nos descendants, tes peuples et les miens,
- » Entre eux de l'amitié resserrant les liens,
- » Dignes de s'estimer, se répéter sans cesse :
- » Le grand Egbert sous Charle instruisit sa jeunesse;
- » Ami du fondateur de l'empire français,
- » Il fut le premier roi des sept Etats anglais.
  - » Sur le trône avec toi fais monter la sagesse!
- Qu'à l'univers bientôt ton grand peuple apparoisse!
- » Et souviens-toi toujours, en lui dictant tes lois,
- » Que la seule valeur ne fait pas les grands rois.
  - » Adieu!... le noble Alcuin\* naquit en Angleterre,
- » Jeune prince! je dois à ton heureuse terre
- » Un savant, deux amis... » « Elle vous doit un roi!
- » O ma patrie! Egbert sera digne de toi!
- » Grâce au fils adoptif du dieu de la victoire,
- » Tu devras aux Français l'aurore de ta gloire! »

  Charle, tirant son glaive, et s'avançant vers lui,

  L'interrompt à ces mots: « Noble et vaillant ami!
- » Avant de quitter Charle, accepte cette épée\*\* (2)!
- » Du sang des ennemis il l'a souvent trempée;
- » Avec elle, ô mon fils! jamais ne frappe en vain. »
  - \* Voyez sur le savant Alcuin la note 8 du chant ler.
  - \*\* Ce n'étoit point joyeuse.

« — Hélas! répond Egbert, elle a changé de main. »

Entre les bras de Charle à ces mots il se jette:

L'adieu ne peut sortir de sa bouche muette:

De la tente royale il s'arrache en pleurant.

Cependant des Français on reconstruit le camp : Grâce aux trésors d'Odin, leur perte est réparée; Et dans leurs magasins l'abondance est rentrée.

Guise du nouveau camp dirigeoit les travaux, Quand, par un étranger, une lettre au héros Est, à l'aube du jour, secrètement remise. Le preux rompèle cachet, et lit avec surprise:

- « O vous! qu'une inconnue ose en ce jour prier,
- » Daignez combler mes vœux, illustre chevalier!
- » J'ai d'importants secrets, dont je veux vous instruire;
- » Vers moi mon messager est prêt à vous conduire:
- » Ce jour peut vous offrir les plus brillants destins;
- \*Ainsi que mon bonheur ma vie est en vos mains. \*
  En lisant ce billet, le jeune et vaillant Guise
  Ne soupçonne aucun piége, et sourit de surprise:
  Cette aventure plaît à sa crédulité;
  Il fait signe à son guide, et marche à son côté.
  Bientôt ils ont franchi le camp du roi de France:
  Traversant à la hâte une forêt immense,
  Au fond d'une vallée ils descendent tous deux:

Mais quel lieu ravissant se présente à leurs yeux!

A mi-côte, un château de superbe structure,
S'élève, orgueil de l'art, amour de la nature:
A ses pieds s'étendant, un vaste et long canal
Sur des prés pleins de fleurs, coule en flots de cristal:
Parfois se divisant, et parfois réunies,
Ses ondes dans les bois s'enfoncent rembrunies.
Du haut d'un mont voisin, en limpides ruisseaux,
D'une source inconnue on voit jaillir les eaux:
Elles tombent d'un roc, cascades écumeuses;
Traversent en grondant des grottes ténébreuses;
Et se calmant plus loin, courant sur le gazon,
Répètent dans leur sein les charmes du vallon.

Des arbres orgueilleux, par groupes, sur ces plaines,
Ombragent à leurs pieds de limpides fontaines.
Le jour paroît : déjà sur le toit des pasteurs,
S'élève la fumée en légères vapeurs.
A travers les bosquets et les hameaux tranquilles,
L'œil se promène au loin sur des coteaux fertiles:
Le chant des rossignols, par de divins concerts,
En saluant l'aurore éveille l'univers;
Et l'azur d'un beau ciel, ordonnant l'allégresse,
Rajeunit le vieillard, et fête la jeunesse.
Le zéphyr du matin, caressant les ruisseaux,
Agite en voltigeant le front des arbrisseaux:
De leur feuillage verd, sur la terre arroséc,
S'épanche en gouttes d'or une humide rosée;

Et dans ses tendres slots, en rubis, en saphir, Les sleurs semblent pleuvoir, et les boutons s'ouvrir.

Du hameau, sur le pré, folâtrent les bergères:
Tout est jeux dans les champs, amour dans les chaumières:
Là, partout, au milieu de ces lieux enchanteurs,
Le plaisir avec l'air se glisse au fond des cœurs.

Sur l'horizon pourpré, la renaissante aurore Semble sourire aux fleurs que zéphyr fait éclore: Le printemps dans les airs roule en feux créateurs: Le vallon se transforme en un vase de fleurs: L'astre du jour paroît, la nature s'admire, Le sol devient sensible, et la plante respire.

Doucement attendri des charmes du coteau,
Guise arrive à pas lents aux portes du château:
On l'introduit, il entre... O merveille imprévue!
L'art surpasse en ces lieux la nature vaincue:
L'or, l'albâtre, l'argent, brillent de toutes parts;
Et leur magnificence éblouit les regards.
Des colonnes de marbre élèvent leur noblesse:
Un dôme de tableaux étale sa richesse:
Tout enflamme les sens... et, sans doute, à grands frais,
Le luxe à la mollesse éleva ce palais.
Guise est seul... Tout entier à ses douces idées,
Il erre avec ivresse en ce temple de fées:
De parsums et de fleurs les tapis sont couverts;

Le seu des voluptés circule dans les airs.

Déserteurs de Paphos, là, les amours volages

Semblent se balancer sur de légers nuages:

Les saphirs, les rubis s'enchaînent en sestons;

Aux richesses de l'art Flore ajoute ses dons;

Ensin, soit vision, erreur, ou stratagême,

Tout enchante en ces lieux, jusqu'au mystère même.

Sur les lambris dorés du palais merveilleux,

De séduisants tableaux viennent frapper les yeux;

Aux pieds d'Omphale, ici, l'Amour, aveugle guide,

Ose d'une quenouille armer le grand Alcide:

Là, Diane, au milieu d'un mage épaissi,

Des plus tendres baisers couvre un amant chéri:

Ici, se voit Céphale enlevé par l'aurore;

Tous ses feux sont versés sur l'amant qu'elle adore:

Là, Jupin, sous les traits d'un héros qu'il trahit,

Pour mieux jouir d'Alcmène, éternise la nuit.

Plus loin, dans une grotte, au milieu d'un orage,

Enée ose entraîner la reine de Carthage (3);

Et sur un lit de fleurs, tandis qu'Amour sourit,

La volupté triomphe, et la pudeur s'enfuit.

Tout entier se livrant au charme qui l'entraîne, Guise de ce palais cherche la souveraine: Un doux ravissement transporte ses esprits Dans les cieux, sur l'olympe, en des bosquets fleuris; Chaque objet le séduit, chaque image l'enivre; Les tableaux vont parler, et les mars semblent vivre.

Bientôt, dans le lointain, les plus divins concerts,
D'accords délicieux font retentir les airs;
Et les plus tendres voix qu'enfanta l'harmonie,
Aux plus doux instruments joignent leur mélodie.
Hors de lui-même, Guise, ébloui, transporté,
S'élance jusqu'au fond de ce temple enchanté:
La volupté, sourit, et vole sur ses traces.
Une porte d'ivoire, où sont peintes les Grâces,
Vient arrêter ses pas... jamais l'art du pinceau
N'avoit offert à l'homme un plus vivant tableau:
Les trois Grâces sembloient, d'un air doux, mais sévère,
De l'amante de Mars garder le sanctuaire.

Extasié, ravi, peut-être peu discret,
Guise brûle d'entrer dans l'asile secret...
Il ouvre... Mais, ô ciel! en croira-t-il sa vue!
La mère des amours, sur des fleurs étendue,
Avec grâce sommeille... et ses traits enchanteurs
Eblouissent les yeux, en ravissant les cœurs.
Par la chaleur du jour mollement abattue,
Cette jeune beauté repose demi-nue;
Et mille appas secrets, trésors voluptueux,
Se laissent voir à peine, et charment encor mieux.

A ce nouvel aspect, pour lui trop redoutable, Guise commence à croire aux songes de la fable; Il se croit à Cythère, et de joie enivré, De tous les feux d'amour il se sent dévoré... Il s'avance... O transports plus ravissants encore! Guise vient de tomber aux pieds de Léonore.

Elle ouvre alors les yeux, lui jette une doux regard,
Rougit de son désordre, et l'augmente avec art:
Etincelants d'amour, les yeux du jeune Guise
En silence sur elle erroient avec surprise:
La perfide l'observe, et d'un air souriant:

- « Ah! Guise, c'est donc vous, dit-elle en soupirant,
- » Vous que, pour mon malheur, je vins connoître en France,
- » Vous, qu'il m'a fallu fuir! dont je crains la présence!
- » Sur qui depuis long-temps j'aspirois à régner!
- » Vous, qu'enfin, par amour, je parus dédaigner!
- » La raison m'ordonnoit d'éviter votre vue...
- » Mais l'amour parle en maître, et la raison s'est tue. »

O trop doux aveu! Guise, à ce discours trompeur, Ecoute, et n'ose encor croire à tout son bonheur: Ses discours, ses transports, le trouble qui l'oppresse, Tout en lui de l'amour peint la brûlante ivresse: La reine du vallon, fière de son pouvoir, Jette sur lui des yeux où rayonne l'espoir; Leur douce expression le trompe avec adresse; Quand elle veut sa perte, il croit à sa tendresse.

- « Relevez-vous, dit elle à son crédule amant,
- » Vous apprendrez bientôt ma naissance et mon rang.
- » Ah! cher Guise, il se peut que l'hymen nous unisse;
- » Mais avant cet hymen j'exige un sacrifice. »
- « Vous! des conditions! dit le fougueux amant,
- » Ah! dictez-moi des lois! faut-il verser mon sang!
- » Vaincre mille guerriers! bouleverser la terre!...
- » L'amour peut tout vouloir, la valeur peut tout faire:
- » Dussiez-vous m'ordonner les plus affreux travaux...
- » Le prix est assez grand pour payer tous les maux. »
- « Ah Guise! lui répond l'adroite Léonore,
- » Je n'attendois pas moins du héros que j'adore:
- » Mais dois-je l'avouer!.. Par un tendre lien,
- » Il me tarde déjà d'unir mon sort au tien.
- » Cher Guise! je le sens, un cœur aimant sans feinte,
- » Ne connoît point l'amour, sans connoître la crainte. »

Tel on voit le serpent se glisser sous les fleurs,

Telle, s'enveloppant de voiles imposteurs,

Léonore avec joie en ces mots continue :

- « Guise! il est temps enfin que je te sois connue:
- » De la chevalerie, ô toi qui fais l'honneur!
- » Du noble Vitikind tu vois en moi la sœur:
- » Princesse, j'aime mieux ton nom qu'une couronne;
- » Un héros vaut un roi, la gloire vaut le trône.
- » Guise, de l'avenir pénétrant les secrets.

- » Je vois tes descendants, idoles des Français\*,
- » S'élever souverains du char de la victoire :
- » A ton nom immortel s'attachera la gloire:
- » Quitte cet air surpris, humble, silencieux;
- » Ce n'est point ton respect, c'est ton cœur que je veux.
- » J'ai peint à Vitikind ta tendresse et la mienne;
- » Il daigne consentir que l'hymen nous enchaîne;
- » Et pour mieux aujourd'hui t'éléver jusqu'à moi,
- » Il t'accepte pour frère, et des Wulzs\*\* te fait roi.
- » La seule loi qu'il dicte à ta reconnoissance,
- » C'est de quitter pour moi Charlemagne et la France :
- » Ah! cher Guise, réponds, si jamais tu m'aimas,
- » Le bonheur aujourd'hui t'appelle entre mes bras;
- » Viens gouverner un peuple, et, cher à la victoire,
- » Filer des jours tissus par l'amour et la gloire. »

Elle dit : Guise, hélas! a le regard baissé; Son ardeur s'est éteinte, et le charme a cessé.

Déserter lâchement sa patrie et son maître!

Au moment du danger quitter l'armée en traître!

Cette idée est horrible, et Guise a dû frémir:

Sombre et silencieux, il se lève et veut suir:

Mais, craignant d'un refus le trop honteux outrage,

Léonore l'arrête, et contenant sa rage,

<sup>\*</sup> Les sameux ducs de Guise, au 16e siècle.

<sup>\*\*</sup> Les Wulzs, ou Wulzes, ou Vils, peuples slaves, étoient au delà de l'Oder.

Soit dépit, soit orgueil, soit ruse, soit détour, Son désespoir ressemble à l'excès de l'amour.

D'un son de voix plaintif, l'illustre enchanteresse S'écrie: — « Eh! voilà donc le prix de ma tendresse!

- » Quand pour toi j'étois prête à tout sacrisser,
- » Par tes refus, ingrat! tu viens m'humilier:
- » Va, pars! j'en ai trop fait pour ton âme insensible;
- » J'en mourrai, je le sens... Sur mon tombeau paisible,
- » Du moins viens dire un jour, attendri sur mon sort:
- » Pour prix de son amour je lui donnai la mort. »

Elle dit: et ses pleurs coulent en abondance:

Guise la voit pâlir, tomber en désaillance;

Il s'arrête... L'honneur veut en vain résister,

Léonore expirante est près de l'emporter:

Ses charmes, qu'à former le ciel sembla se plaire,

Voilés par une gaze entr'ouverte et légère,

Brillent éblouissants... et sur eux, à loisir,

Laissent avec ivresse errer l'œil du désir.

Guise des passions se croit dans l'atmosphère;

Il respire leurs feux, s'y plaît, s'y désespère;

Ses sens sont en désordre... Amant trop malheureux!

Il prononce ces mots en détournant les yeux :

- « Qu'exigez-vous de moi, cruelle Léonore!
- » Ah! que vous déchirez ce cœur qui vous adore!
- « Non, je ne puis trahir mon devoir et l'honneur;
- » Vous m'en estimez plus au fond de votre cœur:

- " J'aurois pu vous donner et mon sang et ma vie;
- » Je sacrisierois tout... excepté ma patrie.
- » Léonore! ah! faut-il qu'en ce suneste jour,
- » Guise, en vous adorant, maudisse son amour! » En achevant ces mots, effrayé de lui-même,

Guise veut s'éloigner; mais, à surprise extrême!

A la seconde porte un tableau merveilleux

Lui ferme le passage... En roi chéri des cieux,

Guise est peint sur le trône auprès de la victoire,

Entouré des amours, couronné par la gloire;

Tandis que Léonore, ivre de son bonheur,

Dans ses bras mollement repose son ardeur.

A ce piége nouveau, crédule en sa tendresse,

Le paladin ravi succombe à sa soiblesse:

Il demeure immobile, il ne se combat plus.

Pour fixer mieux encor ses vœux irrésolus,

Des guirlandes de fleurs s'abaissent sur sa tête :

C'est l'art qui le retient, c'est l'amour qui l'arrête.

Guise a baissé les yeux... Quel moment pour son cœur!

Léonore à ses pieds expire de douleur:

Elle tient un poignard, elle offre une couronne;

S'il la refuse encor, c'est sa mort qu'il ordonne:

C'en est trop! Guise cède... Il est enfin vaincu...

Soudain s'offre une idée à son cœur éperdu:

- « Léonore! à tes pieds vois tomber ton esclave :
- » Que m'importent les maux, quand pour toi je les brave!

- » Chère amante! partons : glorieux de tes fers,
- » Je vole, s'il le faut, au bout de l'univers.
- » Hélas! j'eusse aimé mieux des cabanes qu'un trône:
- » C'est toi, c'est ton cœur seul que Guise ambitionne;
- » Mais sur un doute encor, sans feinte éclaire-moi;
- » Vitikind veut qu'ici j'abandonne mon roi;
- » Mais prétend-il aussi que, prenaut sa désense,
- » Je tourne dans son camp mon bras contre la France? »
- « Oui, » répond Léonore. A ce mot, dans son cœur, Le fier Guise à l'amour sent succèder l'horreur:
- » S'écrie avec transport le guerrier magnanime :
- » Me l'avoir proposé, c'est m'avoir avili!
- » Qu'à jamais cet affront périsse dans l'oubli!
- » Votre amour étoit seint... J'apprends à vous connaître;
- » On ne peut que haïr qui l'on veut rendre traître :
- Adieu. Je ne crains plus votre art ni vos discours;
- » Guise a le cœur français, Guise l'aura toujours.,»

Il dit: avec dédain repoussant Léonore,

. Guise arrache les fleurs qui l'entourent encore;

Et de ce lieu perfide, à pas précipités,

Applaudi par l'honneur, il fuit les voluptés.

FIN DU CHANT ONZIÈME.

### NOTES DU CHANT XI.

(t) Egbert, jeune héros anglais, Qu'au trône britannique appelle sa naissance.

Charlemagne régnant sur l'Europe entière, sa cour étoit devenue l'asile de tous les princes malheureux, et le rendez-vous de
tous les opprimés qui venoient implorer son secours. En 804,
Eghert, chassé de son pays par Brithric, prince de Vyessex, dut
- sa grandeur à son exil. C'est en vivant près de Charlemagne, c'est
en servant dans ses armées qu'il apprit l'art de sormer de sages
résolutions, et celui de les exécuter avec vigueur.

Rappelé en 828 au trône de ses ancêtres par le vœu de ses concitoyens, Egbert, le Charlemagne de l'Angleterre, réunit, par sa prudence et par sa valeur, les sept royaumes de l'eptarchie sous une seule domination, et fut le premier roi d'Angleterre. Noble imitateur, et fidèle ami du fondateur de l'empire français, il jeta aussi les fondements de ce royaume, qui devoit un jour gouverner les mers. L'Angleterre lui dut l'aurore de sa gloire, ou plutôt la dut à Charlemagne, qui lui avoit façonné le premier roi dont s'enorgueillit son histoire; celui qui la tirant presque du néant, le premier sut lui donner un rang parmi les nations de l'Europe. (Voy. Biblioth. Brit., t. XXXVIII, p. 72. — EGINH., Vit. Car.)

### (2) Avant de quitter Charle accepte son épée.

Lorsqu'Egbert, retournant dans sa patrie, où le sceptre lui étoit offert, prit congé de son généreux biensaiteur, Charlemagne lui sit don d'une épée, en lui disant : « Elle a vaincu mes ennemis, » j'espère qu'elle vaincra les vôtres. » — « Mais elle n'est plus dans » la même main, répondit le modeste Egbert; néanmoins votre » disciple tâchera de mettre à prosit les grandes et utiles leçons » qu'il a reçues. » (Voy. Biblioth. Brit., t. XXXVIII, p. 72 et 73. — GAILLARD, Hist. de Charlem., et autres.)

(3) Knée ose entraîner la reine de Carthage.

L'épisode de Didon est, sans contredit, le plus beau morceau de l'Enéide : aussi Voltaire, toujours jaloux de la gloise des anciens, s'écrie, en parlant d'Enée:

- " Mais il s'épuise avec Didon,
- Et rate à la fin Lavinie. -

Pourquoi celui qui savoit si bien se moquer des épopées antiques, n'a-t-il pas su en faire une?..

FIN DES NOTES DU CHANT ONZIÈME.

## CHANT XII.

De son berceau de pourpre élevé dans les airs,
Depuis long-temps brilloit l'astre de l'univers,
Quand le bruit des clairons, au camp du roi de France,
D'un officier saxon annonce la présence.
Ce héraut, député des peuples ennemis,
En présence de Charle est à l'instant admis;
Et ce guerrier, dont rien ne trouble l'assurance,
Adresse ce discours authéros de la France:

- « Comptant sur ton honneur, Charle, en ton propre camp
- » Je désire avec toi conférer librement.
- » Je viens sans nulle crainte en tes mains me remettre;
- » Qui combat en héros ne peut agir en traître :
- » Je t'estime et te hais, t'admire et te maudis;
- » Mon nom est Vitikind. » Il dit: Charle surpris,

Le fait combler d'honneurs : l'assemblée est émue :

Et le roi des Saxons en ces mots continue :

- -- Charle! pourquoi viens-tu ravager nos climats!
- » Laisse aux peuples leurs dieux, laisse aux rois leurs Etats.
- » As-tu donc pu penser, dans ton audace altière,
- » Que le ciel pour toi seul voulut créer la terre!
- » Qu'avec toi partageant leur empire, les dieux,

- » Te livrant l'univers, n'ont gardé que les cieux!
- » Et que seul tu dois être, idole couronnée,
- » Notre religion et notre destinée!
  - » Héros ambitieux! abjure ton espoir!
- » Tes desseins sont plus grands que ne l'est ton pouvoir.
- » A ton ambition égalant ta puissance,
- » Si les dieux soumettoient l'univers à la France,
- » Auroient-ils satisfait ton orgueil inhumain?
- » Non: la satiété produit chez toi la faim.
- » Mais vois le chêne altier, si sier de son empire,
- » Pour croître il fut un siècle, un jour peut le détruire.
- » Tu vantes ton pouvoir, tes forces, tes moyens:
- » Convenons, j'y consens, qu'ils surpassent les miens:
- » Mais quoi! ne sais-tu pas que, malgré sa structure,
- » Le lion de l'insecte est souvent la pâture?
- » Déjà, de tous côtés, dans l'empire français,
- » Le fardeau de ta gloire accable tes sujets.
  - » Charle, jamais tes lois, quelque soit leur puissance,
- » Ne réduiront la Saxe à plier sous la France:
- » Arbres, huttes, rochers, tout va dans nos climats,
- » Te coûter plus d'assauts que tu n'as de soldats.
- » Clovis et tous les rois que la France eut pour maîtres,
- » Ses plus vaillants guerriers, tes plus nobles ancêtres,
- » Portèrent en ces lieux le ravage et la mort;
- » Et pourtant, tu le vois, la Saxe est libre encor.
  - » Tant qu'un Saxon vivra, tremble ici pour ta vie!

- « Il n'est qu'un sentiment dans toute ma patrie;
- » Etre libre ou mourir! Nés siers, indépendants,
- » Charle, nous ne savons que hair les tyrans.
- » Tu peux piller nos biens, tu peux vaincre nos princes,
- » Te baigner dans le sang, dévaster nos provinces;
- » Mais jamais sous tes lois ne pliront les Germains.
- » Ah! loin de couronner tes orgueilleux desseins,
- » Tu nous verras plutôt, sur ces bords indociles,
- » Egorger nos enfants, incendier nos villes:
- » Nos cadavres alors restant seuls dans tes fers,
- » Que gouverneras-tu?.. des morts et des déserts!
  - » Que dis-je! crains encor que, sur ces champs arides,
- » Du fond du cercueil même attaquant des perfides,
- » En tourbillons vengeurs nos cendres, contre vous,
- » Infectes s'élevant, ne vous dévorent tous!
  - » Mais qu'osai-je prévoir! ardent à se désendre,
  - » Aux succès comme toi mon peuple peut prétendre:
  - » Notre camp vaut le tien... Songe au sort de Varus!..
  - » La Saxe peut trouver un autre Arminius (1).
  - » Tremble de voir un jour, armés contre un seul homme,
  - » De nouveaux Attila maîtres d'une autre Rome!
  - » Le despotisme altier du conquérant hardi
  - a Toujours apprit au Nord la route du Midi.
  - » La fortuné volage a des rigueurs cruelles;
  - » Elle rampe à tes pieds, mais en gardant ses ailes:
  - » Souvent, perfide amante, après ses seux passés,

- » Elle étouffe en ses bras ceux qu'elle a caressés.
  - » Charle! je suis loyal; ton âme est généreuse:
- » Je viens te proposer une paix glorieuse:
- » Le peuple des Lombards est soumis à ta loi;
- » Je veux bien désormais t'en reconnoître roi:
- ➤ A la Bavière eucor unis la Carinthie;
- » Commande aux Sarrasins, règne sur l'Italie;
- » Mais à ce prix du moins, par un durable accord,
- » Renonce à gouverner sur les glaces du Nord;
- » Et seuls nous laissant vivre en une paix profonde,
- Daigne te contenter de la moitié du monde.
  - » Didier et Tassillon, privés de leurs Etats,
- » Régneront par mes soins sur de nouveaux climats:
- » Nul prince du malheur ne traînera les chaînes;
- » Et l'univers entier verra finir ses peines.
- » Charle, voilà l'espoir qui m'a guidé vers toi :
  - » Sois l'ami des Saxons au lieu d'être leur roi:
- » Qu'on ne leur vante plus ta bravoure importune!
- » A l'homme, aux animaux, la valeur est commune;
- » Mais l'honneur, l'équité, du ciel divins slambeaux,
- » Distinguent l'homme seul, et font le vrai héros.
  - » Les Germains et moi-même avouons ton génie:
- » Maintenant que ta gloire illustre assez ta vie,
- » Borne à te faire aimer ta vaste ambition;
- » Et rien n'égalera l'éclat de ton grand nom. »

  Il dit, et d'un air fier, il attend la réponse,

### Qu'en ces mots à l'instant Charlemagne prononce:

- « Vitikind! quelle audace égare ton grand cœur!
- » Toi! te plaindre de Charle!.. Eh! farouche agresseur!
- » Qui leva le premier l'étendard de la guerre (2)?
- » Quel chef contre un seul peuple arma toute la terre?
- » Des provinces du Nord qui troubla le repos?..
- » Tu n'agis qu'en barbare, et parles en héros.
  - » Rebelle sanguinaire, osant tout entreprendre,
- " Tu n'as su qu'attaquer, sache donc te désendre.
- » Trois fois vaincu, trois fois tu perdis tes Etats:
- » Cesse les trahisons, je cesse les combats.
  - » Avec moi la victoire a parcouru le monde :
- » Il fut une contrée en prodiges féconde,
- » Souveraine du Nord, maîtresse du Midi,
- » Charle y fut appelé... Rome est France aujourd'hui.
- » Semblables aux guerriers qu'arme ici l'Allemagne,
- » Il fut des Sarrasins qui, maîtres de l'Espagne,
- » Crurent de l'univers pouvoir troubler la paix;
- » Charle fondit sur eux... l'Ebre est fleuve français.
  - » Germain! qu'espère donc ta farouche vaillance!
- » A conquérir le Nord toi seul forces la France:
- » Héros de la discorde! avant d'offrir la paix
- » Il eût fallu du moins t'honorer d'un succès.
- » Et que viens-tu m'offrir avec tant d'arrogance?
- » Quelques peuples déjà soumis à ma puissance :
- » Ne puis-je plus, vainqueur, régner en souverain,

- » Sans ton consentement? Et de quel droit enfin,
- » Sur ces champs désolés, que mon armée inonde,
- » T'offres-tu devant moi comme arbitre du monde?
  - » Tu m'offres un traité? Que seroit-il pour moi!
- » Tu n'en tins jamais un; puis-je compter sur toi?
- » Non: tout prince parjure, élevé par l'audace,
- » De la liste des rois lui-même un jour s'efface.
  - » Qu'as-tu fait pour les tiens?.. Tes peuples aguerris
- » Déjà t'ont vu trois fois déserter leur pays :
- » Leurs trésors tu les tiens, leurs fils tu les moissonnes;
- » Roi, tu les compromets, chef tu les abandonnes.
  - » Héritier des fureurs du vainqueur de Varus,
- » Insensé! tu te crois un autre Arminius.
- » Trop ami des Saxons, crédule et magnanime (3),
- » De sa bonté pour eux Varus mourut victime :
- » Cet exemple doit être une leçon pour moi:
- » La pitié n'est souvent qu'une erreur. Quant à toi!
- » D'Arminius imite et l'adresse et la rage,
- » Mais souviens toi du prix que ce héros sauvage
- » Reçut de tes Saxons!.. Un lâche assassinat\*.
  - » Farouche souverain de ce royaume ingrat,
- » Change en déserts affreux tes provinces esclaves;
- » Tu le peux : je saurai les repeupler de braves.
- » Accompagnés des arts, mille peuples joyeux
- » Viendront fertiliser le sol de tes aïeux.
  - \* Voyez la note 3 du chant.

- » Les ensers étoient seuls du parti de tes armes :
- » A tout régénérer je trouverai des charmes;
- » Et l'éternel mépris de la postérité
- » Condamnera ton nom à l'immortalité.
  - » Vitikind! pensois-tu, fort d'astuce et d'audace,
- » M'effrayer aujourd'hui par ta sombre menace?
- » Ah! quand le monde entier, qu'auroient armé les cieux,
- » Renversé sur l'empire écraseroit ses preux,
- » Evoquant le passé, de la France guerrière
- » L'ombre encor suffiroit pour effrayer la terre.
  - » Renonce à tes faux dieux, prince aveugle et cruel!
- » Le paladin français, protégé par le ciel,
- » Pour son prince et son Dieu tirant ici son glaive,
- » Même en mourant triomphe, en tombant il s'élève.
  - » Je le répète encor, Vitikind, soumets-toi!
- » Ordonne à tes Saxons d'obéir à ma loi!
- » Je répandrai sur eux les rayons de ma gloire :
- » Je leur ferai bénir leur joug et ma victoire;
- » Et roi de leurs Etats, je joindrai dans les miens,
- » De la gloire à ta gloire, et des biens à tes biens. »

  Il dit : mais Vitikind l'interrompt avec rage :
- « Je ne m'attendois pas à ce sanglant outrage!
- » Charle! je suis chez toi : sans les lois de l'honneur,
- » Mon javelot déjà t'auroit percé le cœur.
- » Tu m'estimes, dis-tu, tu prétends me connoître;
- » Et tu veux m'acheter comme on achète un traître!

- Dui, moi! vendre mon peuple, et trahir mes guerriers!
- » Moi! tomber dans l'opprobre, en tombant à tes pieds!
- » Suis-je plus Vitikind?.. J'avois cru que ma vie
- » Peignoit assez mon cœur! Charle! dans ma patrie,
- » Comme toi de l'honneur nous connoissons la loi;
- » Par moi je te jugeois; m'as-tu jugé par toi?
  - » Le monde à son vainqueur doit, dis-tu, se soumettre;
- » Mais ravager la terre, est-ce s'en rendre maître?
- » Non: toujours entreprendre est toujours hasarder;
- » Qui bouleverse tout ne saura rien fonder.
  - » C'en est assez! Adieu : ton châtiment s'apprête :
- » Tes lauriers tant vantés sécheront sur ta tête.
- » Quoi! brisant nos autels, à notre nation
- » Un roi vient enseigner une religion!
- » Eh! les grands de la terre en gardent-ils aucune!
- » Est-il un dieu pour toi, si ce n'est la fortune!
- » Va, de ton sol orgueil justement offensé,
- » L'avenir tôt ou tard vengera le passé. »

Il dit, et s'éloignant la visière fermée,
Dérobant sa fureur aux regards de l'armée,
Il retourne à son camp : de Charle, à ses guerriers
Racontant les discours, il peint les vœux altiers;
Et général adroit, ce despote sauvage
A tous les fils du Nord communique sa rage :

- Soldats! dit le héros, le monarque français,

- > Aujourd'hui, non content de refuser la paix,
- » Vient d'insulter en moi l'armée et la patrie.
- » Je ne vous dirai point que la rive ennemie
- » N'offre qu'un vil amas de brigands policés,
- » Avides de pillage, et de combats lassés;
- > Qui, bâtards de la gloire, amants vils des richesses,
- > Arment contre eux du ciel les foudres vengeresses :
- » Non: vous faire un courage en vous parlant ainsi,
- > Seroit vous insulter. Germains! de l'ennemi,
- » Ah! puissé-je, au contraire, exagérer la gloire!
- > Quelle palme immortelle offre alors la victoire!
  - » Saxons! si parmi vous quelque traître s'armoit,
- → Qu'il déserte nos camps! Vitikind le permet.
- » Qu'il vole aux preux! leur chef dote la perfidie,
- » Marchande l'esclavage, et titre l'infamie.
  - » Charle, par sa présence ayant souillé ces lieux,
- » Nous n'avons plus de lois, plus d'honneur, plus de dieux!
- ▶ La patrie, en pleurant, ouvre déjà sa tombe :
- » Mais sous le fer vengeur qu'ici Charle succombe!
- » C'est alors que nos lois, nos dieux, notre pays,
- » Seront vraiment à nous... nous les aurons conquis. »

A ce mâle discours, au loin, sur le rivage, Mille applaudissements partent en cris de rage: Des barbares du Nord qui peindroit les fureurs? Leurs farouches transports, leurs sauvages clameurs Parviennent jusqu'à Charle... Il sort, seul, de sa tente;
Des paladins peut-être une attaque imprudente
A causé ce tumulte... A quelques pas du camp
Est un mont élevé, le monarque s'y rend:
Là souvent le héros, l'œil fixé sur la plaine,
Observe l'ennemi; mais la vapeur lointaine
Des marais du Veser alors de toutes parts
Sur l'horizon s'élève, et borne ses regards.

Admirant du Veser la fertile campagne,
Charle, triste et pensif, redescend la montagne.
Un doux calme régnoit dans la plaine des cieux:
La fille du Chaos, de son char ténébreux,
Déjà sur l'univers jetoit ses voiles sombres,
Et des vastes forêts épaississoit les ombres:
Le temps étoit serein: des jeunes arbrisseaux
Nul zéphyr n'agitoit les flexibles rameaux:
Quelques nocturnes fleurs, entr'ouvrant leurs calices,
Respiroient d'un soir pur les paisibles délices:
Rappelant la chaleur d'une ardente saison,
Des éclairs vacillants sillonnoient l'horizon;
Et sur le sol mouillé par un cristal limpide
La végétation levoit sa tête humide.

Dans un vallon lointain, par d'éternels travaux, Le fracas d'un torrent fatiguoit les échos; Mais ce bruit éloigné n'étoit plus qu'un murmure, Dont la tendre douceur animoit la nature. A travers le feuillage, en son lit s'endormant, L'oiseau, déjà couché, gazouilloit tendrement, Et soupiroit l'amour au sein de son amie: Tout disposoit le cœur à la mélancolie.

D'Ulnare, tout à coup, l'anneau mystérieux Brille au doigt du monarque, et vient frapper ses yeux! Il soupire... Tout semble à son âme sensible Rappeler la Druïde... En un bosquet paisible, Un arbuste blanchâtre, agité par le vent, Figure-t-il au loin les plis d'un voile blanc; O Charle! à tes regards ainsi parut voilée, Sur un tertre, jadis, Ulnare agenouillée! Un rocher solitaire, entouré de cyprès, Entr'ouvre-t-il ses flancs; noble guerrier français! Quand d'Eresbourg jadis périt le roi barbare, De même t'apparut l'antre sauveur d'Ulnare! Voit-il d'un monument quelques débris épars; Ulnare disparut sous l'arche des Césars! Regarde-t-il son fer; à jamais immortelle, Ah! sa brillante épée, il la tient encor d'elle!

- « Ulnare! tu n'es plus, s'est écrié le preux;
- » Forêts! voilez le jour; roulez, torrents fougueux!
- » Mon cœur est ici seul à ses douleurs profondes,
- » Triste comme vos nuits, troublé comme vos ondes.
  - » Oiseaux, chantez l'amour! astres, parez les cieux!
- » En vain vous étalez vos charmes à mes yeux :

- » Dans une âme où domine une peine trop forte,
- "Le ciel est sans beautés, et la nature est morte. "
  Ainsi parloit le prince, errant dans la forêt."

Par degrés néanmoins le jour se retiroit;

Mais de la nuit le ciel éclaircissant les voiles,

Majestueusement se parsemoit d'étoiles,

Qui, tous brillants soleils, dans leurs orbes tournant,

Parcouroient radieux un cercle différent.

Chefs-d'œuvre du Seigneur, ces globes de lumière,

Rois du dôme céleste, illuminoient la terre;

Et, peignant du Très-Haut le pouvoir merveilleux,

S'entouroient de sa gloire, et nageoient dans ses feux.

O Charle! roi savant, dont l'immortel génie,
En France, le premier créa l'astronomie!
Non content d'imposer aux nations tes lois,
Toi, qui classas les vents, donnas des noms aux mois,
Sur la terre à tes vœux qui n'eût voulu souscrire!
Même au dôme étoilé tu te fis un empire:
Etudiant la nuit les astres lumineux,
Elevant ton génie à la hauteur des cieux,
C'est toi qui des premiers, sur la tour solitaire,
Ouvris le firmament aux savants de la terre;
Et jusque dans l'espace étendant tes succès,
Fus chercher au ciel même un trône et des sujets\*.

<sup>\*</sup> Voyez Eginh. In Vita Carol. Mag. - Alguin, Epist.

Au tombeau des guerriers, amis de sa jeunesse,

Charle a porté ses pas : accablé de tristesse,

Près de leur mausolée à genoux se jetant,

Il leur adresse encor ce langage touchant:

- « Odoart, Angelin, héros de ma patrie!
- » A votre sort heureux combion je porte envie!
- » Vous reposez en paix auprès du Tout-Puissant.
- » Ici-bas qu'est la vie?.. un long gémissement.
  - » Nobles guerriers! des cieux veillez encor sur Charle!
- » Si jamais de l'honneur la voix en vain lui parle,
- » Qu'avant son premier crime, ait lui son dernier jour!
  - » Et toi, qui dans mon cœur allumas trop d'amour,
- » O vierge des forêts! que ne peux tu m'entendre!
- » Je t'ai paru barbare, et n'étois que trop tendre. »

A ces mots, inspirés par un chagrin profond,

Charle pousse une plainte, un soupir lui répond...

De la tombe est sorti ce gémissement tendre...

Charle tressaille, éconte, et croit encor l'entendre:

Vain espoir! partout règne un bilence squel.

- " Grand Dieu! dit le héros, levant les mains au ciel,
- » Pour augmenter encor le impuble qui m'appresse,
- » Quel est ce son plaintif qu'ime tombe m'adresse?
- » Ah! sans doute, Odoart, tes manes ont gémi
- » Sur les tourments amers de ton ancien ami.
- » Odoart! pour m'aimer le ciel t'avoit fait naître;
- » Tu ne me réponds pas, mais tu m'entends peut-être. »

Il dit; puis, s'appuyant sur ce tombeau chéri, Charle reste immobile, et semble anéanti.

Dix Saxons, protégés par la race infernale, Fondent sur Charlemagne en cette heure fatale: Le prince se relève, et d'un bras vigoureux Les frappe, les repousse, et combat seul contre eux. Mais, ô fureur! leurs corps semblent invulnérables; Leurs armes à ses coups restent impénétrables; Et lâchement hardis, ces assassins pervers, Revêtus d'un acier forgé dans les ensers, Par des ris outrageants insultent leur victime. Charle sent fuir l'espoir de son cœur magnanime : Vainement valeureux, vainement courroucé, Il frappe encor, son fer recule repoussé. Déjà les dix brigands ont rompu son armure : Son sang coule à grands flots d'une large blessure : Adossé contre un arbre il est près de périr... Le dessus du tombeau semble alors s'entr'ouvrir : Converté d'un linceul, une ombre échevelée Se lève lentement, calme, pale, et voilée: Des astres de la nuit la tremblante lueur, Par un reflet magique éclairoit sa blancheur; Et ses longs vêtements, parure solennelle, Flottants aériens, se drapoient autour d'elle. 'uyez, monstres! fuyez, ou du ciel à l'instant

Tonne sur vous la foudre. » A ce cri menaçant,
A ce lugubre aspect, les scélérats frémissent;
De terreur sur leurs fronts leurs cheveux se hérissent;
Tous ont fui, croyant voir à leurs pieds s'entr'ouvrir
Mille gouffres brûlants prêts à les engloutir.

Echappé par miracle au sort le plus funeste,
Charle ne s'occupoit que de l'ombre céleste:
Elle sort en entier du sombre monument,
Lève les yeux au ciel, et vers le roi descend.
Ses pas hors du tombeau sur les degrés vacillent:
Alors d'un feu plus vif les astres des nuits brillent;
L'ombre semble, attirant leurs rayons protecteurs,
Prête à s'évanouir en légères vapeurs.
Charle la suit des yeux... Un voile épais la couvre:
Il attend, inquiet, que ce linceul s'entr'ouvre:
Le fantôme s'avance... Il pousse un long soupir...
Même son du tombeau déjà parut sortir:
Le voile tombe... O ciel! ô changement rapide!
Cette ombre protectrice est la belle Druïde.

Le monarque français, pâle, foible, expirant,

S'écrie: — « Esprit céleste! ombre de mon amie!

» Oh! ne fuis point... Arrête!.. ou c'est fait de ma vie! »

« — Tu connois mes serments, dit la Druïde au roi:

» Je les tiens, je me jette entre la mort et toi.

» Un Dieu juste et puissant, pour l'amant que j'adore,

- » M'a daigné conserver; Ulnare existe encore:
- » Mais eût-elle péri! des dieux forçant la loi
- » Elle eut su des tombeaux sortir encer pour toi.
- » Fille des Velléda, de ma retraite obscure,
- » Je commande aux destins, et dompte la nature.
- » Adieu! Rappelle-toi, qu'évitant ton regard,
- » Je suis, pour ton salut, PARTOUT ET NULLE FART. »

A ces tendres accents, dont la douceur l'enchante,
Charle contre son cœur veut presser son amante;
Mais la Druïde échappe à ses embrassements:
De l'ombre fugitive elle a les mouvements:
Trois fois entre ses bras il croit saisir Ulnare;
Dans le vide trois fois sa foible main s'égare:
Tel Enée, en sortant du ténébreux enfer,
Croyoit presser Anchise, et n'embrassoit que l'air.

Cependant, épuisé, le héros de la France Sur la terre sanglante a perdu connoissance: Son Ulnare le soigne... Ah! sans donte, en ce jour, L'impitoyable mort fuira devant l'amour.

En reprenant ses sens, ô nouvelle surprise!
Charle se voit couché dans la tente de Guise:
En vain de tous côtés il cherche avec regret
Le tombeau protecteur, Ulnare, et la forêt;
Il ne les trouve plus... reconnoît sa blessure,

Et n'aperçoit qu'un lit, la tente, et son armure.

Il apprend qu'Angilbert, Guise, et quelques soldats,
Par un pâtre guidés, l'ont sauvé du trépas.

Mais vers le monument, et dans la forêt sombre,
Leurs yeux, près du tombeau, n'ont point aperçu d'ombre.
Le prince amèrement soupire à ce récit;
Il regrette l'instant où la tombe s'ouvrit:
Néanmoins dans son cœur règne une donce joie;
Ulnare de la mort n'a point été la proie:
De retrouver Ulnare il peut former l'espoir;
Il lui semble l'entendre, il croit encor la voir;
Il croit fixer encor le fantôme céleste;
Ulnare a disparu, mais son souvenir reste:
Et péniblement doux, ce cruel souvenir
Donne un charme aux douleurs, et des maux au plaisir.

FIN DU CHANT DOUZIÈME.

### NOTES DU CHANT XII.

### (1) La Saxe peut trouver un autre Arminius.

Tout le monde sait comment Arminius triompha des légions romaines. Tibère partit de Rome, pour venger l'affront sait à Varus; il passa le Rhin, mais n'osa s'avancer plus loin, et se contentant d'avoir provoqué Arminius sans l'avoir combattu, il s'en retourna à Rome.

Germanicus, plus heureux, se rendit en Germanie, remporta de grandes victoires, mit en suite Arminius blessé, et ramena sa semme et son sils au nombre de ses prisonniers. Arminius mourut ensuite assassiné par les siens et par ses parents même, à l'âge de trente-sept ans, après douze années de gloire et de puissance. Ainsi que tous les grands hommes, Arminius, pendant sa vie, suit en butte à tous les traits de l'envie et de la jalousie; il n'eut d'autels et de statues qu'après sa mort. (Voyez les Annales de TACITE, et autres.)

#### (2) Qui leva le premier l'étendard de la guerre?

On sait que Charlemagne, dans ses guerres en Saxe, ne sut jamais l'agresseur; les éternelles irruptions des Saxons sur les frontières françaises, où Vitikindmettoit tout à seu et à sang, sorcèrent constamment Charle à sondre sur le Nord. Cette guerre dura près de vingt ans. A peine Charle vainqueur avoit-il repassé le Rhin, qu'une nouvelle révolte avoit lieu, et qu'une nouvelle coalition se resormoit dans le Nord, à la voix de Vitikind. Charle retournoit en Saxe, triomphoit encore, repartoit, et les Saxons reprenoient les armes. Cette lutte opiniâtre ne sut terminée que par la mesure vigoureuse que prit Charle, d'enlever les Saxons de leurs contrées, et de les disperser dans d'autres climats. Cette transplantation eut lieu en 793; les Abodrites repeuplèrent la Saxe déserte.

(3) Trop ami des Saxons, crédule et magnanime,
De sa bonté pour eux Varus mourut victime.

Varus Quintilius, vainqueur et maître des Saxons, fut la victime de sa confiance en eux, et de l'intérêt que ce peuple lui avoit inspiré. Il regardoit Arminius comme son ami. Arminius avoit été fait citoyen romain par Auguste, et élevé même à la dignité de chevalier. Varus resusa de croire aux trames qui se préparaient en silence; tout acte de sévérité contre les Saxons coûtoit à son cœur; et quand l'orage eut éclaté, quand ses légions surent vain-cues, lorsqu'il vit à quel point ceux qu'il croyoit ses sidèles amis l'avoient trompé, il se tua de désespoir. Les vainqueurs sirent toutes sortes d'outrages à leurs prisonniers, et même aux morts. Les Romains, qui avoient coutume dans leurs tribunaux, établis par Varus, de juger les Germains, furent les plus maltraités. On les nommoit avocats. Un barbare, ayant arraché la langue à un de ces avocats, lui cria: Ensia, vipère, cesse de sisser. (Voyez Tacita, et autres.)

FIN DES NOTES DU CHANT DOUZIÈME, ET DU PREMIER VOLUME.

IMPRIMERIE DE LE NORMANT, RUE DE SEINE, N° 8.

. •

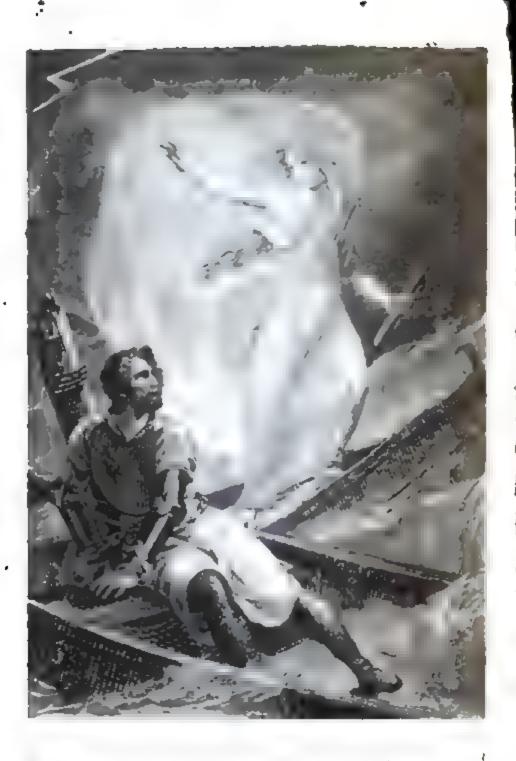

nutte Seet of Stackat

T # 10 7 7 7 7

# CHARLEMAGNE

OU

# LA CAROLEIDE

## POËME ÉPIQUE

EN VINGT-QUATRE CHANTS,

## PAR M. LE V' D'ARLINCOURT (VICTOR),

MAÎTRE DES REQUÊTES, CHEVALIER DE LA LÉGION-D'HONNEUR,

Orné de gravures, dessinées par M. Honace Venner, gravées par MM. Bouinet. et Mienemen; et d'un plan figuratif des lieux où se passe l'action du poème.

TOME SECOND.

## PARIS.

LE NORMANT, Imprimeur-Libraire, rue de Seine, n° 8;

Mme Ve RENARD, rue de Caumartin, nº 12;

DENTU, DELAUNAY, Libraires, Palais-Royal, galerie de bois;

NEPYEU, Libraire, passage des Panoramas.

M. DCCCXVIII.

. -• . . . . . • .

# CHARLEMAGNE

OU

## LA CAROLÉIDE.

### CHANT XIII.

Huit fois l'astre du jour avoit lui sur la terre,
Sans voir renouveler les horreurs de la guerre:
Tous les travaux du camp venoient d'être finis:
La paix sembloit régner entre les ennemis;
Mais d'un calme si long, d'une si longue attente,
Charle, entouré des siens, s'indigne sous sa tente:
Sa blessure est guérie. « — O paladins! dit-il,

- » Notre repos pénible est un nouveau péril:
- » Cherchant à nous tromper, Vitikind nous redoute;
- » Le calme qu'il nous laisse est un piége sans doute :
- » Préparons une attaque. Olivier! toi, ce soir (1),
- » Seul, sans que l'ennemi puisse t'apercevoir,

2.

» Monte au fort dont Bozon a su se rendre maître :

- » De la part de son roi remets-lui cette lettre:
- » Dis-lui qu'avant trois jours il faut que ses soldats,
- » Descendus dans la plaine, engagent les combats:
- » Qu'ils commencent! l'armée achèvera le reste.
- » Tous deux pressez l'attaque à nos rivaux suneste;
- » Et m'instruisant du jour, la veille, pour signal,
- » Plantez un drapeau blanc sur la tour d'Héristal.
  - » Vous! sur le camp des preux, veillez, chefs intrépides!
- » Epiez des Saxons les manœuvres perfides;
- » Et n'oubliez jamais, fils de la loyauté!
- » Que le lot des Français est l'immortalité. »

Fier de sa mission, Olivier, le soir même,
Marche vers Héristal. Appui du diadême,
Renommé dans les camps par ses exploits hardis,
C'est le terrible Hector sous les traits de Pâris:
Mais souvent trop fougueux, par son imprévoyance,
Lui-même il s'enleva le fruit de sa vaillance:
Tout entier au présent, dédaignant l'avenir,
Jamais son cœur léger n'apprit à réfléchir:
Où son esprit l'entraîne, au hasard il s'élance;
Et ce n'est qu'en tombant qu'il sent son imprudence.
Olivier, lentement, seul, dans l'ombre des nuits,
A déjà côtoyé le camp des ennemis:
Il suit les lon gs détours d'une route inconnue,
Et bientôt Héristal se présente à sa vue.

Poursuivant, plein d'espoir, son périlleux trajet,
Il a pressé ses pas; quand, près de la forêt,
Sur un tertre sauvage, ô surprise! ô merveille!
Des accords enchanteurs ont frappé son oreille...
Tout entier à l'objet qui captive ses sens,
Il vole vers l'endroit d'où partent ces accents:
Que voit-il?.. Almanzine au tombeau de son père!
En gazon, là s'élève un autel solitaire (2):
Elle y jette des fleurs, et sa touchante voix
De ces chants douloureux fait retentir les bois.

- « Toi, que j'adorois, ô mon père!
- » Ta fille maintenant est seule sur la terre!
- » Hélas! du moins, pour toi, la mort, cher Réamour!
  - » Ne fut que la fin d'un beau jour.
  - » De deuil mon âme enveloppée
- » Renonce au monde entier, vil séjour des pervers.
  - » Oui, sous le coup qui m'a frappée
  - » Tombe aussi pour moi l'univers.
  - » De ton corps, ton âme captive,
- » Brillante s'élança, tel que l'heureux convive
- » Qui, paré, sort joyeux du banquet des héros,
  - » Quand meurent les derniers flambeaux.
  - » A tes biens, à ton héritage,
- »Pour toujours je renonce... il ne faut à mon cœur

I.

### CHARLEMAGNE.

» Que tes vertus, ta douce image,

4

» Ton nom, ta cendre, et ma douleur. »

Ainsi chante Almanzine, en sa douleur plaintive.

Dans un calme profond, la nature attentive

Ecoute la guerrière avec ravissement:

L'onde au fond du vallon coule plus doucement:

Le zéphir étonné s'arrête dans la plaine:

Et des paisibles nuits la pâle souveraine,

Vers Almanzine en pleurs paroissant s'abaisser,

De ses tendres rayons descend la caressér:

Du jeune Endymion telle adorant l'image,

Diane se glissoit à travers le feuillage.

Au-dessus du tombeau, sur des gazons naissants, Un vieux saule courboit ses rameaux languissants, Qui, brillants de rosée, en ce lieu solitaire, Sembloient pleurer aussi sur l'urne funéraire.

- « Oh! s'écrie Almanzine, arbre cher et sacré!
- » Pleure sur le cercueil d'un vieillard vénéré...
- » Mais, que dis-je! son ombre en vapeurs invisibles
- » Erre peut-être ici sur tes branches flexibles:
- » Ton feuillage léger, qu'agitent les zéphyrs,
- » Balance ses accents, m'apporte ses soupirs.
- » O mon père! à tes pieds vois ta fille éplorée!
- » Bénis, bénis ta fille!.. » Alors, désespérée,

Almanzine du saule embrasse les rameaux:



Telle, chez le Natché, qui suspend ses tombeaux (3)
Aux arbres des forêts, une mère éplorée,
Seule, appelant encor une fille adorée,
Pour tromper sa douleur, pour se cacher son deuil,
Vient balancer la mort en berçant un cercueil.

Aux attraits d'Almanzine, Olivier trop sensible, A l'entendre, à la voir, goûte un charme pénible: Il s'élance vers elle... Imprudent Olivier! Bozon, Charle, Héristal, tu vas tout oublier! Loin de toi, maudissant un amour qui l'irrite, La gloire, en gémissant, a déjà pris la fuite.

A l'aspect d'Olivier tombant à ses genoux, De ses armes couverte, Almanzine en courroux Se lève. — « Défends-toi, dit-elle, téméraire!

- » Viens-tu pour insulter aux cendres de mon père?
- » Ton amour insensé, ton aspect odieux,
- » Indignent sa grande ombre, et courroucent les cieux.
- » Si tu sauvas mes jours, ennemi que j'abhorre!
- » C'est un malheur de plus que je te dois encore:
- » Tout m'est horrible en toi... Mais seul et dans la nuit
- » Où portes-tu tes pas? quel dessein te conduit?
- » Ah! sans doute, ton roi, monstre que l'enser guide,
- » Dispose par tes soins quelque trame perfide;
- » Mais je la déjouerai : je t'apporte en ces lieux
- » Le trépas ou la honte, et peut-être tous deux. »

Se rappelant alors son devoir et la France, Olivier, mais trop tard, connoît son imprudence:

- « Cruelle! lui dit-il, à tes pieds, en ce jour,
- » Pour seul crime Olivier se reproche l'amour :
- » Devrois-tu m'en punir?.. Oh! barbare ennemie!
- » Tu veux plus que ma mort, tu veux slétrir ma vie :
- » Le ciel a-t-il donc pu, trop fatale beauté!
- » Unir à tant d'attraits autant de cruauté? »

Il dit: mais sa douleur en vain se fait entendre: Le malheureux amant, forcé de se défendre, Combat ce qu'il adore... et son cœur agité Frémit de chaque coup que son glaive a porté.

Mais le bruit du combat, le cliquetis des armes,
Retentissent au loin... soudain un cri d'alarmes
Des postes avancés réveille les soldats;
Et bientôt Olivier, trop certain du trépas,
Se voit environné d'une horde sauvage.
Contre le nombre, hélas! que peut un vain courage?
Le paladin lui seul combat douze guerriers:
Déjà quatre Saxons expirent à ses pieds:
Mais, sortant à grands flots d'une large blessure,
Son sang de tous côtés inonde son armure:
Il s'épuise, il succombe, et d'un air triste et doux,
« — Almanzine! dit-il, je péris par tes coups:
» Tel est le prix affreux de la plus tendre flamme:

- » Ah! puisse le remords ne point troubler ton âme!
- » Chère Almanzine, adieu!.. Ton malheureux amant
- » Te pardonne ta haine, et meurt en t'adorant. »

  Il dit, et quelques pleurs humectent sa paupière:

  Il chancelle... expirant il tombe sur la terre:

  Charle alors dans son cœur vient doubler ses regrets;

Et s'il succombe amant, il va mourir Français.

O du perfide amour étonnante puissance!

Pendant tout le combat, immobile, en silence,

La farouche Almanzine admiroit Olivier:

La beauté, la valeur, les discours du guerrier,

Ses larmes, son pardon, sa généreuse flamme,

Font naître et le remords et l'amour dans son âme:

Tandis que les Saxons, sur Olivier mourant,

Transportés de fureur, lèvent leur fer sanglant,

Au milieu d'eux soudain la guerrière sauvage

S'élance, les arrête, et leur tient ce langage:

- « Saxons! oubliez-vous qu'en ramenant au camp
- » Quelque chef ennemi, vaincu, mais existant,
- » Un énorme salaire est votre récompense?
- » Craignez à ce héros de ravir l'existence:
- » Votre maître jamais ne eroira trop payer
- » Ce noble paladin, par vous sait prisonnier.
- » Ah! venez, modérant un courroux trop sauvage,
- » D'une prise importante à vos chess saire hommage. »

Elle dit, on l'approuve, Olivier, sur-le-champ, Couché sur un brancard, est porté dans le camp; Et la triste Almanzine, à ses remords livrée, Toujours sur lui veillant, inquiète, éplorée, Déguise sa douleur, et maudit le moment Où son fatal orgueil a perdu son amant.

La beauté d'Olivier, ses souffrances extrêmes,
'Attendrissent le cœur des barbares eux-mêmes:
'Ainsi Philopœmen, guerrier trop imprudent (4),
Pris par les Messéniens, blessé mortellement,
Voyant ses ennemis verser sur lui des larmes,
Sembloit sur sa litière, étendu sur ses armes,
Non un foible captif mourant, ensanglanté,
Mais le sauveur d'un peuple, en triomphe porté.

Le brancard lentement sur la plaine s'avance : Olivier, pour souffrir, a repris connoissance : Mais malgré sa blessure et l'horreur de son sort, Sa jeunesse robuste en impose à la mort.

Au monarque saxon bientôt on le présente : L'illustre Vitikind étoit seul sous sa tente :

- « Parle, dit le héros au jeune prisonnier,
- » Ton chefquel est-il?—Charle.—Et ton nom?—Olivier.
- » Sans doute, cette nuit, quelque projet perfide

- » Attiroit en ces lieux ta jeunesse intrépide?
- » Réponds! près de mon camp où portois-tu tes pas?
- » Dévoile tout, ou meurs! Tu m'offres deux trépas:
- » Qui trahit sa patrie est soudain mort pour elle:
- » Prince! de ces deux fins je choisis la plus belle:
- » Qu'on me mène au supplice! Olivier, que fais-tu?
- » Mon devoir. Mais ta mort. Me rend à la vertu:
- » De fatales erreurs avoient souillé ma vie,
- » Je redeviens par toi digne de ma patrie:
- » Plus mes maux seront grands, plus j'expierai mes torts.
- » Prétends-tu me braver par ces fougueux transports?
- » Oui: nul ne m'a vaincu qui n'a pu me soumettre;
- » Et captif, te bravant, je suis encor mon maître:
- » Va, tu me sais goûter des plaisirs inconnus!
- » Cesse d'interroger, je ne répondrai plus. »

  Il dit; et conservant un silence farouche,

  Calme et fier, aucun mot ne sort plus de sa bouche.

  En vain le roi saxon se livre à sa fureur:

  Du captif imprudent rien n'émeut le grand cœur:

  A l'arrêt de sa mort, que Vitikind prononce,

  Un dédaigneux sourire a servi de réponse.

Dans le camp des Saxons, du côté du Levant, Non loin de la forêt, près d'un vieux monument, Etoit une citerne antique et redoutée, Depuis long-temps à sec, mais profonde et voûtée. Quand les peuples du Nord fondirent en ces lieux, La citerne, changée en un cachot affreux, Devint l'effroi public, et menaçant abîme Recéla les vertus plus souvent que le crime.

Ainsi qu'Aristomène, à Sparte redouté (5), Au fond du Céada\* se vit précipité, Dans le gouffre, Olivier, jeté presque sans vie, Va subir les horreurs d'une longue agonie.

De la nuit des tombeaux malheureux habitant!

Olivier! c'en est fait! vois la mort qui t'attend!..

Hélas! de tes erreurs c'est là le fruit horrible!

Léger, mais courageux; imprudent, mais sensible;

Du prince qui t'aimoit ton cœur trompant l'espoir,

En faveur de l'amour oublia le devoir.

Pleure, jeune Olivier, l'affront de l'esclavage!

Ton bourreau fut l'amour, ta honte est ton ouvrage.

Mais tandis qu'Olivier, triste jouet du sort, Appelle à son secours l'impitoyable mort, Vitikind, sous sa tente, à ses guerriers s'adresse:

- « Amis! je connois Charle, et les piéges qu'il dresse :
- » Quelque dessein secret, je dois m'en désier,
- » Vers nos retranchements attiroit Olivier.
- » L'adresse des Français sert trop bien leur surie;

<sup>\*</sup> Voyez les notes

- » Nous avons leur valeur, mais non leur industrie:
- » Imitons-les; dressons des piéges sous leurs pas;
- » Pour les combattre mieux, évitons les combats :
- » Feignons de fuir, frappés d'une terreur soudaine :
- » Les Français aussitôt descendront dans la plaine :
- » Toujours impétueux, souvent irrésléchis,
- » Avant d'êtré vainqueurs, ils nous croiront soumis.
- » Nous, dans les défilés des montagnes voisines,
- » Dont seuls nous connoissons les gorges, les ravines,
- » Nous irons, par la ruse illustrant nos travaux,
- » Préparer aux Français un autre Roncevaux.
  - D'un joug avilissant, ah! sauvons la patrie!
- » Et bientôt sur ces bords que le Germain s'écrie:
- De tant d'Etats conquis, de tant d'heureux travaux,
- » Que reste-t-il aux Francs?.. pas même leurs tombeaux.
  - » Croyez-moi, désormais, contre leur ches suprême
- » Point de coups décisifs! toujours le stratagême!
- » Pour armes contre lui n'employons que le temps:
- » Les vivres manqueront à ses siers combattants.
- » Oui, sachons fuir pour vaincre, éviter pour surprendre;
- » Toujours chercher, poursuivre, et ne jamais attendre. » Déroulant en ces mots le système fatal (6),

Dont Fabius jadis usa contre Annibal,

Il dit: mais Mondragant, insolent et sarouche,

L'interrompt : — « Quel discours est sorti de ta houche!

» Devant tes vils chrétiens, moi! je paroîtrois suir!

- » Non: je viens pour combattre et non pour m'avilir.
- » Il fut un roi d'Argos, qu'une lyre immortelle (7)
- » Eternisa, dit-on; l'as-tu pris pour modèle?
- » Ce prince, au Simoïs, parmi ses legions,
- » Ne haranguoit les Grecs qu'en leur disant : Fuyons!
  - » Du'fond de mes Etats, volant à ta défense,
- » J'apporte la victoire, et promets la vengeance.
- » Eh quoi! ton noble cœur céderoit à l'effroi!
- » Que peux-tu craindre encor, quand je combats pour toi!
- » De ton titre de chef prétends-tu te démettre?
- » Fuir c'est périr d'avance, effrayer c'est soumettre.
- » Ah! lorsqu'au mont Fintal, des preux tu triomphois,
- » Est-ce en fuyant Geilon\* que tu le combattois (8)?
  - » Le Dieu des Francs, dit Charle, est le seul véritable;
- » Pour lui s'arme le ciel; eh! ce chef redoutable
- » Comment le prouve t-il? Quels moyens, parmi nous,
- » Prend il pour nous convaincre?.. Il nous égorge tous!
- » Voilà ses saints efforts: son culte, ses apôtres,
- » Son Dieu, me font pitié, plus encor que les nôtres.
- » Contre leurs ennemis, ses chevaliers pieux
- » Lancent un nouveau dogme, en ministres des cieux:
- » Eh! pour eux, en effet, que sont sur cette terre,
- » Et ce dogme et leur Dieu?.. des machines de guerre !
- » Loin de nous ces mortels, monst res fanatisés,

<sup>\*</sup> Le connétable.

- » Qui, prêchant sans pudeur leurs cultes insensés,
- » Dans un ciel effrayant, peint par leur âme altière,
- » Vont chercher un levier, pour soulever la terre.
  - » Ce pontife romain qui, dit-on, des Français,
- » Représente le Dieu, que fait-il? ses décrets
- » Changent l'usurpateur en prince légitime;
- » Sacrent la tyrannie, et couronnent le crime\*.
  - » Va, l'homme, en ce bas monde, occupe peu les cieux:
- » Quelle preuve avons-nous qu'il existe des dieux?
- » Qu'ils sachent aux mortels se faire mieux connoître!
- » Moi je ne reconnois que moi seul pour mon maître:
- » Si tu fuis les Français, j'abandonne ton camp;
- » Je te laisse en tes monts t'égarer librement;
- "> Nul ne sait mieux que toi comment on prend la fuite(9).»

  Mais le roi des Saxons que ce langage irrite,

Se lève furieux : - « Insolent allié!

- » Dit-il, toi, dont mon cœur recherchoit l'amitié!
- » C'en est trop! désormais pour moi, sur ce rivage,
- » Ta vue est un affront, ton secours un outrage:
- » Mendier des bienfaits est indigne de moi:
- » Retourne en tes Etats: on peut vaincre sans toi.
- » Qui ne craint point le ciel fait honte à sa patrie :
- \* En 752, le pape Etienne III vint sacrer et couronner en France le père de Charlemagne, *Pépin* dit *le Bref*, chef de la deuxième dynastic, héros vaillant, grand prince, mais non héritier légitime du trône.

- » L'honneur n'habite point dans le cœur d'un impie :
- » La valeur à mes yeux n'est rien sans les vertus:
- » Je ne puis t'estimer... tous nos nœuds sont rompus. »

A ce noble langage applaudit l'assemblée;

L'âme de Mondragant elle-même est troublée :

Il va sortir... Didier, le monarque lombard,

L'arrête. - « Vitikind, dit l'auguste vieillard,

- » Eh quoi! ton camp perdroit ce héros indomptable,
- » Son plus illustre appui! non, ton âme équitable
- » De quelques mots trop siers a tort de s'offenser :
- » L'intérêt général avant tout doit passer.
- » De l'altier Mondragant nous blamons tous l'audace;
- » Mais il n'est point d'erreurs que sa valeur n'efface :
- » Songe à ses grands exploits, pardonne à sa fierté;
- » Sa gloire est une excuse à sa témérité.
  - » Prince! ta renommée est assez établie :
- » Toujours la calomnie a glissé sur ta vie :
- » Rien ne peut de tes jours ternir l'éclat brillant :
- » Règne sur ton courroux : guerrier noble et vaillant,
- » Qui te couvris partout d'une gloire immortelle!
- » Joins à tous tes lauriers cette palme nouvelle. »

Le conseil applaudit; et Harald, en ces mots,

S'adresse à Vitikind : - « Redoutable héros!

- » Sur ces bords indomptés, ta prudente énergie,
- » Tes exploits, dès long temps ont illustré ta vie;
- » Cependant, permets-nous de blâmer tes projets:

- » Jamais tes alliés ne suiront les Français.
- » Quand même reculer conduiroit à la gloire,
- » D'avance, aux yeux des tiens, c'est flétrir la victoire.
  - » Courons repousser Charle, et que ses vaillants preux
  - » Soient par nous désormais tenus captifs chez eux!
  - » Au camp des lâches seuls que l'artifice règne!
  - » Un roi foible l'emploie, un héros la dédaigne.
  - » Même, parmi nos dieux, seul maudit par le sort,
  - » Lock\*, prince de l'adresse, est père de la mort;
  - » Et haï, méprisé, de ses ruses victime,
  - » Il rugit contre un roc suspendu sur l'abîme.
    - » N'afflige point nos cœurs, en éloignant de nous
  - » Un prince valeureux, que nous estimons tous.
  - » Roi des Saxons! ma voix est l'écho de l'armée.
    - » Plus unis que jamais, marchons! la renommée
  - » Illustre également le chef des Huns et toi:
  - » Aux légions du Nord conserve un puissant roi;
  - » Rends-lui ton amitié: dans les champs de la gloire,
  - » Le trouble est la ruine, et l'accord la victoire. »

Ainsi parle Harald, sans aigreur, sans détours:

Mille applaudissements couronnent son discours.

L'orgueilleux chef des Huns triomphe dans son âme;

C'est son avis qu'on suit, sa valeur qu'on pròclame.

Vitikind en gémit... Magnanime héros,

<sup>\*</sup> Voyez sur Lock la note 13 du chant X.

Toujours grand, toujours noble, il prononce ces mots:

- « Amis! vous le voulez, à vos désirs je cède;
- » Je renonce à mon plan, que le vôtre y succède!
- » Attaquons les Français, et je vole aux combats;
- » Le premier au péril je guiderai vos pas :
- » Mais n'oubliez jamais, qu'à vos projets contraire,
- » Vitikind vous ouvrit un avis salutaire.
- » Des rois coalisés tel fut toujours le sort:
- » Ah! si quelques instants entre eux règne l'accord,
- » Ils croulent tôt ou tard ces colosses suprêmes;
- De leur destruction le germe est en eux-mêmes.
  - » Mondragant! on l'exige, eh bien! soyons amis!
- » J'oublie et ton outrage, et tes discours hardis;
- » De ta seule valeur Vitikind se rappelle.
  - » Fier de ta renommée, oh! rends-toi digne d'elle!
- » Si tout homme s'abuse alors qu'il croit aux dieux,
- » Du moins noble est l'erreur qui lui promet les cieux :
- » Respecte-la!.. pour nous, nous plaindrons en silence
- » Qui ne croit qu'au néant, et meurt sans espérance.
  - » Je ne t'offrirai point un orgueilleux pardon;
- » Quelque noble qu'il soit, offensant est ce nom:
- » Je t'offre l'amitié... Pour sauver ma patrie,
- » S'il le falloit encor, je t'offrirois ma vie. »

Il dit : son héroïsme attendrit tous les cœurs : Ces farouches guerriers sentent couler des pleurs.

Tel est de la vertu l'ascendant remarquable,

Sauvage ou policé, vertueux ou coupable,
Tout homme, quel qu'il soit, admire au fond du cœur
Tout ce que Dieu marqua du sceau de la grandeur.

Au milieu des Saxons, en un morne silence,
Mondragant contraignoit sa farouche arrogance:
Tandis que le Lombard, le Hun et le Saxon,
De deux grands souverains bénissent l'union,
Le jaloux roi des Huns, à la fureur en proie,
Dans les bras d'un rival feint une douce joie:
Mais tandis qu'il lui jure une éternelle paix,
Une ironie amère est empreinte en ses traits.

Harald! et vous, Didier, dont l'adroite éloquence, A ce conseil de chefs, du Hun prit la désense, Hélas! peut-être un jour maudirez-vous la voix Qui s'éleva pour lui. Guerriers, juges et rois, Point d'égards pour le crime! à l'impie anathème! Plaindre et sauver un monstre est se perdre soi-même.

FIN DU CHANT TREIZIÈME.

# NOTES DU CHANT XIII.

(1) » ..... Olivier, toi, ce soir.

Les vieilles chroniques parlent beaucoup d'Olivier comme de l'ami intime du fameux Roland.

(a) En gason, là s'élève un tombeau solitaire: Elle y jette des fleurs.

Les peuples du Nord ne mettoient point de pompe dans leurs funérailles : leurs sépulcres étoient de gazon; et l'appareil des tombeaux, méprisé par eux, leur paroissoit à charge aux vivants et aux morts. « Ils quittoient bientôt le deuil, mais jamais le souvenir. » (Voy. TAGITE, De Mor. Germ.)

(3) Telle, chez le Natché, qui suspend ses tombeaux Aux arbres des forêts.

Qui ne connoît la charmante description que sait l'auteur d'Atala, de ces mères des Natchés, qui suspendent leurs ensaits aux branches d'un arbre voisin, et les bercent en chantant. Lorsqu'un de ces ensants vient à mourir, la malheureuse mère, consiant la dépouille de son sils aux mêmes rameaux, qui l'ont bercé plein de vie et de santé, vient tous les jours auprès de l'arbre tromper sa douleur en balançant un cadavre, qu'elle se figure être encore son ensant bien-aimé.

#### (4) Ainsi Philopæmen.....

Le célèbre Philopæmen, marchant contre Démocrate le Messénien, s'écarta imprudemment avec quelques guerriers aussi téméraires que lui : attaqué par les ennemis, Philopæmen, pour protéger la retraite de ses compagnons, s'arrêta plusieurs fois pour combattre, et finit par se trouver seul, cerné par une foule de soldats : aucun néanmoins n'osa le saisir; mais en l'accablant de traits, ils le poussèrent sur des rochers où son cheval s'abattit, et l'étendit sur la place, baigné dans son sang. Les ennemis aussitôt le lièrent et le transportèrent à Messène sur un brançard. Les habitants de cette ville, à qui Philopæmen avoit rendu de grands services, apprenant cette nouvelle, coururent tous au-devant de lui, et le voyant ensanglanté, chargé de chaînes, ils suivirent ce grand homme, en versant des larmes sur son sort. (Voy. TITE-LIVE et PLUTARQUE.)

# (5) Ainsi qu'Aristomène, à Sparte redouté.

Cette aventure d'Aristomène a quelque chose de si merveilleux que je ne puis résister au désir de la raconter : tous mes lecteurs peut-être ne la connoissent pas.

Aristomène, blessé, ayant été fait prisonnier, les Lacédémoniens le firent jeter lui et ses compagnons dans le Céada, gouffre où l'on précipitoit les grands criminels. Les compagnons d'Aristomène furent tous brisés et tués par leur chute : le seul Aristomène se releva sans fracture du milieu d'un monceau de cadavres : de là quelques historiens ont avancé qu'un aigle, volant vers le héros, du sond de l'abime, le soutint dans sa chute. Aristomène, tout armé, resta deux jours entiers sans nourriture, attendant la mort: le troisième, à la faveur d'une foible clarté, il aperçut un énorme renard, qui se glissoit dans les ténèbres, pour chercher à se repaitre des corps déjà en putréfaction : il saisit aussitôt le renard par la queue, et sans se laisser mordre, ni lâcher prise, il le suivit : par des passages, tantôt larges, tantôt étroits, et presque impraticables, il se tit traîner par son étrange libérateur, et à travers mille trous obscurs arriva enfin à une ouverture d'où sortoit un rayon de lumière; alors, lâchant le renard, Aristomène rassembla toutes ses forces pour élargir le trou, et se trouva enfin hors du soutertain: il parvint ensuite à rejoindre son armée.

## (6) Déroulant en ces mots le système fatal Dont Fabius jadis usa contre Annibal.

On sait que c'est par ce système que Fabius sauva Rome : c'est par ce système que la soiblesse résiste à la sorce; et de notre siècle on ne l'a que trop essayé contre nos triomphantes armées. (7) » Il fut un roi d'Argos qu'une lyre immortelle.

On a reproché justement à Homère de ne faire prendre la parole à Agamemnon dans le camp des Grecs que pour proposer la fuite : aussi le roi d'Argos s'attire-t-il les reproches les plus mortifiants. Au IXe livre, Diomède lui répond :

- « Tu n'as reçu des dieux qu'un vain titre en partage:
- » Du sceptre en ta faveur le ciel a disposé,
- » L'empire du courage il te la refusé:
- Roi sans force! -

( Traduction d'Assau. )

# Une autre sois Ulysse lui répond :

- « Timide roi, commande à des soldats timides,
- » Et cesse de réguer sur des Grecs intrépides.
- » •••••••••
- » Tais-toi, de tes guerriers tremble d'être entendu. »

( V. l. XIV, p. 298. AIGHAR.)

Et Agamemnon, le roi des rois ne s'en sache point.

## (8) » Est-ce en fuyant Geilon que tu le combattois?

Pendant que Charlemagne recevoit en Italie l'hommage de ses peuples, Vitikind, révolté de nouveau, attaque à l'improviste les troupes françaises, commandées par Geilon, et remporte une victoire au pied du mont Sintal. La supériorité de ses forces, et son attaque imprévue, furent funestes aux Français; mais cette bataille coûta cher aux Saxons; car elle irrita tellement Charlemagne, qu'elle occasionna cet horrible massacre de quatre mille cinq cents officiers saxons, auxquels la tête fut tranchée sur les bords de la rivière Alare, vengeance horrible dont Charle se repentit.

#### (9) » Nul ne sait mieux que toi comment on prend la fuite.

Ceux qui trouveront cette réponse trop insultante n'ont qu'à lire Homère: Ulysse, Diomède, et autres, qui devoient être moins sauvages et moins barbares que mon roi des Huns, adressent à Agamemnon des discours bien autrement offensants Au livre I, Achille lui dit:

- Des rois le plus avare et le plus orgueilleux,
- » Quel prix nouveau veux-tu de tes faits merveilleux?
- O prince avide et fourbe! ivre d'un vain orgueil! »

  ( Trad. d'Aignan.)

Voyez la note 7 de ce même chant.

FIN DES NOTES DU CHANT TREIZIÈME.

# CHANT XIV.

CEPENDANT, l'œil fixé sur la tour d'Héristal,

De Bozon Charlemagne attendoit le signal:

Vaine espérance!.. Hélas! en sa douleur extrême,

Olivier, dans les fers, se maudissant lui-même,

Trompoit l'espoir de Charle, et pleuroit nuit et jour

Sa conduite, ses maux, sa vie et son amour.

- Sur mes derniers instants, Mort! jette un voile sombre,
- » S'écrioit-il, la vie est le songe d'une ombre.
- » Demain, lorsqu'au tombeau je serai descendu,
- » Eh! qui se souviendra qu'Olivier a vécu! »

Deux jours s'étoient passés, la nuit couvroit la terre;
Au haut de la citerne une pâle lumière
S'offre aux yeux du captif, s'approche, et lentement,
S'augmentant par degrés, dans son cachot descend.
Que voit-il? un soldat qui, seul, d'un air farouche,
Détache ses liens, et sans ouvrir la bouche,
Lui fait signe aussitôt de le suivre... Olivier,
Foible et marchant à peine, obéit au guerrier.
De l'obscure citerne ils sortent en silence:
Le soldat inconnu vers la forêt s'avance;

Puis soudain s'arrêtant : - « Français! jeune héros!

» Dit-il, vous êtes libre... » Il veut fuir à ces mots;

Le paladin l'arrête. — « O moment plein d'ivresse!

- » Almanzine! ta voix, ta voix enchanteresse
- » A frappé mon oreille! Almanzine! est-ce toi!
- » Ah! parle; parle encor! Olivier! oui, c'est moi:
- » Mais hâte-toi de fuir; songe que le temps presse:
- » Veux-tu te perdre encor par ta folle tendresse!
- » Jadis je périssois, et tu veillas sur moi;
- » Je sauve aussi tes jours, je suis quitte envers toi:
- » Adieu. Non, Almanzine! amante que j'adore!
- '» Non, ne me quitte point sans me répondre encore :
- » L'excès de mon amour a-t-il touché ton cœur? »
- » Laisse là ton amour, et songe à ton honneur,
- » Lui répond la guerrière. Olivier! non, mon âme,
- » Insensible à tes vœux, n'approuve point ta flamme.
- » Va remplir ton devoir, va retrouver fon roi;
- Dublie et ta tendresse, et ta prison, et moi.
- » Hélas! si pour l'amour mon cœur avoit dû naître,
- » Olivier, c'est toi seul que j'eusse aimé peut-être. »

A ces mots elle suit : au milieu des sorêts Olivier, resté seul, à la joie, aux regrets, Se livre tour à tour : de l'objet qu'il adore Il espère être aimé, mais il en doute encore.

— Oublie, ô paladin! ton amour et tes maux! Cesse enfin d'être amant, et redeviens héros! Du côté d'Héristal, et vers la forteresse,

Olivier, qu'Almanzine occupe encor sans cesse,

Se dirige à pas lents: rêveur, léger, distrait,

Et toujours imprudent, le long de la forêt,

Il adopte au hasard une route incertaine.

Mais quel ruisseau de sang coule au pied de ce chêne!..

Le paladin surpris, d'horreur se sent glacé;

Il s'arrête...; Chaque arbre est de même arrosé.

Ce singulier aspect, qui déjà le captive,

Egare sa pensée, et son âme attentive

Oublie encore Charle, Héristal et Bozon.

Un vaste monument, ténébreuse prison,
A travers la forêt, au fond d'une avenue,
Entouré de cyprès, se présente à sa vue:
Quel mystère!.. Quel est ce château?.. L'insensé
Brûle de s'en instruire, et s'enfonce, empressé,
Dans ces bois effrayants: mais, des murs homicides,
Dont il s'est approché, vingt prêtres, vingt druïdes,
Armés fondent sur lui... Sans fer, sans bouclier,
Que peut faire contre eux l'intrépide Olivier!
Le preux, se débattant, a rouvert sa blessure;
Et, sans force, traîné sous une voûte obscure,
L'imprudent, échappé des fers du roi saxon,
Sans changer de destin, a changé de prison.

Mais, an fort d'Héristal, Bozon n'a de son maître

Reçu ni l'envoyé, ni l'ordre, ni la lettre; Et tandis qu'Olivier, dans un gouffre infernal, En se rendant au fort, s'est plongé... sort satal! Bozon lui-même aussi déjà touche à sa perte.

Vers le nord d'Héristal, une roche déserte, Montagne à pic, aux cieux lève son front glacé, Qui, de frimas, de neige en tout temps hérissé, Voit changer la nature, et seul reste le même. Inspirant au vulgaire une terreur extrême, Ce rocher est nommé le mont des airs maudits.

Une ancienne chronique et d'étranges récits

Maintiennent l'épouvante au loin dans la campagne.

Bozon, que rien n'alarme, au pied de la montagne

Un matin s'est rendu : lorsqu'accourant vers lui,

Un bon vieillard l'arrête. — « O paladin hardi!

- » Que faites-vous! daignez, sous ce paisible ombrage,
- » Ecouter un récit, qui, transmis d'âge en âge,
- » Pour ce mont redouté vous remplira d'horreur.
- » Puis, malgré mes conseils, sur ce rocher, Seigneur,
- » Si vous l'osez encor, montez en téméraire :
- » A la mort Utherbal, n'ayant pu vous soustraire,
- » N'aura plus qu'à pleurer votre infortuné sort. »

  Bozon surpris s'arrête; il cède sans effort

  Aux désirs d'Utherbal, il s'assied, et l'écoute.
- « Ce mont, qui du trépas est aujourd'hui la route,

- » Jadis, dit le vieillard, reprenant son discours,
- » Fut le séjour des jeux, des chants et des amours.
- » Ce mont sut quelque temps la demeure chérie
- » D'un barde de Morven \*, d'un dieu de l'harmonie,
- » D'un ami de Fingal, de l'immortel Ullin (1).
  - » Lorsqu'abordant jadis les rives de Lochlin,
- » Fingal eut triomphé des héros scandinaves,
- » Ullin, roi des concerts, ami du chef des braves,
- » Au palais de Starno, sur sa harpe chanta
- » L'amante de Fingal, la belle Agandecca (2).
  - » Ce sut ce même Ullin, dont la lyre sonore (3)
- " Emerveilla plus tard les vierges d'Inistore \*\*,
- » Lorsqu'aux murs d'Ictura, comme aux tours de Gormal (4),
- » Ce barde valeureux suivoit l'heureux Fingal.
  - » Et lorsque de Selma\*\*\* le vieillard magnanime,
- » Rendoit aux fils d'Erin leur prince légitime,
- » Ton chantre, ô Témora! ce fut encor Ullin (5).
  - » Parcourant nos climats; ce voyageur divin
- » S'arrêta sur ce pic, dont les sites sauvages
- » L'avoient charmé: bientôt, presqu'au sein des nuages,
- » Entouré de sa cour, de ses bardes fameux,
- \* Morven, ancien nom de la partie d'Ecosse qui est sur les bords de la mer au nord-ouest. Morven, signifie chaine de hautes mon-tagnes.
  - \*\* L'île des baleines, dont il est souvent parlé dans Ossian.
  - \*\*\* Selma, palais de Fingal, roi de Morven.

- » De ses chantres guerriers, des héros et des dieux,
- » Ullin, s'établissant sur ce rocher suneste,
- » Nomma mont d'Ossian \* ce mont alors celéste.
  - » Au sommet fut un lac, limpide et spacieux,
- » Qui prit le nom de Lac des amours merveilleux.
- De son sein s'élevoit une île renommée,
- » Un jardin enchanteur, dont la rive embaumée
- » N'exhaloit que parfums : là, le palais d'Ullin
- » Planoit sur les hauteurs, et ce séjour divin,
- » Digne des cours sans tache, et des ames vaillantes,
- » Se voilant à demi de vapeurs odorantes,
- » Retentissoit au loin des célestes concerts
- » De ces bardes guerriers, chantres de l'univers.
  - » Un printemps éternel régnoit sur l'île heureuse :
- » Là, des bardes en chœur la voix mélodieuse
- » Montoit, en doux accords, jusqu'an palais des vents,
- » D'où les nobles aïeux de ces chantres vaillants,
- » Princes aériens, commandoient aux orages.
- » Là, sur les flots muets, et sur les rocs sauvages,
- » Tremnor \*\*, aux doux rayons de l'astre ténébreux,
- » Dans des vapeurs, dit-on, se glissant nébuleux,
- » Venoit, secret témoin de leurs paisibles fêtes,
  - \* Ossian, fils de Fingal.
  - \*\* Tremnor, aïeul de Fingal, père d'Ossian.

- » Errer silencieux au-dessus de leurs têtes.
  - » Transmis, mais de nos jours altéré par les temps,
- » Tel se répète encor un de leurs anciens chants.
  - De Draves de Selma! sur la harpe célèbre,
- Du héros disparu chantons l'hymne funèbre (6):
  - » Au palais des frimas qu'il monte radieux!
  - » La céleste harmonie a droit d'ouvrir les cieux.
    - » Là, dans un météore, et loin du lac fétide,
  - » Où, d'un noir brouillard ceinte, erre l'ombre perfide,
  - » Nobles fils de Fingal! planez, maîtres des airs,
  - » Tels que le dieu du jour éclairant l'univers!
    - » Errez, divins aïeux, dans la salle des fêtes (7)!
  - » Mais n'apparoissez point sur le char des tempêtes,
  - » Le front cerné d'éclairs, courroucé, menaçant,
    - » Au haut du roc sauvage où rugit le torrent!
      - » Que le son de la mort, harpe douce et plaintive!
    - » Ici n'échappe plus de ta corde expressive!
    - » Le béros ne meurt pas : ô barde redouté!
    - » L'homme de la victoire est la divinité.
      - » Du moderne Selma les tours, les colonnades,
    - » Dominoient sur le lac entouré de cascades,

- » Dont les flots bondissants rafraîchissoient les airs.
  - » Mais sur ces bords heureux, quelles voix, quels concerts
- » Ont fait entendre au loin leur céleste harmonie!..
- » Ullin chante les rois de la Calédonie,
- » Les palais de Morven, les grottes du Lora \*,
- » Et surtout Ossian, ce barde de Selma,
- » Dont les exploits guerriers, comme les chants célèbres,
- » Ont du chaos des temps traversé les ténèbres:
- » Astre qui, vu de loin, semble mieux resplendir;
- » Héros, que le passé devoit à l'avenir.
  - Aux accords enchanteurs des harpes merveilleuses,
- Les filles d'Héristal, belles, mais curieuses,
- » Du fond de la vallée, en foule, avec transport,
- » Viennent prêter l'oreille aux sons des harpes d'or.
- » O prodiges de l'art! soudain, hors d'elles-mêmes,
- » Dans les bardes d'Ullin voyant des dieux suprêmes,
- » Sur le mont d'Ossian les vierges du rocher
- » Entourent l'île... et là, ne pouvant s'arracher
- » Des bords du lac d'amours, bords peut être funestes,
- » Veulent mourir aux sons des instruments célestes.
  - » A genoux sur la rive elles tombent; les vents
- » Aux bardes de Morven portent leurs doux accents:
- » Chantres sacrés! ô dieux de la Calédonie!
  - \* Lora, petite rivière qui couloit aux environs de Selma.

- » Laissez nous aborder l'île de l'harmonie!
- » Vous dresser des autels, nous consacrer à vous!
- » Les filles d'Héristal tombent à vos genoux.
  - » Les bardes étonnés, soudain jettent la lyre...
- » Pour la première sois, l'amour et son délire
- » Vers de jeunes beautés ont entraîné leur cœur.
- » En vain des lois d'Ullin la sévère riguenr
- » Désendoit aux mortels les approches de l'île;
  - » L'amour eu un instant en rend l'accès sacile.
    - » Sur de légers canots les bardes amoureux
  - » Volent à l'autre bord... leur chef au milieu d'eux,
  - » Ullin rame lui-même... O transports d'allégresse!
  - » Chaque barde en ses bras a saisi sa maîtresse;
  - » Et, chargé du fardeau qu'idolâtre son cœur,
  - » Retourne à l'autre rive au comble du bonheur.
    - » O délire des sens! ô voluptés célestes!
  - » Que vos feux enchanteurs ne sont-ils moins funestes!
  - » Pendant dix jours entiers, les plaisirs et les jeux,
  - » L'amour, les voluptés, les délices des dieux,
  - Tous les enchantements d'une ivresse suivie,
  - ➤ Descendirent sur l'île... Immortelle harmonie!
  - » Quel fut alors ton charme! heureux fils de Fingal!
  - » Combien, entre les bras des filles d'Héristal,
  - » Vous chantiez mieux l'amour et son délire extrême!

- » Amour! pour te bien peindre il faut aimer soi-même!
  - « Mais des filtes du lac l'enthousiasme éteint,
- » N'est déjà plus qu'un songe, et le palais d'Ullin
- » N'est plus temple habité par des dieux tutélaires :
- » Leurs bardes ne sont plus que des mortels vulgaires :
- » A l'admiration succède le mépris.
- » L'amour n'entra pour rien dans leurs transports subits:
- » Un passager délire, une soudaine ivresse,
- » Le prestige des chants, la harpe enchanteresse,
- » Avoient captivé seuls et leurs cœurs et leurs sens :
- » Hélas! toutes déjà haïssaient leurs amants.
  - » Bientôt les harpes d'or, et leur donce harmonie,
- » N'allument dans leurs cœurs qu'une jalouse envie.
- » Trois mois se sont passés: suir l'île est leur dessein:
- » Mais un plus noir projet fermente dans leur sein.
- » Loin de ces bords, eh quoi! s'écrie une d'entre elles,
- » En fuyant, ô mes sœurs! des harpes immortelles
- » Nous n'entendrions plus les sons mélodieux!
- » Quoi! plus de chants!.. hélas! le barde, aimé des cieux,
- » A sa harpe doit tout, seule elle est sa magie;
- » Perdant leurs instruments, tous perdcoient leur génie.
- » Ah! croyez-moi, volons ces trésors précieux,
- » Ces talismans divins, et suyons avec eux.
- » Mes sœurs, seules alors nous charmerons la terre;
- » Et, des confins du monde, une soule étrangère

- » Viendra nous élever un temple et des autels.
  - » Semblables aux neuss sœurs, dont les chants immortels
- » Eternisèrent Saine \*. Ah! loin de ces rivages,
- » Courons de l'univers envahir les hommages.
  - » Elle dit : à l'envi, les filles d'Héristal
- » Applaudissent, hors une, au complot infernal.
- » Un philtre endort Ullin et sa cour : la nuit même,
- » Certaines du succès de leur noir stratagême,
- » Toutes, sur des canots, d'un mutuel accord,
- » De l'île heureuse ont sui, volant les harpes d'or.
  - » Mais au réveil d'Ullin, ô rage! ô perfidies!
- » Plus de chants, plus d'amour! de harpes, ni d'amies.
- » Ullin tombe à genoux; et, tout à ses fureurs,
- » Fingal! s'écria-t-il, Ossian! dieux vengeurs!
- » Qu'un châtiment affreux punisse ces perfides!
  - » Il dit: au même instant, dans leurs courses rapides,
- » Les filles d'Héristal, par un vent furieux,
- » Accompagné d'éclairs, de tonnerres, de feux,
- » Jusqu'aux rives du lac se sentent repoussées.
- » Le mont tremble... Déjà, ces jeunes insensées
- » Ont vu le sol s'ouvrir... Leur corps s'est aminci,
- » Leurs pieds prennent racine, et leur front rétréci,
- » Sur le funeste bord d'un lac jadis limpide,
  - \* Voyez sur les vierges de Saine la note 3 du VIe chant.

- » Que le courroux des cieux vient de rendre fétide,
- » Se penche en murmurant... O bizarres tombeaux!
- » Les filles d'Héristal se changent en roseaux.
  - » Une seule beauté, plus simple, plus timide,
- » Fut volage, dit-on, mais ne fut point perfide:
  - » Sans voler son amant, la joune Elma s'ensuit;
  - » L'amour eût pardonné, le juste ciel punit.
  - » Seule elle conserva sa forme... mais plaintive,
  - » Au milieu des roseaux, errante sur la rive,
  - » Elle fut condamnée à voir finir ses jours.
    - » Pour consoler, dit-on, l'objet de ses amours,
  - » Le jeune amant d'Elma, quittant l'île funeste,
  - » En partant lui sit don de sa harpe céleste.
    - » Du rocher d'Ossian, roc maudit par Ullin,
  - » Les bardes voyageurs disparurent soudain;
  - -» Et dans le Nord, sans doute, à Morven-retournèrent.
  - » De fétides vapeurs sur le lac s'élevèrent :
  - » Les grottes, le palais, les jardins enchantés,
  - » Foudroyés par le ciel, périrent dévastés.
  - » L'île, changeant de nom, devint l'île barbare;
  - » Et le lac des Amours sut le lac du Ténare.
    - » Constamment agités par le courroux des vents,
  - » Autour du lac fatal les roseaux mugissants,
  - D'un lugubre concert sont retentir les rives.

- » O filles d'Héristal! ce sont vos voix plaintives!
- » Mais sont-ce là les chants qui, charmant les mortels,
- » Devoient faire fumer l'encens sur vos autels!..
- » Où sont vos harpes d'or, les peuples, leurs hommages?..
- » Seuls vers vous en grondant roulent les flots sauvages!
  - » Seigneur! depuis le jour où disparut Ullin,
- » Sur l'île abandonnée, un fantôme assassin
- » Va planant... et, parmi les brouillards et les glaces,
- » De longs cris... -- C'est assez : vieillard, je te rends grâces, »

Dit Bozon brusquement: il se lève à ces mots;

Il s'éloigne... Utherbal suit des yeux le héros:

- « Où portez-vous vos pas? Sur ce mont redoutable.
- » Qu'entends-je! mais, Seigneur, une fin déplorable...
- » Et que t'importe! O ciel! quoi ces détails affreux !..
- » N'ont fait que redoubler mes désirs curieux.
- » Utherbal! dans mon cœur, ton histoire étonnante
- » Change un simple désir en une ardeur brûlante.
- » Mais, Seigneur... Laisse-moi. Mais écoutez... Vieillard
- » Silence encor te dis-je! » A ces mots, son regard

S'enslamme de courroux : toujours brusque et sarouche,

Repoussant le vieillard dont il ferme la bouche,

Il gravit la montagne, et bientôt satisfait,

Sans crainte et sans obstacle, il parvient au sommet.

Sur un plateau désert, d'une immense éténdue (8),

Un lac marécageux se présente à sa vue, Entouré de roseaux et couvert de vapeurs. Un vent glacé du Nord, sur ces bords destructeurs, Semble pousser au loin des plaintes lamentables: Tels, du lac de Légo, les brouillards effroyables (3), Dernier séjour du barde ennemi de l'honneur, Murmuroient sourdement les sons de la douleur.

Là, semblable à l'Oscar \* du prince des nuages,
Bozon prête l'oreille à la voix des orages:
Tour à tour sur le mont, règnent, tyrans des airs,
La foudre ou les glaçons, la neige ou les éclairs:
De l'étang sulfureux, tantôt les eaux stagnantes
Exhalent un vent froid ou des vapeurs brûlantes:
Et parfois, échappé des brouillards nébuleux,
Dardant sur les frimas, l'éclair les change en feux.

Bozon marche à travers la vapeur malfaisante:
Il voit l'île; il s'approche: une voix ravissante
Alors d'accents plaintifs vient charmer ces déserts:
Bozon court vers le lieu d'où partent ces concerts...
O surprise! il y voit une beauté céleste
Négligemment penchée, auprès du bord funeste,
Sur une harpe d'or... des éclairs lumineux
Semblent jeter sur elle une écharpe de feux;

<sup>\*</sup> Il y eut plusieurs Oscar fameux chez les bardes. L'Oscar, fils d'Ossian, est le plus renommé.

Et la vierge du lac, belle, à la fleur de l'âge, Des filles d'Ossian offre à Boson l'image.

Elevant vers le ciel ses yeux chargés de pleurs, La fille du désert va chanter ses malheurs: Bozon s'arrête, écoute, il admire, et son âme, Pour la première sois, s'émeut pour une semme.

- « O héros de Morven! ô bardes de Selma!
  - » Vous, qui régnez sur les orages,
  - » Du palais flottant des nuages,
  - » Ecoutez la fille d'Elma!
- » O fille d'Héristal! aïeule trop coupable,
- » Dont je porte le nom!.. la terre du sommeil
- » Te couvrit, sans cacher ta faute impardonnable;
- » Et l'obscur tourbillon t'engloutit au réveil.
  - » Armé du sceptre des orages,
- Desian de ces bords maudit les noire brouillards;
- » Et nul astre serein, dissipant les nuages,
  - » Ne brilla plus à tes regards.
  - » Ici, dit-on, l'astre de la nature
  - » Des criminels s'éloigne avec effroi;
    - » Mais cependant mon âme est pure,
    - » Et nul astre ne luit pour moi.
  - » Dernier don de l'amour, ô harpe enchanteresse!

- » Jadis tu célébras la gloire et le bonheur;
- » Mais Elma, gémissante, ignorant l'allégresse,
  - » Ne sait chanter que la douleur.
  - » Non loin de ma tombe inconnue,
  - » O ma harpe! si, détendue,
  - » De quelques chasseurs égarés
  - » Tu viens jamais frapper la vue,
  - » Hélas! de mes jours ignorés
  - » La trace sera disparue:
  - » Nul mortel même ne saura
  - » Que tu fus la harpe d'Elma.
  - » Lieux jadis enchanteurs! temple divin des sêtes!
    - » Hélas! qu'êtes-vous devenus!..
    - » Fingal, Ossian, ne sont plus;
- » Vous n'entendez ici que la voix des tempêtes.
  - » Où sont vos palais redoutables?
- » Ils sont tombés, de mousse et de ronces couverts;
  - » Seul, sur leurs débris lamentables,
  - » Siffle l'ouragan des déserts.
  - » Nuage! entr'ouvre-toi!.. du sein des météores,
- » Oh! laisse jusqu'à moi se pencher mes aïeux!
- » Laisse-moi voir flotter leurs voiles nébuleux!
  - » Et contempler leurs lances de phosphores!
    - » Célestes vierges de Selma!

- » Ceintes d'écharpes lumineuses,
- » Compatissantes quoique heureuses,
- » Oh! plaignez le destin d'Elma!
- » Inconnue à la terre, hélas! plante sauvage,
- » Balancée au hasard par les vents de l'orage,
  - » Elma, fleur des rochers déserts,
  - » Que le malheur sembla poursuivre,
  - » De nom seul connut l'univers,
  - » Et mourut sans avoir pu vivre. »

A ces tristes accents, Bozon s'est élancé Vers la vierge du lac, dont les chants ont cessé... Surprise à son aspect, la jeune enchanteresse Recule, pousse un cri... mais un cri d'allégresse: Puis courant vers Bozon : - « Etranger généreux! » N'est-tu pas du grand astre un rayon lumineux? » Oh! réponds-moi!.. Viens-tu, de la voûte orageuse, » Au palais des éclairs m'enlever radieuse? » Parle, fils d'Ossian!.. » A ces étranges mots, « — Inconcevable fille! interrompt le héros, » Quel est ton nom?—Elma. Mais ton père, ta mère?... » Vivent-ils?..-Non. Tous deux, quand j'ouvris la paupière,

- » N'étoient plus... Ah! sans doute, auprès de leurs aïeux,
- » La robe de vapeurs ceint leurs flancs nébuleux (10).
- » Ton destin quel est-il? Une affreuse tempête
- » A battu ma jeunesse, et, sifflant sur ma tête,

- » L'aquilon... Mais, dis-moi : sur ce mont désastreux,
- » Qui prend soin de tes jours?.. Athmerson, monstre affreux,
- » Souverain de ces bords, me tient en sa puissance :
- » Jamais ne l'ont touché les pleurs de l'innocence :
- » Semblable aux flots grondants du torrent des déserts,
- » Ici sa voix tonnante est la foudre des airs :
- » Et jamais en mon cœur l'espérance attrayante
- » N'a lui, tel qu'un seu pur perçant l'ombre suyante.
- Où vit cet Athmerson? Dans l'île : son palais
- » Sur la hauteur s'élève, et trois monstres en paix,
- » Là composent sa garde, et me tiennent captive.
- » Seigneur, je n'oserois m'écarter de la rive;
- » De ma témérité la mort seroit le prix.
- » Athmerson constamment m'observe; je ne puis
- » Que traverser parsois ce lac, ces slots sauvages,
- » Tourmentés nuit et jour par l'esprit des orages.
- » Je cours aborder l'île, infortunée Elma!
- » Sous ce glaive vengeur Athmerson périra:
- » Qu'il tremble le tyran que l'innocence abhorre!
- » Ainsi parloit Fingal, le roi du météore;
- » Ainsi jadis ce prince, amoureux et vaillant,
- » Promit à son amante, au palais de Swarant,
- » Contre tout ennemi son appui tutelaire;
- » Hélas! et cependant, de la main de son père,
- » Devant Fingal lui-même, Agandecca périt \*.

<sup>\*</sup> Voyez la note 2 de ce chant.

- » Mais, divin inconnu! seul, sur ce roc mandit,
- » Quel espoir est le tien? d'Elma que veux-tu faire?
- » J'immole le tyran qui te tient prisonnière:
- » Puis... voudras-tu me suivre, et suir cette île?--Hélas!
- » Ce féroce Athmerson... tu ne le connois pas :
- » Le vieillard de Selma lui légua son courage :
- » Et sa lance fatale est un feu qui ravage.
- » N'importe! il périra... Mais veux-tu de ton sort
- " Que je dispose?.. Moi! grands dieux! avec transport!
- » Mais d'un rameau d'argent, d'un talisman perfide,
- » Dépendent mes destins... le héros intrépide
- » Qui s'en emparera, seul peut veiller sur moi:
- » C'est la loi de Fingal. Va, je puis tout pour toi :
- » Où trouver ce rameau? Dans la grotte enchantée,
- » Au milieu des jardins de l'île redoutée.
- » J'y vole. Arrête encor, téméraire guerrier!
- » Les plus affreux périls... Pourroient-ils m'effrayer!
- » Laisse-moi. » S'élançant vers l'onde mugissante,

Bozon repousse Elma, pâle, foible, tremblante;

Et seul sur un canot s'embarque... Au même instant,

Elma, bravant la mort, au bord du lac stagnant,

Forme un léger radeau de branches rassemblées,

S'y jette, et suit Bozon sur les ondes troublées.

Elle vogue... Sa voix appelle son ami;

Et ces tendres accents parviennent jusqu'à lui:

« - Toi, qui luis à mes yeux plus brillant que l'aurore,

- > Ton sort sera le mien... ô guerrier que j'implore!
- » Va, fuis-moi, j'y consens, s'il peut naître pour toi,
- » Quelque être qui jamais t'admire autant que moi.
  - » Vents doux et caressants, qui, sur l'onde orageuse (11),
- » De Faïna jadis, errante et malheureuse,
- » Poussiez l'esquif léger sous les murs de Selma,
- » Vers ce nouveau Fingal guidez de même Elmà. »

Bozon vient d'aborder: l'île lui semble immense. Vers la grotte enchantée à grands pas il s'avance. Au loin il aperçoit le palais d'Athmerson, Vieille tour en débris, ténébreuse prison. De ces lieux on l'observe... Il le remarque à peine: Un invincible attrait vers la grotte l'entraîne.

Il la voit : son aspect n'offre rien d'effrayant.

Sur un sable émaillé, sous un tertre riant,

S'enfonce, couronné de paisibles ombrages,

Un antre spacieux, voûté de coquillages;

Un demi-jour l'éclaire, et des joncs enlacés

Offrent un banc rustique aux voyageurs lassés.

Dans la grotte aussitôt Bozon se précipite: Trois fois il la parcourt, et trois fois il s'irrite; Nul rameau ne se montre à son regard perçant.

Soudain brille à ses pieds un éclat vacillant; C'est le rameau fatal : Bozon, sans mésiance, Déjà s'en croit le maître, et plein d'impatience, Vers la terre courbant son front audacieux, Veut saisir... mais le jour se dérobe à ses yeux... Sa force l'abandonne; il tombe, ô perfidie! Bozon, sans mouvement, semble déjà sans vie.

FIN DU CHANT QUATORZIÈME.

# NOTES DU CHANT XIV.

## (1) D'un ami de Fingal, de l'immortel Ulbin.

Ullin, ami sidèle de Fingal, suivit dans toutes ses courses ce héros immortel, combattit partout avec lui, et chanta les exploits des enfants de la Calédonie. Il est question de lui dans tous les poëmes d'Ossian. Au IVe chant du poëme de Fingal, le père d'Ossian, voyant ses guerriers prêts à suir devant l'ennemi: — « Va, Ullin, » mon antique barde, dit-il, va soutenir par tes chants le courage » chancelant de mes guerriers. »

## (2) L'amante de Fingal, la belle Agandecea.

Fingal, ayant triomphé de Starno, roi de la Scandinavie, ce dernier fit offrir au chef écossais sa fille Agandecca en mariage, et l'engagea à venir conclure cet hymen dans son palais. « Le roi des » neiges méditoit la mort du héros, en lui donnant la fête de » l'amitié: Fingal, qui se défioit de l'ennemi, y parut couvert de » ses armes... Ullin, le harde de Fingal, cette voix mélodieuse de » Cona, s'y faisoit entendre: il chante les louanges de la fille du » roi des neiges, et la gloire du héros de Morven. » (Poëme de Fingal, chant III, p. 55, t. I, trad. de Letourneur.) Agandecca, éprise de Fingal, prévint son amant des noirs desseins de son père, et Starno, se voyant découvert, fit venir Agandecca, et furieux lui perça le sein de son épée. Fingal vengea sa mort, et emporta son corps en Ecosse.

(3) Ce fut ce même Ullin, dont la lyre sonore Emerveilla plus tard les vierges d'Inistore.

Fingal, revenant d'une province romaine, où il avoit été saire une expédition, résolut de visiter Catula, roi d'Inistore, île scandinave : et il est dit dans le poëme de Carrictura : — « Là, Ullin

» entonna des chants d'allégresse; ses accents réjouirent les col-» lines d'Inistore. » (Voyez la traduction de Letourneur, t. I, pag. 196.)

#### (4) Lorsqu'aux murs d'Ietura comme aux tours de Gormal.

Ictura ou Carrictura étoit le palais, de Catula, roi d'Inistore. Le Gormal, en Scandinavie, étoit la résidence ordinaire de Starno, ennemi juré de Fingal, et toujours battu par lui.

#### (5) Ton chantre, ô Témora! ce fut encor Ullin.

Cairbar, roi d'Atha, en Connaught, assassina le jeune Cormac, héritier du trône d'Irlande alors nommé Erin, et se rendit, sans obstacle, maître de ce royaume; mais Fingal, qui, dit-on, ne fut jamais vaincu, et qui fut surnommé le Roi des Victoires, descendit en Irlande, remporta sur Cairbar la fameuse bataille de Témora, et rétablit, sur le trône d'Erin Ferad-Artho, seul rejeton de la famille de Cormac, et roi légitime. A la tête des cent bardes chantres des combats, Ullin célèbre les exploits de la bataille de Témora. (Voy. Poème d'Ossian, bataille de Témora, t. II, p. 66, trad. de Letourneur.)

#### (6) Du héros dispara chantons l'hymne funabre.

Les bardes, disciples des druïdes, et druïdes eux-mêmes, chantoient les héros et les dieux. Nul héros ne pouvoit entrer dans le palais aérien de ses pères, si les bardes n'avoient chanté son hymne funèbre: l'hymne funèbre ouvroit aux guerriers morts la porte du palais des nuages: si on oublioit cette cérémonie, l'âme restoit enveloppée dans le brouillard du lac Légo.

# (7) Errez, divins aïeux! dans la salle des sêtes; Mais n'apparoissez point sur le char des tempêtes.

Quand le roi se préparoit à quelque expédition, un barde se rendoit à minuit dans la salle des fêtes; il entonnoit le chant de guerre, et invitoit trois sois les ombres des anciens héros à contempler les exploits de leurs descendants. Si les ombres apparoissoient dans cette salle, la victoire paroissoit devoir être certaine : quand elles se montroient au milieu des tempêtes, au bord des torrents, elles annonçoient de grands malheurs.

#### (8) Sur un plateau désert, d'une immense étendue.

Ce chant sut composé au milieu des montagnes de Barèges, et dans un lieu absolument semblable au mont d'Ossian, qui paroît si extraordinaire: je décrivois ce qui étoit sous mes yeux; et je puis assirmer que je n'ai rien exagéré. Entre Barèges et Banières est une montagne à pic, au sommet de laquelle est un plateau désert: sur ce plateau est un lac marécageux assez vaste, entouré de roseaux, couvert de vapeurs malsaines, et au milieu duquel est une île sort jolie, où se trouvent de jolies grottes et des bosquets sleuris. L'air y est si changeant, que tantôt on y gèle, tantôt on y étousse.

### (9) Tel du lac de Légo, les brouillards effroyables.

Suivant l'opinion des Calédoniens, les méchants et les barbares étoient exclus de la demeure des héros, et condamnés à errer sur les vents. Dans les brouillards épais du lac de Légo, gémissoient les âmes des bardes qui n'avoient pu être admises aux palais des nuages. (Voy. la description de ce lac fétide au commencement du chant VII de la bataille de Témora, Poëme d'Ossian.)

#### (10) La robe de vapeurs ceint leurs slancs nébuleux.

Ceux qui trouveront le style d'Elma trop étrange n'ont qu'à lire les poëmes d'Ossian; ils verront que j'ai conservé exactement la teinte et la couleur ossianique. Elma est l'image sidèle des vierges de Selma.

(11) Vents doux et caressants, qui, sur l'onde orageuse,
De Faïna jadis.....

Faïna, ou Faina-Sollis, fille du roi de Craca, suyant Borbar,

roi de Sora, qui lui étoit destiné pour époux, s'échappa du toit paternel, et vint se résugier à la cour de Fingal, dont elle implora l'assistance. Borbar poursuivoit Faïna, il débarque en Ecosse, et meurt sous les coups de Fingal. (Voyez le Poëme de Fingal, chap. III, p. 65.)

11.

FIN DES NOTES DU CHANT QUATORZIÈME.

## CHANT XV.

La fille du Chaos, taciturne et voilée,
Par degrés descendant de la voûte étoilée,
Faisoit rouler son char, lorsque Charle, en secret,
Sous sa tente, conçoit le plus hardi projet.
Il appelle Angilbert: du prince magnanime
Ce guerrier est l'ami, le confident intime.

- « Angilbert, lui dit-il, sur la tour d'Héristal,
- » Ce matin de Bozon j'attendois le signal;
- » Nul drapeau cependant ne s'y déploie encore :
- » Sans doute à nos regards, vers la naissante aurore,
- » Demain il paroftra; mais Charle, cette nuit,
- » Voudroit avant l'attaque, au mont voisin d'Arnith,
- » Du Veser avec toi longeant le bord paisible,
- » Des feux de l'ennemi s'approcher invisible:
- » Du haut de la montagne, observant les Saxons,
- » Leur quartier le plus foible, et leurs positions,
- » Nous saurons mieux où vaincre: aux champs de la victoire,
- » Angilbert, par la ruse on prélude à la gloire. »
- Il dit; et leur départ se dispose en secret.

Irmensul, à l'instant, instruit de leur projet,

S'offre au roi des Saxons sous les traits d'un druïde:

- « Ches! deux Francs, cette nuit, dit le vieillard perfide,
- » Espèrent, parmi nous, dans l'ombre se glissant,
- » De leur glaive assassin te frapper lâchement.
- » Cache ce noir complot à ta troupe fidèle,
- » Et daigne, ô roi du Nord! consier à mon zèle,
- » Pour veiller sur nos camps, un de tes bataillons. »
  Il dit; son vœu s'exauce; et le chef des Saxons,
  Satisfait de son zèle, et sûr de sa prudence,

Remet entre ses mains le soin de sa vengeance.

Près d'un vieux fort détruit, où Charle doit passer, Dans les bois, sous des rocs que le temps sut creuser, Le vieillard s'est rendu, visite ces lieux sombres, Et place une embuscade au milieu des décombres: Puis le monstre commande à ses nombreux soldats, D'immoler deux héros par deux assassinats.

L'astre du jour couché cédoit sa place aux ombres;
L'horizon se couvroit de quelques teintes sombres;
On distinguoit encor les objets d'alentour;
Ce h'étoit point la nuit, mais l'absence du jour:
Charle sort de sa tente, Angilbert l'accompagne:
D'Arnith un bois épais leur cache la montagne:
Au sein de la forêt ils dirigent leurs pas,
Et suivent un sentier... qui les mène au trépas.

Sur eux des noirs sapins s'étendoit l'ombre obscure; Un calme harmonieux régnoit sur la nature;

Les zéphyrs enchaînés dormoient dans leurs prisons; Et la voix des échos ne répétoit nuls sons : Bientôt les paladins, non loin de l'embuscade, D'un rocher ténébreux vont traverser l'arcade; Ils n'ont qu'un pas à faire, et sont perdus tous deux.

D'un brouillard, à l'instant, le rocher sourcilleux Se couvre... le vent sisse... une cloche invisible, Du milieu des vapeurs, tinte... et signal horrible! Soudain un glas funèbre épouvante les airs... Charle frémit... s'arrête... alors des rocs déserts Fuit la brume tremblante; et, puissance magique, Un barde enveloppé du manteau druïdique, Blanche apparition, ressort mystérieux Des ténèbres du bois... L'inconnu, vers les preux, Etend un rameau d'or, enlacé d'immortelles: Du sceptre ont, sur le roc, jailli mille étincelles :

- « —Guerriers!.. une embuscade est dressée en ce lieu...
- » Charlemagne! Angilbert! éloignez-vous... Adieu! »

Sur l'oracle, à ces mots, de la voûte éthérée,

Descend, en doux rayons, une flamme azurée :

Tel qu'Apollon sortant de son temple entr'ouvert,

Apparoit lumineux l'enchanteur du désert.

- « Cloche d'alarmes! paix!.. dit l'envoyé céleste,
- » O Charle! hâte-toi... fuis ce sentier funeste...
- » Peux-tu me méconnoître!.. évitant ton regard,
- » Je suis, pour ton salut, PARTOUT ET NULLE PART. »

Le barde merveilleux, à ce nouveau langage,

Change rapidement et de forme et d'image:

Son manteau s'ouvre... tombe... et, sous des voiles blancs,

La vierge des forêts offre ses traits charmants:

Telle, aux fils redoutés du prince des orages,

Silphide, soulevant son voile de nuages,

Du fond d'un météore, au sommet du Cromla\*,

Jadis apparoissoit la douce Malvina\*\*.

Charle! c'est ton Ulnare!.. Il s'élance vers elle...
Mais, hélas! pour gravir une roche cruelle,
Tous ses efforts sont vains... Son espoir est déçu...
La clarté s'est éteinte... Ulnare a disparu.

Oubliant un instant l'embuscade perfide,
Angilbert contemploit la céleste druïde:
Le feu de ses regards, l'éclat de sa beauté,
Portent l'enchantement dans son cœur agité:
Long-temps, après sa fuite, il croit la voir encore.

Courant vers le héros que la prêtresse adore,

- « Grand Dieu! quelle immortelle, & roi des paladins!
- » Veille ainsi sur vos jours? Ah! l'ange des destins,
- » Vers vous, du haut des cieux, en ce climat barbare,

<sup>\*</sup> Cromla, ancien nom d'une montagne de l'Ulster, province d'Irlande.

<sup>\*\*</sup> Malvina, fille d'Ossian.

Descend, astre sauveur, sous la forme d'Ulnare. »
 A travers le taillis, Angilbert, à ces mots,
 Evitant l'embuscade, entraîne le héros;
 Et se frayant dans l'ombre une route inconque,
 De l'immense forêt ils atteignent l'issue.

La montagne d'Arnith alors s'offre à leurs yeux: Sur les bords ennemis son plateau spacieux De toutes parts domine : ardent, infatigable, Charle gravit du mont le sommet redoutable : Nuls postes avancés n'en désendent l'abord.

Sur les champs du Veser, theâtres de la mort, Charle étend ses regards, et démêle sans peine, A la clarté des feux qui colorent la plaine, Les lignes des Saxons, l'ordonnance des camps.

Déjà Charle, des chefs, a pénétré les plans:
Du mont il redescend vers la forêt sauvage;
Lorsqu'armés, deux Saxons lui barrent le passage.
Mais Charle et son ami fondent sur ces guerriers,
Les terrassent sans bruit, et les font prisonniers.
L'un des deux est Aldin: en remettant ses armes,
Le lâche, aux pieds du roi, tombe baigné de larmes.

- « Jamais nos foibles bras, ô paladin vaillant!
- » N'ont connu la victoire, et n'ont versé le sang.
- » Rends-nous la liberté!.. Ches! ce sanglant théâtre
- » Jamais contre ton roi ne nous verra combattre:

» Français! autant que brave, on te dit généreux!

» Pardonne. » Trop sensible aux pleurs des malheureux,
Angilbert des captifs a demandé la grâce:
Charle, dont le succès a couronné l'audace,
Aux vœux de son ami souscrit facilement;
Et libres, les Saxons retournent vers leur camp.
L'obscurité s'accroît: Aldin marche en silence;
Son compagnon le suit: ô divine vengeance!
De toutes parts, dans l'ombre, alors pleuvent sur eux
Des dards empoisonnés, qui les percent tous deux.
Partis depuis trois jours, en secrète ambassade,
Les deux vils scélérats ignoroient l'embuscade;
Et l'ordre d'immoler deux guerriers valeureux,
Par une heureuse erreur, s'exécute sur eux.

Mais Charle, des forêts en vain cherche l'issue; Il s'égare... Nul jour ne perce encor la nue; Aucun sentier ne s'offre aux regards du héros; Et chaque instant l'expose à des dangers nouveaux.

Cependant, tout à coup, dans l'épaisseur des ombres, Au loin il voit errer quelques lumières sombres, Dont les reflets obscurs, et les rayons trompeurs, Etendoient sur les bois de blafardes lueurs. Il s'approche... Bientôt, du milieu des ténébres, Comme d'un noir cachot, partent des cris funèbres... Ni le vol des oiseaux, ni le souffle des vents,

1

N'agitent les rameaux de ces bois menaçants:

A ses pieds coule une onde infecte et dévorante:

L'air tremble, comme atteint d'une vague épouvante.

A des accents plaintifs succède brusquement

Un silence profond, encor plus effrayant.

Charle s'entend nommer par des voix inconnues;

Et des dragons ailés, sifflant du haut des nues,

Soufflent autour des preux une épaisse vapeur.

Déjà, le front glacé d'une froide sueur,

Charle sent ses cheveux se dresser sur sa tête:

Troublé, saisi d'horreur, le monarque s'arrête.

- « Sire, dit Angilbert, quelques dieux malfaisants |
- » Habitent ces forêts... Ces lugubres accents,
- » Ces lumières, ces voix, sont les armes perfides `
- » Qui, du lâche Irmensul, défendent les druïdes:
- » Ici tout est prestige, erreur, enchantements\*,
- » Prince! observez ces bois respectés par le temps;
- » Sur ces chênes jamais ne frappa la coignée :
- » Partout de sang humain leur racine est baignée:
- » Nul doute! d'Irmensul, cette enceinte, Seigneur,
- » Est la forêt sacrée. » Une vive lueur

Alors autour des preux jaillit étincelante :

Ils marchent... Quel spectacle à leurs yeux se présente!

<sup>\*</sup> Il falloit que ces druïdes sussent d'habiles physiciens, car leurs prestiges renommés étoient d'un merveilleux incompréhensible.

Dans leurs bois sacrés tout étoit santasmagorie.

Sur un tertre entouré de funèbres cyprès,
S'élève un noir séjour de deuil et de forfaits,
Le temple d'Irmensul : de l'enceinte sacrée
Des ossements épars semblent garder l'entrée :
Au portique funèbre, ouvert et menaçant,
Trente larges degrés conduisent lentement :
Vingt pilastres d'airain, du temple solitaire,
Forment le péristyle; et dans le sanctuaire,
L'idole des Saxons, colosse mugissant,
Lève un front orgueilleux sur son autel sanglant :
Sa statue est de bronze, et sa bouche enflammée
Vomit des noirs torrents de soufre et de fumée.
Des torches de sapin la sinistre lueur
Couvre le monument d'une épaisse vapeur :
Et les concerts du dieu sont les cris des victimes.

Tout profane est exclu de ce séjour de crimes. De sang humain toujours là le marbre est suant : Le druïde à genoux y prie en frémissant : Et lui-même, à l'autel du monstre qu'il implore, Rougit de sa terreur, et tremble plus encore.

Les arbres d'alentour sont consacrés aux dieux:
Là s'élève avec soin le gui mystérieux:
Ses rameaux enlacés forment des caractères,
Dont le druïde seul peut lire les mystères.

D'un vil acier jamais le tranchant acéré
Ne sépare un rameau de ce tronc révéré;
Une lame d'or pur, lame respectueuse,
Seule a droit de couper la branche précieuse.

Du portique, éclairés par des seux vacillants,
Les prêtres d'Irmensul descendent à pas lents:
La faucille sacrée orne leurs mains sanglantes:
Des ceintures de chêne, et des robes traînantes,
Parent ces vils hourreaux dont le front révéré
Brille orgueilleusement, ceint du bandeau sacré,
Semé d'étoiles d'or. En avant, deux druïdes
Marchent seuls, élevant, sur des pals homicides,
Les simulacres vains de mille dieux maudits,
Et l'antique croissant des prêtres de Memphis.

A travers le seuillage, Angilbert et son maître,
Soigneusement cachés, observent le grand prêtre:
Il marche enveloppé de longs habits de lin.
L'un portant l'encensoir, et l'autre le bassin,
Denx ensants, destinés à parer les victimes,
Le précèdent au pied du repaire des crimes.

Le pontise s'arrête; un poignard à la main,
Couronné d'un rameau de l'arbuste divin,
Il s'écrie: — « Irmensul! puissant dieu du carnage!

» Daigne sur tes autels nourrir ta sainte rage!

- » Ce fer va t'immoler huit prisonniers nouveaux:
- » De leurs corps déchirés les palpitants lambeaux,
- » Fumants sur ton autel, vont réjouir ta vue,
- » Et du plus digne encens embaumer ta statue. »

  Il dit; puis s'adressant aux siens: « Prêtres des dieux?
- » Quelque orage sur nous gronde du haut des cieux.
- » En songe, cette nuit, égarée, éperdue,
- » Squelette menaçant, Héla m'est apparue (1):
- » De la rage empruntant les trois lugubres voix,
- » Le serpent de Midgard a sissé dans nos bois (2):
- » De l'autel du serment j'ai vu trembler la pierre;
- » Et le vase du meurtre, au fond du sanctuaire,
- » A vidé de lui même un long ruisseau de sang:
- » Nos fantômes d'osier\*... ô prodige effrayant!
- » Ces colosses sacrés, redoutables abîmes (3),
- » Dont les flancs embrasés recèlent nos victimes,
- » Renversés à grand bruit sur le marbre rompu,
- » Ce matin, à mes yeux ont soudain disparu.
  - » Druïdes, allumons le feu des sacrifices!
- » Coule à flots, sang humain!.. Un jour, aux dieux propices (4),
- » Puissions-nous immoler et Charle et tous ses preux! » Autour d'un chêne antique environné de feux,

<sup>\*</sup> Voyez sur les mœurs et usages des druïdes les Commentaires de CÉSAR. — POMP. MÉLA. — La Pharsale de LUCAIN, liv. III. — STRAB. liv. IV. — DIOD. Sicil., liv. V. — PELLOUTIER, Hist. des Celtes, liv. IV. — TACITE, De Mor. Germ.

Les prêtres, à ces mots, courbent leurs fronts perfides:

- « Irmensul! Teutatès! dieux sauveurs des druïdes!
- » Abaissez sur ces lieux vos regards protecteurs!
- » L'antre des ossements, caverne des douleurs,
- » Mugissant et comblé, prouve assez notre zèle :
- » Rameau du spectre\*! o gui, notre égide immortelle (5)!
- » Veille sur cette enceinte, et des rigueurs du sort
- » Défends le prêtre armé de ta faucille d'or (6)! »

A ces horribles cris, à ce chœur de prières, Les chênes, éclairés par de pâles lumières,

S'embrasent tout à coup en milliers de flambeaux:

Des scorpions volants, de nocturnes oiseaux,

Des cérastes impurs, des larves, des fantômes,

Monstres hideux, vomis par les sombres royaumes,

Volent, noirs tourbillons, sur une mer de seux:

La flamme, sans brûler, roule en flots lumineux:

Lorsque soudain tout suit, s'éteint... et des ténèbres

Ressortent l'affreux temple, et ses clartés funèbres.

Au pied du monument s'ouvre, abîme d'horreur (7), Un caveau d'où s'exhale une infecte vapeur; Des squelettes humains en tapissent l'entrée:

<sup>\*</sup> Mallet, dans son Introduction à l'Histoire du Danemarch, t. I, rapporte que le gui est encore en vénération dans quelques contrées, et qu'on lui attribue une grande puissance; on l'appelle le rameau du spectre.

Sous cette voûte impie, au crime consacrée,

Une statue en fer aux regards vient s'offrir;

Sur son front est écrit: — « M'adorer ou mourir! »

D'ossements enlacés sa large taille est ceinte:

Sur son baudrier noir la mort paroît empreinte.

Là, contre un bloc d'airain, par un décret fatal,

Gémissent les captifs du monarque infernal:

Infortunés! ils n'ont, en ce lieu d'épouvante,

Qu'Irmensul pour aspect, et la mort pour attente.

O Charle! de ce gouffre on arrache à tes yeux Huit Français... Quel spectacle!.. Olivier est l'un d'eux.

- « Ciel! accueille nos dons, dit le monstre sauvage;
- » Que t'offrir de plus beau que ton plus bel ouvrage!
- » Niord! veille sur nous!.. Mais, que vois-je?.. Héla!
- » Spectre! que me veux tu?..Quoi... du sang?..en voilà.»

  Du sacrificateur, à ce langage horrible,

  Saisissant le couteau, le pontife inflexible

  Passe au cou des captifs huit funestes colliers,

  Verse un vase de sang sur chacun des guerriers;

  Et montant les degrés du noir séjour des crimes,

  A l'autel d'Irmensul entraîne les victimes.

Charle hors du bois s'élance — « Arrêtez! malheureux! » Les cieux-tonnent sur vous, Charle est devant vos yeux! » Vous demandiez sa mort, monstres, il vous la donne. » Il dit; et sur son front la victoire rayonne:
Imitant son audace, Angilbert suit ses pas:
Charle poursuit, renverse, et son terrible bras,
Transformant à ses pieds le pontife en victime,
Précipite la mort sur la tête du crime.

A l'aspect du héros, les prêtres interdits, Dans le parvis sacré, se sauvent à grands cris; Et du foible Irmensul les tremblantes cohortes Du temple sur leurs pas ont refermé les portes.

Charle a brisé les fers des jeunes prisonniers:
Aux pieds de leur sauveur tombent les huit guerriers:
Charle, aidé, soutenu, par un secours céleste,
Des prêtres d'Irmensul veut immoler le reste.

- « Paladins! suivez-moi, dit le héros français:
- » Périsse anéanti ce temple de forfaits! »

Charle et ses chevaliers, en poursuivant les prêtres,
Du bâtiment sacré semblent déjà les maîtres:
Mais la porte est d'airain; force, adresse, fureur,
Rien ne peut l'ébranler: Olivier, ô bonheur!
La veille a remarqué, sous la voûte barbare,
Des armes, des leviers... Il vole, il s'en empare.
Foibles et mal construits, du temple redouté.
Les murs, sans épaisseur, tombent de vétusté.
Des prêtres éperdus tout conspire la perte.

Bientôt sous le portique une brèche est ouverte; Quand soudain devant Charle, au haut du monument, S'offre, entouré de feux, un fantôme sanglant:

- « Tremble! dit Irmensul d'une voix foudroyante,
- » Tremble! audacieux chef d'une armée insolente!
- » Si loin de mes regards tu ne fuis à l'instant,
- » Mes feux vont t'engloutir dans l'enfer qui t'attend. »

A ce cri d'Irmensul soudain les monts frémissent;
Le sol tremble; des airs les vapeurs s'obscurcissent:
Des squelettes, pendus sous les antres voûtés,
Les os se disloquant, craquent épouvantés;
Et des siècles passés les prêtres homicides
Sortent, sanglants encor, des tombeaux des druïdes.
Un tourbillon de vent s'élève impétueux:

Du tronc des noirs cyprès partent des sons affreux...

De spectres menaçants Irmensul s'environne;

La foudre, à ses côtés, éclate, brille, tonne,

Imitant le fracas de ces tubes de fer,

Qu'au monde épouvanté vomit depuis l'enfer.

Mais, calme en sa fureur, Charlemagne s'écrie:

- « Fuis toi-même! Irmensul! ta rage, ô monstre impie!
- » Contre moi ne peut rien. » Il dit; et le héros

Du portique a saisi les résineux flambeaux...

Charle embrase le temple... Un cri perce la nue... (8)

Spectres, vapeurs, tout fuit; l'idole est disparue.

Des prêtres d'Irmensul, éperdus, dispersés,

L'espoir s'est englouti sous les murs renversés:

De l'enceinte bientôt partent des cris terribles:

Le temple ouvre, en croulant, cent crevasses horribles:

Des ouragans fougueux à ces foudres tonnants

Répondent, déchaînés, par de longs sifflements:

L'air roule les flots noirs d'une ardente fumée:

Au sein des tourbillons d'une nue enflammée,

En cette nuit sinistre, en ces bois mugissants,

Sur les autels brisés, ar les marbres sanglants,

Tombent, en longs débris, en ruines fumantes,

Et les murs calcinés, et les poutres brûlantes.

Les prêtres vainement cherchent à suir leur sort;

Dans le temple est la soudre, hors du temple est la mort >

Et le ser des guerriers, purgeant ces lieux insâmes,

Achève d'immoler ceux qu'épargnent les si mmes.

Le sang de toutes parts coule à torrents épais;

Et le parvis sacré du temple des sorsaits

N'est plus qu'un noir désert de cendre et de sumée.

Alors au camp français le héros de l'armée Veut diriger ses pas, quand le ciel orageux De nuages obscurs couvre ces bois affreux: La pluie à longs torrents inonde le rivage...

Non loin, s'offre l'abri d'une grotte sauvage : Charle, y guidant ses preux, s'y repose un moment :

Mais, du fond de cet antre, un long gémissement Soudain se fait entendre... Ah! ce séjour de crimes Des druïdes encor cache quelques victimes! Charlemagne, s'armant d'un flambeau résineux, S'enfonce sous la grotte... A l'instant mille seux Des murs cristallisés autour de lui jaillissent; Du stalactite au loin les roches se hérissent (9); Et découpés à jour, en cintres éclatants, Forment, glaçons taillés, des arcs de diamants: Là s'offrent ciselés, mille pointes mauresques, D'informes chapiteaux, des essais d'arabesques: Glissant sur ces décors, albàtres transparents, L'eau tombe, les varie, et des cristaux brillants Tire des sons légers; de voix aériennes Ils semblent les concerts\*... Harpes éoliennes! Harmonica céleste! ainsi vos sons divins Des filles de Fingal charmoient les bords lointains.

Les preux suivent leur roi sous la roche inconnue...
Un captif enchaîné se présente à leur vue :
Charle brise ses fers. — Guerrier libérateur!

<sup>\*</sup> Il existe de ces grottes harmonieuses en différents pays. Celles d'Osselles et de Quingey (Voy. M. DEPPING, p. 499 et suiv) sont exactement semblables à celle que je viens de décrire. Il en est de même des grottes de Castleton en Angleterre. (Voy. la note 9 de chant.)

- » Dit le jeune étranger, sans doute, dieu sauveur,
- » Odin lui-même, Odin, sous cet antre sauvage,
- » Daigna guider tes pas. » Il dit; et son langage
- Est d'un chef de Lochlin, d'un iarl\* belliqueux.

Charle alors, mais en vain, cherche à quitter ces lieux.

L'éclair brille... les vents sissent avec surie;

La foudre gronde... - « Enfant de la Scandinavie!

- » Dit Charle, la tempête enchaîne encor nos pas;
- » Dis-moi qui j'ai sauvé? Mon nom est Artimas,
- » Répond le Scandinave, Avilda sut ma mère (10),
- » Et d'Herkuller-le-Grand\*\* descend Buris mon père,
- » Le roi de la Dalie. Aux bords de la Sarpa (11),
- » Sous les murs de Valdis, près de la Store-Elva,
- » Je pris naissance. Hélas! heureux dans ma patrie,
- » Mes jours couloient sereins, quand je vis Iraldie...
- » Dès lors plus de repos!.. A l'orgueilleux Wormus,
- » Despote redouté, monarque d'Aggerhus\*\*\*,
- » Je m'adresse en tremblant, et demande Iraldie.
- » Demain, me répond-il, prince de la Dalie!
- » Iraldie elle-même, au temple de Fréya,
- » Connoîtra ma réponse, et te la transmettra.

<sup>\*</sup> Les iarls, en Scandinavie, étoient les nobles, les grands du pays. Ils formoient une caste privilégiée.

<sup>\*\*</sup> Herkuller, c'est Hercule. (Voy. la note 10 du chant.)

<sup>\*\*\*</sup> Aggerhus, province suédoise, limitrophe de la Dalie,

- . A la fois agité par l'espoir et la crainte,
- » Je vole au lieu prescrit : le temple, vaste enceinte,
- » Dominoit l'Ocean, empire de Niord\*:
- » En des bosquets fleuris, sous une toile d'or,
- » Que des câbles pourprés sur des ifs ont tendue,
- » De l'épouse d'Oder\*\* s'élève la statue,
- » Hors du temple : un nuage y semble au loin couvrir
- » L'autel de l'Espérance, et l'autel du Désir :
- » Celui des Voluptés est dans le sanctuaire.
  - » Partout sume l'encens, et sa vapeur légère,
- » Sous un voile magique, osfre, ceintes de fleurs,
- » Les vierges de Fréya... Sur ces bords enchanteurs,
- » A mes yeux tout à coup apparoît Iraldie:
- » Du temple elle descend : Prince de la Dalie!
- » Me dit-elle, mon père a consulté les cieux;
- » L'oracle a répondu : Ta fille est chère aux dieux;
- » Mais un héros peut seul se montrer digne d'elle :
- » Le roi des Francs possède une épèe immortelle;
- » Qui s'en emparera peut régir l'univers\*\*\*...
- » Qu'Artimas des Gaulois frappe le roi pervers!

<sup>\*</sup> Voyez sur Niord, père de Fréya, roi des mers et des tempêtes, la note 7<sup>e</sup> du chant X<sup>e</sup>.

<sup>\*\*</sup> Fréya.

<sup>\*\*\*</sup> L'épée de Charlemagne passa pour être enchantée. (Gaule Poétique, t. III, p. 176.)

- Qu'il s'arme de joyeuse!... Aussitôt Iraldie
- » Deviendra son épouse. » A ces mots, je m'écrie,
- » Tombant avec transport au pied des saints autels:
- » Fréya, fille des mers! et vous, dieux immortels!
- » Un des héros du Nord, Harald, en Germanie,
- » Des Francs en ce moment combat le prince impie;
- » Je cours joindre Harald... et j'en sais le serment!
- » Sitôt qu'à mes regards Charle s'offre... A l'instant,
- » Je lui rayis son ser, je l'immole, ou j'expire. »
  Il dit: le noble ami du héros de l'empire,

Angilbert furieux va s'élancer... Le roi

L'arrête d'un regard. — « Mais, prince! apprenez-moi

- » Comment, ici captif?... Un rival, un perfide,
- » Avoit juré ma mort : ami du grand druïde,
- » Il me suit, il m'attire en un piege ennemi;
- » Et sans toi, dès demain, ici j'eusse péri. »

D'armes et de chevaux soudain un bruit horrible Interrompt l'étranger... Vers la grotte paisible, Une troupe nombreuse a dirigé ses pas:

Dieu! ce sont les guerriers de Harald... - « Artimas!

- » Je suis Français, dit Charle, et l'ennemi s'avance;
- » Contre le nombre en vain s'armeroit la vaillance :
- » Ma vie en ce moment dépend d'un mot de toi...
- » Je pourrois t'immoler, je me sie à ta soi.
- » Sois libre. » Au fond de l'antre, à ces mots, il s'élance:

Artimas a suivi le héros de la France.

A pas précipités, une torche à la main,
En foule vers le roc marchent les fils d'Odin:
Sous la grotte s'installe une horde barbare...
A l'abri de l'orage un festin s'y prépare;
Des feux sont allumés... O moment périlleux!
Seuls, quelques rocs non loin cachent à tous les yeux Charle, ses paladins, et l'amant d'Iraldie.

Des fils du dieu d'Asgard soudain le chef s'écrie:

- « Amis! de grands combats vont illustrer ces bords!
- » Contre le roi des Francs, unissons nos efforts!
- » Gloire à l'heureux guerrier qui frappera ce traftre!
  - » Charle est parmi les siens facile à reconnoître:
- » Sa taille est colossale, et sur son casque d'or,
- » Un aigle vers les cieux semble prendre l'essor:
- » Ecarlate est sa saye, et blanche est son aigrette... »
  Signalement fatal! épouvante secrette!...

A l'éclat des flambeaux, luit, sous le roc maudit, Le fatal casque d'or... Artimas tressaillit; Il a reconnu Charle... O serment effroyable! Tu prescris le trépas du monarque indomptable! Artimas! vois briller ce fer triomphateur,

<sup>\*</sup> Charlemagne avoit, dit-on, près de sept pieds.

Qui promet l'univers, et t'offre le bonheur!..

Parjure à tes serments, ou parjure à la gloire,

Ose perdre... ou sauver... le roi de la victoire!

FIN DU CHANT QUINZIÈMB.

### NOTES DU CHANT XV.

#### (1) Squeletto menaçant, Héla m'est apparue.

Héla (la mort) est fille de Lock, satan des Scandinaves, et d'Angerboth (messagère de la douleur). Elle a deux frères, le loup Fenris, et le grand serpent de Midgard. Héla est la reine de Nissein (des ensers). La moitié de son corps est bleue, l'autre moitié est revêtue de la peau et de la couleur humaine. Elle gouverne les neuf mondes de Nissein. Son palais est la douleur, sa porte le précipice, son vestibule la langueur, ses esclaves le retard et la lenteur, son lit la consomption, son toit la malédiction (Voy. l'Edda myth., sable XVI.)

#### (a) Le serpent de Midgard a siffié dans nos bois.

C'est le même serpent de Midgard, dont Héla est la sœur, qui, lors du crépuscule des dieux (la fin du monde), doit être déchaîné, ainsi que le loup Fenris, son frère; ces deux monstres ravageront la terre; le loup Fenris ouvrira une gueule énorme; sa mâchoire d'en-bas touchera la terre, celle d'en haut s'étendra jusqu'au ciel, et iroit plus loin encore, s'il y avoit place. Le grand serpent vomira des flots de venin, qui inonderont l'air et l'eau. Cependant ils finiront par périr; l'un (le serpent), terrassé par Thor, l'autre par Vidar.

Les sifflements du serpent de Midgard annoncent l'arrivée de sa sœur Héla, et pronostiquent des événements sinistres.

# (3) Ces colosses sacrés, redoutables abîmes, Dont les flancs embrasés recèlent nos victimes.

Quand un grand étoit dangereusement malade, les druïdes élevoient des statues colossales d'osier, dont les membres étoient remplis d'esclaves ou de criminels, qu'on bruloit viss; et pendant cette affreuse exécution, ces prêtres barbares imploroient pour le malade le secours des dieux, persuadés que ces holocaustes leur étoient fort agréables. (Voy. les Commentaires de CESAR.—POMP. MÉLA. — TACITE. de Mor. Germ. — MARCEL, t. I. — ANQUETIL, Hist. de France; et autres auteurs déjà cités.)

#### (4) Coule à flots, sang humain...

Du sang des hommes, reçu dans des coupes, ils arrosoient le tronc et les branches des arbres; on ne peut se figurer sans horreur ces forêts ténébreuses, où l'on n'arrivoit que par des chemins tortueux. Là se voyoient des ossements amoncelés, et des cadavres épars entre les arbres teints de sang. L'affreux silence de ces sanctuaires de barbarie n'étoit interrompu que par les croassements de l'oiseau des morts, et par les longs gémissements des victimes. Le druïde impassible, sans être distrait par les cris aigus de la douleur, contemploit tranquillement le malheureux qu'il venoit de percer; le laissoit expirer lentement, après l'avoir arrosé du sang de ses compagnons; et observoit tranquillement sa chute, ses mouvements, ses palpitations avant-coureurs de la mort, et la manière dont le sang couloit, afin d'en tirer des conjectures, pour prédire l'avenir. (Voyez les auteurs déjà cités.)

### (5) Rameau du spectre! ô gui! notre égide immortelle!

" — Un jour Balder raconta à sa mère Friga, qu'il avoit songé

qu'il mourroit: Friga conjura le feu, les métaux, les pierres,

les maladies, l'eau, les animaux, les serpents, de ne faire aucun

mal à son fils; et les conjurations de Friga étoient si puissantes

que rien ne pouvoit lui résister. Balder alloit donc dans les com
bats des dieux, au milieu des traits, sans rien craindre; Lock,

son ennemi, voulut en savoir la raison; il prit la forme d'une

vieille, et vint trouver Friga; il lui dit: — Dans les combats, les

traits et les rochers tombent sur votre fils Balder, sans lui faire

de mal. — Je le crois bien, dit Friga, toutes ces choses me l'ont

juré: il n'y a rien dans la nature qui puisse l'offenser; j'ai

obtenu cette grâce de tout ce qui a quelque puissance: il n'y a

qu'un petit arbuste à qui je ne l'ai pas demandée, parce qu'il

m'a paru trop foible: il étoit sur l'écorce d'un chêne; à peine

» avoit-il une racine : il s'appelle Mistittein (c'étoit le gui). Ainsi parla Friga. Lock courut aussitôt chercher get arbustes, et venant à l'assemblée des dieux, pendant qu'ils combattoient contre » l'invulnérable Balder, car leurs jeux sont des combats, il s'approcha de l'aveugle Haéder. — Pourquoi, lui dit-il, ne lances- tu pas des traits à Balder? — Je suis aveugle, dit Haéder, et je » n'ai point d'armes. — Lock lui présente le gui de chêne, et lui » dit : Balder est devant toi. — L'aveugle Haéder lance le gui : » Balder tombe percé et sans vie. Ainsi l'invulnérable fils d'une » déesse fut tué par une branche de gui, lancée par un aveugle. » Voilà l'origine du respect porté à cet arbrisseau. » (Bernandin de Saint-Pierre, Etudes de la Nature.)

#### (6) Désends le prêtre armé de ta faucille d'or.

La recherche du gui étoit une sête nationale; prêtres et peuples se répandoient dans la sorêt pour le chercher; l'avoit-on trouvé, on éclatoit en cris de joie; on chantoit des cantiques. Le grand-prêtre, s'approchant de l'arbre avec un prosond respect, coupoit le gui avec sa serpe d'or, et le laissoit tomber sur une nappe neuve de lin, qui ne pouvoit plus servir à aucun autre usage. La plante, desséchée et mise en poudre, étoit distribuée aux dévots, comme un antidote certain contre les maladies et les sortiléges La cérémonie étoit annoncée et criée solennellement en ces mots:

— « Au gui l'an neus. » Ce qui seroit croire que la sête étoit destinée à annoncer le commencement de l'année, époque sêtée par tous les peuples. ( Yoyez sur les coutumes anciennes les auteurs déjà cités.)

(7) Au pied du monument s'ouvre, absme d'horreur, Un caveau d'où s'exhale une insecte vapeur.

J'ai décrit dans ce chant, avec l'exactitude la plus scrupuleuse, les mœurs, costumes, temples, forêts, discours et sacrifices des druïdes. (Voyez tous les auteurs et poëtes de l'antiquité.)

#### (8) Charle embrase le temple.....

Charlemagne, selon les anciens historiens, mit le seu lui-même

au sameux temple d'Irmensul, situé non loin d'Eresbourg; il brisa la statue de ce dieu, et massacra les prêtres sur les débris de leur idole. Charle, pour enlever aux Saxons un objet d'idolâtrie, sit enterrer la colonne qui servoit de piédestal à la statue; elle sut déterrée sous Louis-le-Débonnaire, et transportée dans l'église d'Ildesheim. On dit qu'on célèbre encore tous les ans dans cette ville la mémoire de la destruction du temple d'Irmensul.

#### (9) Du stalactite au loin les roches se hérissent.

On peut voir, sur les grottes curienses que possède la France, PIGANIOL DE LA FORCE, Description de la France. — DEVILLE, Voyage aux grottes d'Arcy. Paris, 1802. — M. DELAISTRE, Statistique de la Charente. Paris, an X. — FAUJAS DE SAINT-FOND, Histoire du Dauphiné. — Et autres auteurs.

La grotte de Miremont (Voy. M. DELEAU, Annuaire du département de la Gironde), se compose d'appartements souterrains, décorés par les stalactiles, brillants ouvrages de l'eau imprégnée de spath calcaire, qui jette des reflets variés à la lueur des flambeaux.

M. DE MARCHANGY (Gaule Poétique) peint en ces mots les grottes d'Osselles et de Quingey: « Elles ont un intérieur orné

- » de pétrifications diaphanes, qui se saçonnent en mille manières;
- » ici elles présentent de grandes sorêts d'albâtre, que remplissent
- » mille figures grotesques; là des tombeaux, des pyramides, des
- » chapiteaux, et toute l'architecture mauresque et gothique dé-
- » coupée à jour comme de la dentelle. On croit pénétrer dans
- » une galerie de l'Alhambra, ou dans la chapelle de quelque mou-
- » tier. L'eau qui coule lentement sur ces sragiles décorations, en
- » modifie à chaque instant les formes.
  - » Les gouttes d'eau, en tombant de la voûte sonore sur les con-
- » gélations, en tirent des sons délicieux, comparables à ceux de
- » l'harmonica, ou des harpes éoliennes. »

# (10) ..... Avilda fut ma mère, Et d'Herkuller-le-Grand descend Buris mon père.

L'histoire du Danemarck parle d'une reine célèbre, nommée Avilda, qui, pendant l'absence de son mari, Alfius, fils de Siwald, roi danois, rassembla une troupe de guerriers, et s'embarqua pour aller cueillir sur les mers, au milieu des tempêtes et des combats, les palmes de la gloire.

Quant au grand Herkuller, les anciens scaldes parlent d'un guerrier extrêmement fort, qu'ils nomment Herkuller. — « Les

- » Germains, dit TACITE, cap. II, p. 58, conservent le souven
- » d'Hercule, le premier des hommes célèbres par leur force; ils
- » chantent ses prouesses en marchant au combat. »
  - (11) .... Aux bords de la Sarpa,
    Sous les murs de Valdis, près de la Store-Elva.
  - « Ils arrivent à la forteresse de Valdis, où l'oreille est toujours
- » frappée d'un bruit égal au fracas du tonnerre. Près de ces murs,
- » les flots impétueux de la Store-Elva se précipitent du haut d'un
- » rocher dans les eaux du fleuve Sarpa.» (Poème des Scandinases, Montenun. La cascade que forme la Store-Elva, se jetant dans la Sarpa, est une des plus belles qu'on puisse voir : elle fait tourner dix-sept moulins; on l'entend à neus lieues.

PIN DES NOTES DU CHANT QUINZIÈME.

## CHANT XVI.

Sous le roc d'Irmensul, entouré d'ennemis, Charle a vu tressaillir l'héritier de Buris: Ses armes ont trahi son rang et sa naissance... Les yeux fixés sur Charle, Artimas en silence, Demeuroit immobile et muet... Quand soudain, Des scaldes, appuyés sur la harpe d'Odin, Retentissent les chants au banquet scandinave.

En un crâne ennemi, leur chef, Talmar le brave,
A versé la cervoise\*, enivrante liqueur:
Puis, élevant la coupe, il la vuide en l'honneur
De Vara, de Friggis et des enfants de Bore.
Tous l'imitent... Le scalde, à sa harpe sonore,
Chante les dons de Frey \*\*, le trépas de Balder \*\*\*,
La descente d'Hermode \*\*\*\* au ténébreux enfer,

<sup>\*</sup> La cervoise, boisson des peuples du Nord, espèce de bière.

<sup>\*\*</sup> Frey, frère de Fréya, gouverne les saisons.

<sup>\*\*\*</sup> J'ai raconté la mort de Balder, note 5 du chant XVe:

<sup>\*\*\*\*</sup> La descente d'Hermode. Pour ne pas multiplier les notes je renvoie le lecteur aux *Edda*. Hermode, surnommé l'*Aigle*, est fils d'Odin. Sa descente aux enfers rappelle celles d'Alcide et d'Orphée.

Les voyages de Thor, ses épreuves, sa gloire (1), Heimdall \* au pont du Ciel, Lock sur la roche noire, Et les touchants adieux d'Oder à Vanadis \*\*.

A ces derniers accords, le chef des ennemis Se lève: — « Honneur au scalde, et gloire aux Scandinaves!

- » Qu'à jamais soit rayé de la liste des braves,
- » Qui trahiroit ici ses dieux et ses serments! »

Quels mots pour Artimas!... A ces mâles accents, Un frisson convulsif le glace... et dans ses veines Coule un feu dévorant... Harpes éoliennes, Vos accords ont cessé!... Seul, traversant les airs, Gronde au loin sourdement l'aquilen des déserts.

- « Les vents, reprend Talmar, ont dissipé l'orage :
- » Partons! » Il sort suivi de sa troupe sauvage.

Entraînant Charlemagne, Artimas à l'instant

S'adresse aux preux : -- « Fuyons! Un long ensoncement,

- » A droite, sous ce roc, vient de frapper ma vue:
- » Suivez-moi; cette grotte offre une double issue. »

Il dit, guide leurs pas; et le prince, en effet,

Se retrouve bientôt au sein de la forêt.

Là s'arrête Artimas : l'aube a blanchi la nue...

<sup>\*</sup> Voyez, sur Heimdall et sur Lock, l'hymne scandinave et les notes du chant Xe.

<sup>\*\*</sup> Vanadis, déesse de l'espérance, est la même que Fréya dont j'ai parlé note 9 du chant IIc.

Le ciel s'est épuré... De Friggis, à sa vue,

La quenouille\* a pâli: -- « Franc, reçois mes adieux!

- » En toi j'ai reconnu le vaillant roi des preux;
- » Et, traître, à mes serments j'ai conservé ta vie! »

Puis, tombant à genoux : - « Que mon crime s'expie!

- » L'honneur seul m'a perdu... Pardonnez, dieux sauveurs!
- » Ou joyeuse, ou la mort!... Tel fut mon vœu... Je meurs! »

Il dit; et d'un poignard se frappe à l'instant même.

Charle sur lui se jette... O désespoir extrême!

Il n'a pu l'arrêter : -- « Artimas!... Malheureux!...

- » Qu'as-tu fait!... Ah! mon fer, glaive mystérieux,
- » M'est bien cher, il est vrai : talisman de victoire,
- » C'est le don d'une amie, et le fer de la gloire,
- » Magnanime guerrier! n'importe... il est à toi. \*

Artimas, à ces mots, reçoit le fer du roi:

Sur son cœur il le presse... Un éloquent silence

Peint à Charle l'excès de sa reconnoissance...

Lorsque, ô matheur!... non loin, sous les taillis épais,

L'ennemi se glissant, découvre les Français;

Et de Talmar sur eux la cohorte s'élance.

Charle a livré son glaive... Il reste sans défense; Mais que ne peut encor ce héros valeureux! Son bouclier lui reste... Athlète audacieux, Le monarque, à travers la cohorte barbare,

<sup>\*</sup> La quenouille de Friggis. Les uns disent que c'étoit Qrion; d'autres, l'étoile du matin.

Avec cette arme seule, à la fois frappe, pare,

Dans leurs rangs se fait jour, et sur un roc voisin
S'élance invulnérable... Alors les preux, en vain
Séparés de leur chef par des hordes nombreuses,

Combattoient pour le joindre... O forces merveilleuses!

Charle, nouveau Titan\*, du mont qu'il a gravi,

Arrachant un rocher, le lance à l'ennemi;

Et parmi ses soldats que glace l'épouvante,

Talmar roule, écrasé sous la masse sanglante.

Cependant Artimas, luttant contre la mort, Vers Charle lentement se traîne avec effort; Sanglant, il apparoît sur le roc... Il s'écrie:

- « Arrêtez, fils d'Odin!... Prince de la Dalie,
- » Ártimas vous l'ordonne! En ces sombres sorêts,
- » Mes jours furent sauvés par ces nobles Français:
- » Respect à ces héros!... Gloire éternelle aux braves! »

Il dit; au même instant, les lances scandinaves S'abaissent devant Charle. — « Ennemi généreux,

- » Ajoute-t-il, reprends ton glaive merveilleux:
- » Charle seul en est digne... Ah! ce fer de victoire
- » Fut un instant à moi, c'est assez pour ma gloire!
- \* Charlemagne, véritable Samson, avoit une force si prodigieuse que, selon nos chroniques, son bras, armé de joyeuse, coupoit d'un seul coup, dans les batailles, un soldat tout cuirassé. (Voy. NICOLES GILLES, VINCENT, de Beauvais, et la Chronique, attribuée à l'archevêque Turpin.)

- » Fidèle aux lois du brave, à l'honneur comme aux dieux,
- » En mourant, Artimas a mérité les cieux :
- » Le Vahalla m'attend... » Il dit; pâle, sans vie, Sur le roc il retombe... et le nom d'Iraldie, Du prince scandinave est le dernier soupir.

Le palais de l'aurore a paru s'entr'ouvrir...

Bientôt sur l'horizon l'astre du jour se lève.

Accablé de douleur, Charle a repris son glaive:

Des guerriers de Lochlin les flots respectueux

S'ouvrent sur son passage... et Charle, au milieu d'eux,

Comme s'il traversoit une foule captive,

S'éloigne, en soupirant, de cette affreuse rive.

Bientôt, hors de danger, Charle et ses paladins,

Loin du temple infernal, du sol des assassins,

Tout à coup à leurs yeux, au bord d'une fontaine, S'offre, sur le gazon couché négligemment, Un chevalier armé... Son coursier écumant, Contre un chêne attaché, du pied frappe la terre; Ronge et maudit son frein; le guerrier solitaire, En écharpe sur lui porte un long crêpe noir: Un cercueil, éclairé par les rayons du soir, Sur son écu se peint... et sous ce triste emblème, S'offrent ces mots écrits: Que n'y suis-je moi-même!

Retrouvent le sentier descendant vers la plaine.

Hélas! l'infortuné, sur ce paisible bord, Alors, d'un ton plaintif, chantoit son lai de mort \*.

- « Chevalier du tombeau! qu'étoit douce la vie,
- » Quand jadis au tournoi tu joustois pour ta mie!
- » Ah Blanche! plus ne peus aucuns dons m'octroyer;
- » Oncques plus ne diras: Voilà mon chevalier!
  - » Haubert, lances, harnois qui moult sites ma gloire,
- » Amour a disparu, plus ne veus de victoire.
- » Blanche! parmi les preux, d'autres pour tes attraits
- » Ont pu combattre mieux, mais aimer mieux!... jamais.
  - » Et toi, sier destrier, ami cher et sidèle!
- » Et par monts et par vaux, plus ne courras pour elle!
- » Cœurs discourtois, plus ors n'irai vous châtier!
- » Avec Blanche au tombeau suis déjà tout entier.
  - » Jadis eus pour devise: Honneur et courtoisie!
- » Domptai les jouvenceaux, punis la sélonie:
- » Las! pour tant doux objet de mes soins empressés,
- » Faire tout, selon mei, ce n'étoit peint assez.
  - » Ménestrel, qui d'amour charmant le vasselage,
- \* Voyez, sur le fameux lai de mort des anciens chevaliers, LA CURNE de SAINTE-PALAIE. Mém. sur l'ancienne Chevalerie.

- » Souci poignant ignore, et sête doux servage,
- » Comme toi je chantai... mais triste et déconsort,
- » Ors, triolet d'amour se change en lai de mort.
  - » Ici je sus henreux, ici la mort m'appelle...
- » Heureux servant d'amour qu'enchante encor ta belle!
- » Tu peux vivre... Non mei! D'amour, céleste seu,
- » Des preux douce existence, à tout jamais adieu! »

A ces mots le chant cesse, et la tête baissée, Le guerrier se replonge en sa triste pensée. Mais Charle reconnoît et ses traits et sa voix : Ce preux infortuné... C'est Robert-le-Danois \*.

- « Robert! que vois-je? à ciel! quelle affreuse devise!
- » Quelle armure sunèbre! » A ce cri de surprise,

Robert levant les yeux voit devant lui sen roi.

- « Robert! dit le monarque, ah! parle, explique-moi
- » Quel sort depuis six mois t'éloigne de la France:
- » Pourquoi dans ces sorêts cacher ton existence?
- » Aux camps, ah! de l'honneur quand le champ est ouvert,
- » Aurois-je cru jamais trouver ici Robert! »

Tombant aux pieds du roi, le paladin s'écrie:

- « Ah! ne m'accusez pas, Sire, de félonie!
- » Vous saurez tout, hélas! L'amour sit mon malheur;
- \* Les anciens chevaliers prenoient pour surnom les pays où ils s'étoient illustrés.

- » L'amour m'a tout ravi, tout... excepté l'honneur. » De son cœur le Danois rouvre alors la blessure, Et raconte en ces mots sa funeste aventure :
  - « Sire, quand par vos soins, arrêtant les combats,
- » La paix quelques instants régna sur ces climats,
- » Curieux de connoître et la Saxe et ses princes,
- » En chevalier errant je vins dans ces provinces:
- » Vitikind m'accueillit; et bientôt à sa cour,
- » Pour la première sois Robert connut l'amour.
  - » Lors je prévis mes maux... Mais Blanche étoit si belle!
- » Est-ce être malheureux que de l'être pour elle!
- » Me disois-je. Au tournoi, proclamant sa beauté,
- » Je combattois pour elle... Eh! qui m'eût résisté?
- » Je portois les couleurs de ma jeune maîtresse,
- » Et j'avois obtenu l'aveu de sa tendresse.
  - » Fille de Norbihand, noble vieillard saxon,
- » Blanche m'étoit égale en rang ainsi qu'en nom :
- » Blanche m'aimoit... Hélas! lorsque tout nous seconde,
- » C'est l'instant où sur nous souvent la foudre gronde.
  - » Je traversois un soir cette même forêt;
- » De ses pâles rayons la lune l'éclairoit :
- » J'entends les doux accens d'une voix suppliante;
- » Et non loin, tout à coup à mes yeux se présente,
- » Sur un palefroi blanc qu'entourent trois guerriers,
- » Une semme éperdue...— Insâmes chevaliers!
- » M'écriai-je, à l'instant rendez votre victime,

- Du la mort par mes mains va punir votre crime!
- » La dame alors s'écrie : O Robert!... Jour heureux!
- » C'étoit Blanche. Vassal! gabeur aventureux!
- » Répond un des guerriers, toi qui dans ton délire,
- » En redresseur de torts prétends tous nous occire,
- » Viens, que je te honnisse à mes pieds poursendu!
  - » Au même instant sur moi le perfide a fondu :
- » Superbe, il raille encor... Lorsque atteint par ma lance,
- » Lui-même sur le sol roule sans connoissance.
- » Le second lui succède; il est désarçonné.
- » Le troisième est leur chef: de mes coups étonné,
- » Déjà criant merci, le couard prend la fuite.
  - » En vain le ravisseur me croit à sa poursuite :
- » Vers Blanche je m'élance, et tombe à ses genoux.
- » Blanche! amante adorée! Ah Robert! qu'il est doux
- » De te devoir la vie!.. A ces mots, chancelante,
- » Dans mes bras amoureux elle tombe tremblante...
- » Sur ce même gazon, au bord de ce ruisseau,
- » Vainqueur, je déposai mon précieux sardeau.
- » Qu'elle me parut belle!... Encor baignés de larmes,
- » Jamais ses yeux brillants n'offrirent tant de charmes!
- » Son désordre, ses pleurs, son amour, sa beauté,
- » Là tout servoit d'excuse à ma témérité:
- » Le jour tendre et voilé de l'astre du mystère,
- » En gazant les plaisirs, promettoit de les taire.
- » Une paisible nuit, un murmure enchanteur,

- » D'un air voluptueux la douce et fraîche odeur,
- » Au milieu des bosquets, sous un toit de verdure,
- » Un lit qu'avoient formé l'amour et la nature,
- » La vierge la plus belle... Ah! qui n'eût sur ces bords
- » Livré son cœur, ses sens, à leurs brûlants transports!
- » Blanche étoit dans mes bras : son abandon, sa grâce,
- » Portent jusqu'à l'excès ma flamme et mon audace...
- ▶ Blanche! sois à Robert! sois tout entière à moi!
- » A ces mots, dans mes bras, pleine d'un tendre effroi,
- » Blanche résiste en vain... Robert! dit-elle, arrête!
- » Un baiser l'interrompt... et Blanche est ma conquête.
  - » O volupté céleste! ivresse du bonheur!
- » Combren je savourai ton délire enchanteur!
- » Nuit trop courte!... O regret qui depuis me dévore!
- » Que ne pus-je mourir quand reparut l'aurore!
  - » De son vii ravisseur Blanche m'apprit le nom:
- » C'étoit le Bavarois, l'infâme Tassillon,
- » Qui, dès long-temps épris d'un amour téméraire,
- » Venoit de l'enlever du château de son père.
  - » Ramène-moi, Robert, au manoir paternel,
- » Me dit Blanche. A ses vœux je souscris... Jour cruel!
- » Je la rends à son père, et mon malheur commence.
  - » M'accablant des transports de sa reconnoissance,
- » Norbihand aimoit Blanche, et me traitoit en fils:
- » Je crus qu'il céderoit à nos vœux réunis;

- » Je demande la main de celle que j'adore:
- » Mon fils, me répond-il, elle est trop jeune encore:
- » Robert, pendant deux ans, va, cours au champ d'honneur,
- » Pour prouver ton amour, signaler ta valeur;
- » Et, ce temps expiré, si ton âme est constante,
- » Reviens, je te promets la main de ton amante.
  - » Affreuse loi! Je pars le cœur désespéré;
- » Je rentre en ma patrie à la douleur livré:
- » Lorsqu'à la hâte, un jour, une lettre... O surprise!
- » Une lettre de Blanche en mes mains est remise :
- Ami! Blanche t'appelle, et requiert ton secours :
- » Enlevée à son père au déclin de ses jours,
- » Ta Blanche est au pouvoir du prince de Bavière.
- » Ah! du fond de ma tour, ne sais si ma prière
- » Oncques te parviendra... mais sais que vais mourir,
- » Si délaisses ta Blanche et ne la viens quérir.
- » Des premières amours, las! qu'a souffert ta mie!
- » Robert, si tu n'es mien, plus ne veux de la vie.
  - » A cet écrit satal tout mon être a frémi :
- » Plus rapide qu'un trait, de la France j'ai fui;
- » J'ai revu Norbihand. Amant tendre et fidèle!
- » Me dit-il, sauve Blanche!.. Au château de Casselle,
- » En une tour obscure, au fond d'une prison,
- » Elle expire... livrée au lâche Tassillon.
- » C'en est assez; je pars: la route m'est connue.
- » Déjà Casselle au loin se présente à ma vue.

- » Suisi d'un écuyer, du sidèle Mainsort;
- » Aux approches du soir, je vole vers le fort.
- » Deux sois j'ai fait le tour du chastel formidable:
- » Nul indice!... Déjà le désespoir m'accable;
- » Quand, du haut d'une tour, des sons mélodieux,
- » En descendant vers moi, semblent partir des cieux.
- » Le cœur me bat... Je prête une oreille attentive...
- » C'étoit Blanche! O transports! une lyre plaintive
- » Accompagnoit sá voix; et les airs frémissants,
- » Ravis, portoient au loin ses célestes accents.
  - » O doux ami Robert! au pouvoir d'un barbare,
- » Jà, loin de toi, ta mie à la mort se prépare:
- » Plus ors ne t'ouïrai; las! Blanche s'y résout:
- » Robert! mourir n'est rien; mais te quitter, c'est tout.
  - » Tremble, prince félon! Ame éhontée, abjecte,
- » Qui croit planer en aigle, et sy rampe en insecte!
- » Blanche sera vengée... Ai-je passux ami?
- » Honte à qui vit pour toi! gloire à qui meurt pour lui!
  - » Tant doux serments d'amour! las! plus en cette vie (2)
- » Ne plongerez mon âme en douce rêverie!
- » Au sombre val, dit-on, s'éteignent les amours...
- » Non, non, j'ai trop aimé pour n'aimer point toujours.

- » Doux semblant de Robert! toujours à ma pensée
- » Sois présent! Et le jour où mon âme glacée
- » Descendra chez les morts, échos de ce désert!
- » Chantez tous avec moi: Robert! adieu, Robert!
  - » Lors ont cessé les chants. Hors de moi, je m'écrie:
- » Robert est près de toi... tendre et sidèle amie!
- » Blanche! Robert t'appelle. O miracle d'amour!
- » Ma voix est reconnue, et du haut de la tour,
- » Blanche me tend les bras... Aussitôt à ma vue,
- » A l'aide d'une corde aux créneaux retenue,
- » En se laissant glisser, Blanche vers moi descend;
- » Mais Tassillon, semblable au tigre rugissant,
- » Tassillon sur la tour paroît... son cœur féroce
- » A l'instant imagine une vengeance atroce :
- » Il rompt la corde, et Blanche... ô déplorable sort!
- » Contre les rocs brisée, au pied des murs du fort,
- » Jusqu'à moi dans son sang roule pâle et livide.
- » Je m'élance vers elle; une flèche perfide
- » M'atteint, et sur son corps défiguré, meurtri,
- » Sans voix, sans mouvement, je tombe anéanti.
  - » Dieu cruel! ah! pourquoi me rendis-tu la vie?
- » J'eusse aux funèbres bords retrouvé mon amie.
- » Nous nous aimâmes trop au printemps de nos jours,
- » Pour ne point nous aimer et partout, et toujours.
  - » Au pied des murs du fort, mon écuyer sidèle

- » Avoit suivi mes pas, et ce fut à son zèle
- » Que je dus mon salut. Encore évanoui,
- » Dans ses bras il m'enlève, et sous un toit ami,
- » Loin du château fatal, il me rend l'existence.
  - » Ici, fuyant le monde, et tout à ma souffrance,
- » J'habite seul... Déjà plus de trois mois ont sui
- » Depuis le jour fatal où tout me fut ravi.
  - » Hélas! jadis la vie, au printemps de mon âge,
- » Me sembloit une fleur, d'où, sans craindre l'orage,
- » Sortoit un fruit superbe... Et maintenant, je croi
- » Voir chacun de mes jours tomber derrière moi,
- » Comme la feuille morte, à la fin de l'automne.
  - » Une portion de moi chaque jour m'abandonne:
- » Je m'éteins par degrés; à mon œil sans désir,
- » L'espoir est sans rayons, le temps sans avenir.
  - » Oh! plaignez mon destin! Voilà la douce rive,
- » Et le bosquet où Blanche, entre mes bras captive,
- » Un soir me fit goûter les délices des dieux!
- » En proie au désespoir, chaque jour en ces lieux,
- » Je viens sur ce gazon qui reposa ses charmes,
- » Maudire mon destin, et répandre des larmes.
- » Ici je fus heureux, ici je veux mourir! »

Il dit: après ces mots, poussant un long soupir, L'infortuné Robert que la douleur accable, Pâle, oppressé, termine un récit déplorable. Charle a saisi la main du malheureux amant.

- Robert! dit le héros, Robert! ami vaillant!
- » Qu'entends- je?... Toi, la fleur de la chevalerie,
- » Ici honteusement tu finirois ta vie;
- » Faible amant, guerrier lâche, et dans tes plus beaux jours!
- » N'es-lu donc plus Robert?.. Quoi! Blanche et ses amours
- » Tauroient avili! Non: ton amante fidèle
- re contemple des cieux, sois encor digne d'elle:
- » Son ombre, autour de nous errante en ce moment,
- » Peut-être par ma voix te parle. Indigne amant!
- » Dit-elle, Tassillon a termiué ma vie,
- » Et Tassillon existe!.. Ah! combien ton amie
- » Se trompoit, quand sa voix, de sa prison, un jour
- » Chantoit ces mots plaintifs qui, du haut d'une tour,
- » Te portèrent les vœux d'une amante outragée :
- » Ai-je pas doux ami? Blanche sera vengée. »

O Charle! un coup de foudre eût produit sur Robert Moins d'effet que ces mots... De ses armes couvert, Il se lève... Son œil lance des traits de flamme;

Il reprend sa vigueur, il retrouve son âme;

En lui tout est changé, sa voix, même ses traits.

A genoux il se jette: - « O toi que j'adorois!

- » Pardonne, ombre divine! Oui, tu seras vengée!
- » J'en sais serment... Et toi, toi qui l'as outragée,
- » Tremble, monstre! Robert a juré ton trépas! »

  Il dit: de son monarque il va suivre les pas;

Et le prince a rendu, par sa mâle éloquence, Un guerrier à la gloire, un héros à la France.

Cependant Olivier, loin du temple fatal,
A reporté ses pas vers les murs d'Héristal:
Le roi l'ordonne ainsi : d'Olivier Charle ignore
La conduite légère. — « A la troisième aurore,

- » A-t-il dit au guerrier, de son roc descendu,
- » Que Bozon, de mes plans par toi seul prévenu,
- » Sur les bords du Veser donne une attaque seinte. »

Plus heureux cette fois, sans obstacle et sans crainte,

Le paladin au fort arrive inattendu;

Mais hélas! d'Héristal Bozon a disparu:

Le désespoir y règne... Et dans la citadelle,

Chaque preux s'abandonne à sa douleur mortelle.

Qu'est devenu Bozon?.. Il s'est, dit-on, rendu

La veille au mont du Nord, et n'a plus reparu.

- « Amis, dit Olivier, sur la roche déserte,
- » Peut-être en ce moment Bozon touche à sa perte,
- » Et vous délibérez!.. Cruels! il faut agir:
- » Courons tous sur ses pas le sauver ou mourir! »
- « Mais si pendant ce temps, Seigneur, la forteresse
- » Est reprise d'assaut?.. N'importe, le temps presse:
- » Un seul guerrier souvent des peuples tient le sort.
- » Il s'agit d'un héros, que nous importe un fort! »

Il dit : quinze guerriers, compagnie intrépide,

# A l'instant avec lui volent au mont perfide.

Sous le roc enchanté, déjà depuis long-temps,
Bozon avoit perdu l'usage de ses sens,
Quand son œil se rouvrit à la clarté céleste.
O surprise!.. il se voit près de l'antre funeste,
Soutenu par Elma, sur le sable étendu.
Sans doute un dieu sauveur sur l'île descendu,
Les protégeoit tous deux : la vierge infortunée,
Par un charme secret vers Bozon entraînée,
Seule avoit parcouru l'antre d'enchantement,
Et seule avoit sauvé le héros expirant.

Méphitique et mortel, sous le roc solitaire (3), Un air vif, s'élevant à quelques pieds de terre, Couvroit le sol humide; et là, tout imprudent, Qui, baissé l'aspiroit, tomboit sans mouvement. Par quelque esprit divin, soutenue, inspirée, La fille des déserts, sous la caverne entrée, Jusqu'à l'air malfaisant ne courba point son front: Evitant la vapeur, elle sauva Bozon.

Alors l'aube du jour commençoit à renaître;
Bozon surpris, troublé, cherche à se reconnoître:
La grotte, l'île, Elma, ses chants inattendus,
Rentrent dans sa mémoire en souvenirs consus;
Il croit rêver: Elma, douce et plaintive amie,

S'est jetée à genoux, et tremblante s'écrie:

- « Père des tourbillons! de tes palais mouvants,
- » Descends, descends vers nous en rayons biensaisants!
- » Au nom de Malvina\* ma foible voix t'implore :
- » Sauve un nouvel Oscar\*\*! Qu'au seu du météore,
- » Le fils de l'avenir chante un jour sa valeur!
- » Fingal, verse sur nous, du sein de la vapeur,
- » La coupe du salut! Fais que loin de sa tête,
- » Mugissante et vaincue expire la tempête!
- » Rends ta fille au bonheur! Elle attend tout de toi:
- De ces bords dangereux souverain implacable,
  L'affreux tyran d'Elma, l'odieux Athmerson,
  De pied en cap armé, s'élance sur Bozon:
  Bozon s'est relevé; déjà son bras terrible,
  Sur la rive du lac, combat le monstre horrible.
- « O fille de Cormac! (s'est écriée Elma (4),
- » Implorant ses aïeux ) intrépide Morna!
- » Jadis ton bras armé contre un guerrier parjure,
- » Immola Ducomar sous la grotte de Ture.
- » Que n'ai-je ton courage!.. Athmerson sur ce bord,
- » Déjà depuis long-temps auroit reçu la mort. »

  Non loin les deux guerriers combattent avec rage:
  - \* Malvina, fille d'Ossian, l'Antigone du Nord.
  - \*\* Oscar, fils d'Ossian.

Athmerson sur le preux semble avoir l'avantage; L'infortunée Elma pousse un cri douloureux, S'adresse aux vents, supplie et la foudre et les cieux. Sa frayeur de Bozon redouble la vaillance : En vain quelques instants le succès se balance; Bozon va triompher: l'invincible Bozon Vient d'enfoncer son fer dans les flancs d'Athmerson. Le géant pousse un cri... Mais, ô noirceur nouvelle! Aussitôt trois brigands que ce signal appelle, Accourent vers leur chef. — « Amis! frappez Elma! » Frappez, crie Athmerson, sans crainte immolez-la!

- » Toi, voyons, vil guerrier que l'insensée admire,
- » Si tu sauras sauver ce que tu sus séduire! » Il dit: un des soldats de l'infâme Athmerson Veut s'emparer d'Elma qu'en vain défend Bozon; Mais la vierge du lac s'échappe épouvantée, Se précipite au fond de la grotte enchantée,

Et, seule, disparoît aux yeux de scs tyrans.

Nul n'ose la poursuivre en ces lieux effrayauts; Mais Bozon furieux, frappant son adversaire, Atteint d'un coup mortel ce monstre sanguinaire. Déjà le lâche a fui, poursuivi par Bozon, Quand les vils désenseurs du farouche Athmerson Lèvent tous sur le preux leurs glaives homicides.

Pendant que le héros combat ces trois perfides Sous le roc enchanté s'élance le géant (5):

Un bruit épouvantable, un affreux tremblement A l'instant retentit... et sur ces bords infâmes, Gouffre infernal, au loin l'antre vomit des flammes.

Les gardes d'Athmerson, abattus, tombent morts:

Le paladin français triomphe, et sur ces bords,

Vers l'antre redouté vole saisi de crainte:

Les airs ne tonnent plus, et la flamme est éteinte.

Sous la caverne il entre... O spectacle d'horreur!

Assis au fond du roc, l'infernal enchanteur

Tient captive en ses bras sa victime sanglante;

Et tous deux calcinés dans la grotte brâlante,

Offrent à l'œil surpris, sous un dôme enflammé,

Une cendre vivante, un groupe inanimé.

Ainsi dans Pompéia, sous la lave engloutie, Se voit d'un peuple entier la foule ensevelie: Tous, conservant leur forme, et là, comme agissants, Depuis des siècles, morts, offrent leurs traits vivants.

Bozon s'est élancé vers le groupe insensible; Il veut saisir d'Elma le voile... Aspect horrible! Le voile tombe en cendre... O guerrier généreux! Ne touche point Elma, son image à tes yeux Disparoîtroit de même, en poussière réduite.

Cependant Olivier et sa vaillante élite, Ont gravi le rocher; déjà, sur des radeaux, Du lac marécageux ils traversent les eaux, Et découvrent Bozon sous la grotte cruelle.

Mais le preux, accablé d'une douleur mortelle, Debout, l'œil attaché sur un tableau d'horreur, Ne regarde qu'Elma, ne sent que son malheur: Un poids affreux l'oppresse, et dans ce lieu d'alarmes, Pour la première fois ses yeux versent des larmes.

Entraîné malgré lui loin du rocher fatal,
Bozon, triste et rêveur, rentre au fort d'Héristal.
Ses guerriers l'ont suivi : là sa douleur extrême
S'affoiblit par degrés, il revient à lui-même.
Des ordres de son roi par Olivier instruit,
Bozon prépare tout pour le combat prescrit;
Et d'Elma fuit bientôt l'image attendrissante,
Comme l'ombre nocturne à l'aube renaissante :
Heureux de retrouver sa troupe et son ami,
Il fit un songe affreux... Mais ce songe est fini.

FIN DU CHANT SEIZIÈME.

## NOTES DU CHANT XVI.

### (1) Les voyages de Thor, ses épreuves, sa gloire.

Les courses de Thor, et ses épreuves sont fort divertissantes : je vais en donner quelque idée, en racontant succinctement une de ses aventures.

Thor part avec le dieu Lock et un jeune homme nommé Tialfe, pour le pays des Géants. Après quelques incidents, ils entrent un soir dans une maison, qui se trouve être le gant d'un géant énorme avec lequel ils sont connoissance, et qui le lendemain sait route avec eux.

La nuit suivante, Thor, mécontent du géant, le srappe pendant son sommeil de sa massue, et la lui ensonce dans la tête. Le géant se réveille paisiblement, et demande si c'est une seuille d'arbre ou une plume d'oiseau qui l'a touché: puis il se sépare de Thor.

Les voyageurs arrivent à la capitale du pays des Géants, et chez le roi; mais nul n'y peut rester, s'il n'excelle dans quelque art. Lock dit qu'il mange plus que personne au monde; et de suite on le met aux prises avec un courtisan nommé Loge (flamme): des montagnes de viandes sont placées devant cux, chacun a tout devoré; mais Lock a laissé les os, et Lock est vaincu.

Tialse dit qu'il est le roi de la course; on lui donna pour adversaire un courtisan nommé Hugo (la pensée): Tialse étoit à peine parti, que déjà Hugo étoit au but.

Thor déclare que nul ne peut boire autant que lui; on lui présente une longue corne: Thor altéré boit long-temps, et à perdre haleine; mais la coupe reste toujours pleine. Il vante alors son adresse; on lui propose de lever de terre un grand chat couleur de feu, qui sautoit au milieu de la salle: le dieu le saisit, veut l'enlever; mais le chat courbe son dos, et ne perd terre que d'un seul pied. Thor vantoit ses forces; le roi lui présente sa nourrice Héla (la mort): après un combat terrible, Thor tombe sur un genou; Thor est vaincu.

Thor mécontent, quitte le royaume; mais avant son départ, le roi lui dit: - « Des prestiges vous ont abusé: c'est moi-même » que sur yotre route vous frappâtes de votre massue : j'eusse » péri, si vos coups n'eussent tombé sur un roc derrière lequel » j'étois caché: Lock a lutté contre un seu errant; et Tialse a » disputé le prix de la course à ma pensée : un des bouts de la » corne, dans laquelle vous avez bu, trempoit dans la mer, et » vous verrez combien elle est diminuée: mon chat n'étoit autre » que le grand serpent, qui ceint la terre et les mers : nous avons » frémi, car votre bras l'a enlevé si haut, que sa tête et sa queue » touchoient à peine la terre : ma nourrice étoit la mort ; et » votre résistance a été merveilleuse, car vous en avez été quitte » pour tomber sur un genou, tandis qu'il n'est et ne sera jamais. » personne qu'elle n'abatte à la fin. » Thor répondit à ce discours par un grand coup de massue; mais le roi disparut, et lorsque le dieu retourna vers la ville pour la saccager, il ne trouva plus à sa place que de ver tes campagnes.

### (2) Tast doux serments d'amour.

Après avoir sait entendre les chants sauvages des Scaldes, la harpe ossianique des bardes, le luth harmonieux des vierges de la Grèce; ici je cherche à rappeler les doux accords du lai plain-tif, les naïs accents de la muse française des troubadours.

La majesté de l'épopée excluoit l'antique romance.... Il est des chants interdits à la muse d'Homère; je les ai réservés pour le second ouvrage auquel je travaille.

Ši dans mon Charlemagne j'ai réussi à présenter un nouveau genre de poëme épique, une épopée, joignant la majesté sévère des œuvres antiques à l'intérêt dramatique des œuvres modernes, peut-être dans le second travail dont je m'occupe, offrirai-je aussi à ma patrie un nouveau genre d'ouvrage, une composition tout-à-fait française, une muse nouvelle.

A la fois naîs et dramatique, sévère et badin, tragique et plaisant, tantôt s'élevant jusqu'au genre épique, tantôt descendant jusqu'au genre burlesque, mon nouveau poëme sera résonner toutes les cordes de la lyre; tous les tons lui seront samiliers; tous les rhytmes poétiques lui seront égaux; tous les écarts lui seront permis; toutes les lices lui seront ouvertes.

S'élançant, sur les ailes de l'imagination, au milieu d'une carrière sans bornes, en ce nouvel essor, ma muse indépendante, renversant tous les obstacles, parcourra et les routes battues, et les sentiers ignorés; tour à tour gracieuse et farouche, sublime et familière, pathétique et facétieuse, faisant rire ou frissonner, nymphe, surie, amazone, pastourelle ou sée, elle enrichira ses tableaux animés de toutes les diverses couleurs dont le génie des temps pourra couvrir sa palette.

Enveloppée du modeste voile de l'allégorie, ou nue sur le char de la vérité, tantôt, enfant de la folie, elle secouera ses grelots légers; tantôt, fille de la sagesse, elle transmettra sa morale austère. Armée du fouet de la satire, embouchant la trompette, ou jouant du chalumeau, elle traversera les palais des rois; s'asseoira à la table des pâtres de la vallée; descendra au fond des noirs souterrains du manoir séodal; poursuivra les mécréans; évoquera les spectres infernaux; rira avec les jongleurs et les ménestrels; assistera aux joutes et emprises des chevaliers, aux · fêtes des troubadours, au supplice des félons; présidera au conseil des princes; folàtrera avec les nymphes du vallon; marchera, le flambeau des furies à la main, devant les tyrans homicides; visitera l'hermitage antique, et les-palais enchantés; dévoilera les mystères des couvents de moines noirs; récitera le soir à la veillée le palinod et les fabliaux; soulèvera les tapisseries mystérieuses des tourelles hantées, et toujours française, chantera la patrie, les héros, et les belles.

Un seul genre dominera dans cette vaste composition, la satire.

(3) Méphitique et mortel, sous le roc solitaire, Un air vif s'élevant à quelques pieds de terre.

Le prodige de la grotte enchantée s'explique ici par un effet de la nature. Il existe aux environs de Naples une caverne exactement semblable à celle d'Elma: le même air méphitique y règne, et y produiroit les mêmes effets sunestes, si le voyageur, avant d'y

entrer, n'étoit prévenu du danger. En d'autres pays il en existe encore de semblables.

### (4) O fille de Cormac!.. intrépide Morna!..

Morna, fille de Cormae, roi légitime de l'Irlande, aimoit le jeune Cairbar: Ducomar, rival de ce dernier, se présente devant Morna, tenant un glaive ensanglanté: Ducomar venoit de tuer Cairbar. — « Barbare, s'écrie Morna, donne-moi cette épée; » j'aime le sang de Cairbar. » Ducomar touché de ses larmes lui cède son épée, elle la lui plonge dans le sein: Ducomar tombe mourant aux pieds de Morna, dans la grotte de Ture. « Je » meurs, s'écrie-t-il; mais, à Morna! rends mon corps à la » jeune Moïna: j'étois l'objet de ses songes; elle m'élèvera un » tombeau.... Mais, de grâce, retire de mon sein ce fer qui me » glace. » Morna s'approche attendrie, retire le glaive: alors Ducomar le saisit, et perce le sein de Morna; elle tombe, et la grotte de Ture répéta ses derniers gémissements. (Voyez poème du Fingal, Chant I, traduit de le Tourneur, p. 12.)

(5) Sous le roc enchanté s'élance le géant. Un bruit épouvantable.....

Ce prodige est encore vraisemblable, et peut s'expliquer naturellement. Il est des airs susceptibles de s'enflammer tout à coup, de faire entendre une détonation horrible, et de produire les mêmes effets que ceux de ma grotte enchantée.

FIN DES NOTES DU CHANT SEIZIÈME.

# CHANT XVII.

Cependant Vitikind, retranché dans son camp,
Du temple d'Irmensul apprend l'embrasement:
Alors, contre leur chef dirigeant leurs injures,
Quelques séditieux éclatent en murmures.
Sur les bords du Veser, l'un d'eux, le jeune Armhil,
Rassemble ses soldats: — « Compagnons! leur dit-il,

- » Trop long-temps Vitikind, féroce et téméraire,
- » Du sang de ses sujets ensanglanta la terre :
- » D'un tyran malheureux désertons les drapeaux!
- » Avec lui nul succès, et sous lui nul repos!
- » Pour l'homme ambitieux, qui veut, en sa patric,
- » Se faire pardonner forfaits et tyrannie,
- \* Il n'est qu'un seul moyen, amis!.. c'est d'être heureux:
- » Tout chef est criminel dès qu'il est malheureux.
- » Pour régner sur un peuple amoureux de la gloire,
- » Je ne connois de droits que ceux de la victoire;
- » Et Vitikind vaincu n'est qu'un proscrit pour moi.
  - » Un grand homme a paru, choisissons-le pour roi:
- » Charle est digne de nous, plaçons-le à notre tête;
- » Et soyons ses sujets, sans être sa conquête.
  - » Ah! quels que soient des rangs, et le droit, et l'appui,

- » Qui rend un peuple libre est seul digne de lui.
- » Guerre au vain préjugé! haine au titre illusoire!
- La légitimité... c'est l'honneur et la gloire!
  - » Entre Charle et le chef qui commande aux Germains,
- » Pourriez-vous, compagnons, demeurer incertains?
- » L'un démembre un Etat, l'autre fonde un empire;
- L'un vient pour nous sauver, l'autre va nous détruire;
- » L'un méconnoît nos droits, l'autre les maintiendra;
- » L'un est à soutenir, l'autre nous soutiendra...
- » L'outrage ou le respect, la mort ou la victoire,
- » D'un côté le malheur, et de l'autre la gloire,
- » Choisissez. » Mais Rhamnès l'interrompt en ces mots:
- « Qu'entends-je!.. des Français, toi! vanter le héros!..
- » Que vois-tu donc en lui qui ne soit à maudire?
- » Ses proclamations auront su te séduire!..
- » Mais, aux peuples trompés, toujours l'usurpateur
- » Se présente paré du grand nom de sauveur;
- » Offre la liberté, promet l'indépendance,
- » Et, tout gorgé de sang, ne parle que clémence.
  - » Armhil! plus de tyrans! plus d'arbitraires lois!
- » Formons un peuple libre, et gouvernons sans rois:
- » Brisons leur joug honteux!.. Tout prince, sur la terre,
- » Est esclave ou despote, est lâche ou téméraire.
- » Eh quoi! ne serions-nous que de chétifs troupeaux,
- » Vile propriété de quelques grands bourreaux?..
- » Non; réclamons nos droits: puisque les dieux suprêmes

- » N'offrent que des tyrans pour images d'eux-mêmes,
- » Plus de rois!.. » Vitikind, des traîtres de son camp,

N'ignore point les cris, au conseil il se rend:

Une noble fierté brille sur son visage.

- « Saxons! dit le monarque à sa troupe sauvage,
- » En ce jour qu'ai-je appris!.. Nos ennemis cruels
- » D'Irmensul ont brûlé le temple et les autels;
- » Et quelques uns de vous, que le joug importune,
- » Ne pouvant à leur chef pardonner l'infortune,
- » Murmurent hautement : sont-ce là les grands coups,
- » Les exploits éclatants que j'attendois de vous?
- » Oseriez-vous encor, traîtres à l'Allemagne,
- » Honteusement soumis implorer Charlemagne!
- » Oubliez-vous le jour où, tombant à ses pieds,
- » Quatre mille Saxons, lâchement effrayés (1),
- » Sur les funestes bords où serpente l'Alare,
- » Furent tous massacrés par ordre du barbare?
- » De ces infortunés craignez l'horrible sort!
- Lorsqu'ils imploroient Charle, il ordonnoit leur mort.
  - » Ah! lorsqu'à Dagobert vos aïeux se rendirent (2),
- Dubliez-vous l'accueil que les Français leur firent?..
- » Jaloux de leur stature, un décret plein d'horreur
- » Les fit réduire tous à la même hauteur :
- » Leurs os furent rompus, et leur chair fut coupée,
- » De sorte que du roi nul n'excéda l'épée.
- » Saxons! des paladins voilà les noirs forfaits!

- > Osez encor, osez vous soumettre aux Français!
  - » Rois du Nord! si les preux, triomphant sur ces rives,
- → Joignent à leurs Etats nos provinces captives,
- » C'en est fait! des Romains le pontife, à l'instant,
- » Proclame Charlemagne empereur d'Occident;
- » Et l'Europe appartient au maître de la France.
  - » Alors quelle sera, princes, votre espérance?
- » Vainement vous fuirez dans vos lointains chimats;
- » Plus il aura conquis, plus il voudra d'Etats.
- » Ni les temps, ni les lieux, ni les feux, ni les glaces,
- » N'arrêtent ce tyran, dont la mort suit les traces.
- » Vos trônes tomberont; ou si, faisant la paix,
- » Il vous daigne accorder de perfides bienfaits,
- » Vous ornerez sa cour, au lieu d'en avoir une;
- » Vous vous dépouillerez pour grossir sa fortune;
- » Vos trésors suffiront à peine à ses impôts:
- → Chefs! vous serez soldats; rois! vous serez vassaux.
  - » Quels seront vos pouvoirs, princes? L'obéissance;
- » Quel sera votre lot?.. La honte, l'impuissance;
- » Et quelle paix enfin tiendrez-vous du héros?
- » La paix de l'esclavage, ou la paix des tombeaux.
  - » Me trahir, c'est vous perdre! O princes magnanimes!
- » De vous-mêmes craignez de vous rendre victimes!..
- » Mais, que dis-je!.. un vain bruit peut ici m'abuser;
- » Quelques jaloux à tort ont pu vous accuser :
- » Aurions-nous donc armé toute la Germanie,

- » Pour délaisser nos dieux, et trahir la patrie!
- » N'aurions nous rassemblé vingt monarques divers,
- » Que pour les dégrader aux yeux de l'univers!
- » Non; pour nous va sonner l'heure de la victoire :
- » Chaque peuple, à son tour, a son moment de gloire.
  - » L'Europe nous seconde... Apprenez, qu'en se cret,
- » S'arment les Sarrasins\*: ah! si le ciel permet,
- » Qu'ici quelque triomphe illustre la patrie,
- » L'Espagne, au même instant, fond sur l'Occitanie.
  - » Irène au roi de France a fait offrir sa main;
- » Son offre est rejetée: Irène, sur l'Euxin,
- » Furieuse, arme au loin cent phalanges guerrières:
- » Ses légions déjà s'avancent vers nos terres :
- » La reine de Bysance à Charle, en ce moment,
- » Ici vient disputer le sceptre d'Occident:
- » Et pour le lui ravir servant notre vengeance,
- » Par le Nord, son projet est d'envahir la France.
  - » Charle a souvent vaincu; mais les lauriers brillants
- » Ne prennent point racine au front des conquérants.
- » Si mon plan l'autre jour au conseil eût su plaire,
- » Ah! moins de sang humain eût abreuvé la terre:
- » Et peut-être déjà Charle eût fui devant nous.

<sup>\*</sup> Aliatan, roi de Cordoue, arma contre Charlemagne tandis qu'il étoit en Germanie, et étoit en correspondance secrète avec les rois du Nord. (Voy. DUPLEIX et MÉZEBAI. — MARMOL., liv. II, c. XX.)

- » Mais laissons là ce plan, qui fut blâmé par vous:
- ⇒ Guidez-moi, j'y consens; mon projet, je l'oublie;
- même mon propre orgueil, je vous le sacrisse.
  - » Mais avant d'attaquer le monarque français,
- ➤ Cherchant de l'avenir à percer les secrets,
- » Je désire, introduit dans son auguste asile,
- De Haéder aujourd'hui consulter la sibylle.
- > Haéder, ce sombre dieu qui commande aux enfers (3),
- Des ennemis du Nord peut hâter les revers:
- A nos armes tâchons de le rendre propice;
- » Courons sur ses autels offrir un sacrifice;
- » Consultons sa prêtresse, et par des soins pieux
- » Armons contre la France et l'enser et les cieux. »

A ce discours, des Huns le souverain impie,

Mondragant s'est levé, l'audacieux s'écrie:

- « Illustre défenseur d'un peuple valeureux!
- » Faut-il donc que toujours je m'oppose à tes vœux!
- » Ecoute mes conseils, ils pourront te déplaire...
- » N'importe!.. aux vrais guerriers la seinte est étrangère.
  - » Par tes plans eût coulé moins de sang sur ces bords,
- » Dis-tu :.. mais que nous font et l'armée et ses morts?
- » Tout est sait pour les grands, tout est sous leur puissance
- » Songe à vaincre!.. Le reste est de peu d'importance.
- » Nos sujets sont nos biens: crois-tu donc que le sort
- » S'occupe de leur vie, ou remarque leur mort?
- » Si le ciel les créa, ce fut pour notre gloire :

- » Leur sang vil n'a de prix qu'aux champs de la victoire :
- » Et dans leurs rangs obscurs, s'ils montrent des talents,
- » Le destin pour nous seuls leur a fait ces présents.
  - » Point de lâche pitié! rois! songeons qui nous sommes!
- » Les vulgaires humains sont nés pour les grands hommes.
- » Tu ménages leur vie; à quoi bon tant de soins?
- » Leur gloire est de mourir pour servir nos besoins:
- » Et pour nous leurs pareils croissent dans la nature,
- » Comme le grain des champs naît pour notre pâture.
  - » Eh! pourquoi consulter des oracles douteux?
- » Nos bras te désendront mieux que tes tristes dieux.
- » Vois ton foible Irmensul! Sur son autel en cendre,
- » Des attentats de Charle a-t-il su se défendre?
- » Quel bien vous a-t-il fait? Quels coups a-t-il portés?
- » Ah! laissez là vos dieux vainement redoutés:
- » Quel secours espérer de ces êtres suprêmes?
- » Loin de nous faire vaincre, ils sont vaincus eux-mêmes:
- » Loin de nous secourir, ils ont besoin de nous.
  - » Et quand même ils pourroient fortifier nos coups,
- » Est-il besoin du ciel pour terrasser la France?
- » Roi des Saxons, en nous prends plus de confiance.
- » Crois tu donc Charle un dieu? Vitikind! désormais
- » N'abaisse point ainsi l'orgueil de tes sujets : ...
- » Si tu veux mériter l'amour de l'Allemagne,
- » Vante-tes alliés, et non ton Charlemagne.
  - » Quant aux prédictions d'oracles imposteurs,

- » Je le répète encore, abjure tes erreurs:
- » Aux camps ce ne sont point les prêtres, les oracles,
- » C'est la seule valeur qui produit les miracles.
- » Quand l'homme sur la terre, ennemi du forfait,
- » Mit en vigueur des lois, il crut avoir tout fait;
- » Mais bientôt, comme base à l'édifice même,
- » Il inventa des dieux, puis un seul dieu suprême;
- » Puis se lassa d'eux tous. Osiris, Jupiter,
- " Irmensul, Odin, Dieu, Nislein, le Styx, l'Enser,
- » Tout est du même auteur, qui, las de son ouvrage,
- » Commença par l'encens, et finit par l'outrage.
  - » L'homme peupla le ciel, l'homme est père des dieux.
- » Vitikind, la raison nous ouvre assez les yeux :
- Du politique adroit tout culte fut l'ouvrage :
- » C'est un frein pour le peuple, un jouet pour le sage.
- » Chef, parle à tes soldats! roi, fais taire tes dieux! »

Le prince des Lombards, guerrier impétueux, Irrité d'un discours non moins altier qu'impie, Soudain prend la parole, et vivement s'écrie:

- « Vitikind, ton discours est noble et généreux!
- » Trop souvent tu plias ton orgueil à nos vœux :
- 3 A te servir zélé, notre amour t'environne;
- » Cesse de consulter, en ce moment ordonne!
- » Prince! un faux bruit t'abuse... Exterminer les Francs,
- » Tel est le vœu des chess, tel est le cri des camps!

- » Nous rendre à Charle!.. Nous! non, sa tombe est ouverte;
- » Et ses propres succès ont commencé sa perte.
  - » Mais tu veux consulter les oracles des dieux :
- » Tout guerrier plein d'honneur doit approuver tes vœux.
- » L'homme ennemi du ciel est l'horreur de la terre;
- » Méprisons ses discours. Nobles fils de la guerre,
- » Nous vaincrons en quittant les marches de l'autel:
- » Le chemin de la gloire est la route du ciel! »

  Le roi des Huns, joignant l'ironie à l'outrage,

  L'interrompt.—«Roi sans trône, et guerrier sans courage,
- » Il te sied bien à toi de donner tes avis!
- » Insensé! cours prier ces dieux que tu chéris!
- » Leur puissance orgueilleuse à la tienne est semblable :
- » Ils sont nuls comme toi. Va, guerrier redoutable,
- » Va prosterner ton front que jamais la valeur
- » N'ombragea de lauriers et ne couvrit d'honneur!
- » Va, ton Haéder t'attend! Aux prêtres, aux sibylles,
- » Mortels dignes de toi, porte tes vœux stériles.
- » Lorsqu'il naît comme toi des guerriers malheureux,
- » Inhabiles à tout... on les consacre aux dieux. »

  Il dit; et, s'éloignant d'Adalgise en surie,

  Mondragant de ses Huns rejoint la troupe impie.

Mais de ce roi du Nord les discours insultants, Du héros des Saxons n'ont point changé les plans. De ses plus grands guerriers Vitikind s'environne; Le clairon retentit, la trompette résonne; Ils marchent à pas lents; leurs bataillons nombreux Elèvent vers le ciel des chants religieux; Et les prêtres sacrés, qu'honore la patrie, Guident l'ordre pompeux de la cérémonie.

Sur les bords du Veser, non loin du camp saxon, Sur un large trépied, dans un antre profond, Du terrible Haéder la faronche prêtresse, De l'avenir, dit-on, perce la nuit épaisse : Son front paroît courbé sous le fardeau des ans; Mais la flamme qui brille en ses regards ardents, Ses cheveux noirs épars, sa sauvage rudesse, Lui conservent encor une ombre de jeunesse. A l'aspect des héros, dans son antre introduits, La sibylle en fureur remplit l'air de ses cris: Luttant contre le dieu prêt à s'emparer d'elle, Sur son trépied sacré son regard étincelle. Groupe de marbre noir, les Nornes\* de Haéder (4), Là présentent l'aspect des reines de l'enfer. L'une d'elles, Sculda, se voile d'un nuage : Se jetant à leurs pieds, la prêtresse sauvage Pousse des cris plaintifs, accents tumultueux: Une invincible horreur hérisse ses cheveux : Son sein gonflé mugit... Le dieu de l'imposture,

<sup>\*</sup> Les Nornes. Elles sont au nombre de trois. Ce sont les Parques scandinaves.

Dans son cœur égaré, soulle sa flamme impure :

La sibylle veut fuir... Terrible, l'œil en seu,

Elle sent dans son corps descendre le faux dieu:

Il enchaîne ses pas, par sa bouche il écume:

Un seu sombre et sinistre autour d'elle s'allume :

Ses traits sont renversés : de ses lèvres soudain

S'échappe ce discours : - « Que veux-tu, Vitikind?

- » Urda\* t'immortalise, et Vérandi\*\* t'admire.
- » Que veux-tu?.. Hâte-toi, parle!.. le dieu m'inspire. »
- « Prétresse de Haéder! lui répond Vitikind,
- » J'implore en ma saveur le prince de Nislein \*\*\*.
- » Daigne, versant sur nous ta sagesse inspirée,
- » Nous laisser de Mimis boire l'onde sacrée (5):
- » Redoutable Pythie! assure nos succès:
- » De Sculda \*\*\* devant nous lève le voile épais :
- » Instruis-nous des moyens de hâter la victoire!
- » Le Dieu des Francs vaincu couvre ton dieu de gloire. »
  De la sibylle alors les esprits éperdus

S'égarent... On n'entend que quelques sons confus:

- « Saxons! une Druïde... une vierge en démence...
- » Peut vous perdre... Immolez le héros de la France!
- » S'il meurt, le monde entier tombera sous vos coups :

<sup>\*</sup> Urda est le passé.

<sup>\*\*</sup> *Véçandi*, le présent.

<sup>\*\*\*</sup> Les ensers.

<sup>\*\*\*\*</sup> Sculda, l'avenir. (Voy. la note 4 de ce Chant.)

Haéder parle... Saxons! les enfers sont pour vous. »
Elle dit; son regard est sinistre et farouché:
Ses mots entrecoupés se traînent dans sa bouche:
La pâleur de la mort se répand sur son teint:
Autour de son trépied le feu sacré s'éteint:
Tel qu'un marbre glacé son corps reste immobile:
Haéder s'est échappé du sein de la sybille;
Et l'antre, le trépied, et l'oracle trompeur,
Disparoissent couverts d'une épaisse vapeur.

Le héros des Saxons et sa troupe vaillante

Sortent à pas pressés de la grotte effrayante,

Dont l'air épais et froid, les feux noirs et maudits,

Ont suffoqué leurs sens, et glacé leurs esprits.

Pour rendre encor Haéder à ses vœux plus propice,

Vitikind près de l'antre ordonne un sacrifice.

Par deux prêtres soudain, sur l'autel érigé,

En l'honneur de l'idole un bouc est égorgé.

Enfonçant le couteau dans ses chairs palpitantes,

Leurs mains ont découvert ses entrailles fumantes;

Et l'augure sacré, s'adressant au héros,

Regarde la victime, et prononce ces mots:

- « -En l'un des camps rivaux, bientôt un monstre infâme
- » Trempera son bras vil dans le sang d'une femme :
- » Malheur à ce guerrier, et malheur à son camp!
- » Tel est l'arrêt du ciel. » Il dit. Se prosternant

Hélas, le matin même, en tressant un seylant, Bouquet allégorique, elle chantoit encore Son héros bien-aimé, le captif du Bosphore.

- « De l'Hellespont, bords enchanteurs!
- » Divins parfums de l'Arabie!
- » Pourquoi, sans regrets, sans douleurs,
- » Dans le Nord, loin de vous, erré-je en Germanie?
  - Adalgise! c'est qu'avec toi
  - » La nature partout est belle :
  - » Adalgise m'étant fidèle,
  - » Tout est amour autour de moi.
  - Doux climats de la Romanie!
  - Bois d'aloès du mont Kesrin<sup>⋆</sup>!
  - » Champs embaumés de l'Arménie!
- Des fils du grand Alla charmez l'heureux destin!
- » Pour moi, près d'un héros, d'un époux que j'adore,
- » Partout, fût-ce au milieu des glaces du Jutland,
  - » Je retrouverois du Bosphore
- » Les parfums, le beau ciel, le climat caressant,
  - » Une nature enchanteresse.
- » Lorsque Irzèle en ses bras presse le bien-aimé,
- » Le ciel est toujours pur, l'air toujours embaumé,
  - » L'univers entier me caresse. »
  - \* Kesrin ou Kesrouin.

De Mondragant Irzèle a prévu le dessein; Elle suit Adalgise, et sur un mont voisin, Regardant un combat qui fait frémir son âme, Elle implore le ciel pour l'objet de sa flamme.

Chacun des deux rivaux repousse avec effort
L'audace par l'audace, et la mort par la mort.
Bientôt de leurs coursiers tous deux se débarrassent;
Combattants acharnés, se frappent, se menacent;
Et protégés, instruits par le dieu des combats,
Evitent tour à tour, et lancent le trépas.

Comme dans une forge où la terre s'allume, Le lourd marteau tombant rebondit sur l'enclume, De même des rivaux le glaive repoussé, Sur le fer tombe, frappe, et recule émoussé.

Le prince des Lombards a redoublé d'audace;
De l'altier Mondragant il perce la cuirasse;
Il le poursuit, le presse, et d'un coup foudroyant,
Avec art dirigé, croit lui percer le flanc:
Mais une triple maille est sa triple ceinture;
Et le fer recourbé glisse contre l'armure.

- Le monarque des Huns fond sur son ennemi; Il semble à chaque coup lever la mort sur lui: Mondragant a brisé l'armure d'Adalgise: Le Lombard sent déjà que sa force s'épuise; Son fer n'attaque plus, il pare lentement Les coups multipliés de l'heureux Mondragant.
Tel Léandre jadis, dans une nuit cruelle,
Guidé par le fanal d'une amante fidèle,
Voyoit à chaque instant flots sur flots en fureur,
Abattre son espoir et dompter sa vigueur.

- « Jeune insensé proscrit! ta force est impuissante,
- » (Dit l'audacieux Hun d'une voix insolente);
- » Ton trépas est certain... Mais ne plains pas ton sort;
- » M'avoir osé combattre illustre assez ta mort. »

Il dit : de sa fureur les noirs transports l'oppressent :

Du sang qu'il fait couler ses regards se repaissent :

Et le monstre, ravi de ses sanglants travaux,

Dévore sa victime, et jouit de ses maux.

Du haut de la montagne, à cette horrible vue, L'infortunée Irzèle à genoux, éperdue, S'écrie: — « O Mahomet! prophète du vrai Dieu!

- » Sauve mon Adalgise, et seule, j'en fais vœu,
- » A la Mecque j'irai sur ta tombe adorée,
- » Aux jours du Ramadan\*, bénir ta loi sacrée.
- » Rien ne m'arrêtera, ni les gouffres des mers,
- » Ni les vents Siroé \*\*, ni les seux des déserts.
- » Sauve mon Adalgise!.. Ou, s'il cesse de vivre,

<sup>\*</sup> Les Arabes jeunent les trente jours de la lune du Ramadan, époque qui ressemble à notre carême.

<sup>\*\*</sup> Siroé, vent étouffant du sud-est.

De le sauver alors l'espoir luit en son cœur:

Adalgise a paru recouvrer sa vigueur...

Tandis qu'entre les chess flotte encor la victoire,

Elle saisit un dard en son carquois d'ivoire,

Elle bande son arc, et vise Mondragant.

Mais, ô malheur! des Huns le monarque arrogant

Vient de porter les yeux sur l'illustre guerrière;

Devinant son projet, courbant sa tête altière,

Il évite le dard, et la flèche en sissant,

D'Irzèle va frapper le malheureux amant.

Irzèle! qu'as-tu sait? infortunée Irzèle!

Quel moment pour ton cœur! ta main, ta main cruelle,

De ton sidèle époux a terminé le sort;

En youlant le sauver tu lui donnes la mort.

A ce funeste aspect le roi des Huns s'écrie:

- « Adalgise! ma main n'a point tranché ta vie:
- » Non, cet excès d'honneur ne sut point sait pour toi:
- « Pour te ravir le jour, vil fils d'un lâche roi!
- » Apprends qu'il n'a fallu que le bras d'une semme :
- » Cette semme est Irzèle, est l'objet de ta slamme:
- » O comble de douleur! infortuné guerrier!
- » Tu périras encor sans la remercier. »

  Contre Adalgise ainsi ce scélérat sauvage,

A l'horreur de la mort joint l'horreur de l'outrage:

Mais ses lâches discours sont bientôt superflus; Adalgise soupire, Adalgise n'est plus.

L'épouse du Lombard, égarée, expirante,

Sent son cœur se glacer d'horreur et d'épouvante:

Immobile, l'œil sec, et les cheveux épars,

Irzèle lève au ciel de sinistres regards:

Puis, sortant brusquement de sa stupeur funeste,

Et de sa vie éteinte encor cherchant un reste,

Elle vole à l'endroit où le fier Mondragant

Contemploit son rival, mort, baigné dans son sang.

Sur le corps d'Adalgise elle tombe, et s'écrie:

- « Après t'avoir perdu, subirais-je la vie!..
- » Non, ta mort est la mienne, et ton cercueil m'attend.
- » Adalgise! Adalgise, ô cher et tendre amant!
- » Quand sous tes coups peut-être alloit tomber l'impie,
- » Quoi! la main de l'amour a pu trancher ta vie!..
- » O mon cher Adalgise! Irzèle est dans tes bras,
- » Ton Irzèle t'appelle, et tu ne l'entends pas!..
- » Dieu! daigne me rejoindre à son ombre plaintive!
- » Adalgise n'est plus... Se peut-il que je vive!
- » Gloire, univers, bonheur, à mes yeux aujourd'hui
- » Qu'êtes-vous!!!.. Il n'est plus, tout est anéanti. »

  Elle dit: à ces mots, se frayant un passage,

  Des larmes par torrents coulent sur son visage;

  Et livide d'horreur, de son illustre amant,

Irzèle, dans ses bras, presse le corps sanglant: Telle, frappant son sein, éperdue, égarée, Sur le corps d'Adonis, la tendre Cythérée Seroit morte d'amour, en ses regrets asseux, Sans l'immortalité qu'elle reçut des dieux.

Le roi des Huns, non loin, s'offre aux regards d'Irzèle:
L'odalisque en fureur se relève, l'appelle,
Saisit, bande son arc, et d'un bras menaçant,
Vise un dard redoutable au cœur de Mondragant:
Mais hélas! ses transports, sa fureur violente,
En égarant ses yeux, troublent sa main tremblante:
Le trait vole, et sa pointe épargnant l'assassin,
Siffle au milieu des airs qu'elle traverse en vain.

Alors le Hun sauvage, en son courroux barhare, S'est écrié: « — Ta main, sière Irzèle, s'égare:

- » Si jamais ton amant n'est vengé que par toi,
  - » Je le plains... Mais, pour prix de ta constante foi,
  - » Au prince des Lombards je prétends rendre Irzèle:
  - » A ses mânes je veux que tu restes sidèle:
  - » Des femmes le tombeau peut seul sauver l'honneur;
  - » Vas donc y retrouver l'idole de ton cœur!
  - » Je t'épargne aujourd'hui l'horreur de lui survivre;
  - » Et serois trop cruel si je te laissois vivre. »

    Il dit: loin d'admirer ses attraits ravissants,

Le monstre, sans pitié pour ses cris gémissants,
D'une féroce main perce le cœur d'Irzèle;
Dieux! il ose frapper ce sein tendre et fidèle,
Dont l'enfant de Cythère arrondit les contours,
Et que devoient encor embellir les amours.

Auprès de son amant, que son œil cherche encore, Elle tombe... Elle sent, à peine en son aurore, Les sources de la vie en elle se tarir... Irzèle est satisfaite, Irzèle va mourir.

Recueillant ses esprits, l'infortunée Irzèle Regarde son bourreau : — « Scélérat! lui dit-elle,

- » Ton triomphe est ta perte, et ma mort ton arrêt:
- » D'un augure sacré le céleste décret.
- » A prédit le malheur de l'assassin insame,
- » Qui baigneroit ses mains dans le sang d'une femme :
- » Oui, c'en est fait! tu perds par ce crime effrayant
- » La Germanie, et toi... Monstre! l'enfer t'attend. »

A ces mots, prononcés d'une voix solennelle, Sans force et sans chaleur, l'odalisque fidèle Se penche sur le sein de son jeune héros, Et laisse encor tomber ces lamentables mots:

- « Adalgise! Adalgise! en tes bras je succombe.
- » Douce mort!.. Cher époux! je te suis dans la tombe.
- » Adalgise! en tous lieux compagne de ton sort,
  - » J'ai partagé tes maux, je partage ta mort.
  - » Que ne puis-je, en pressant ma bouche sur la tienne,

- > Et recevoir ton âme, et te donner la mienne!
- » Adieu, cher Adalgise!.. » Elle dit; et soudaiu, Un res te d'existence échappe de son sein:
  Ses yeux se sont fermés, ses lèvres demi-closes
  Gardent encor l'éclat et la fraîcheur des roses:
  Mourante, elle paroît plus belle que jamais:
  La mort même étonnée admire tant d'attraits,
  Et doute du pouvoir de sa faux ennemie.
  Irzèle n'est point morte, Irzèle est endormie.

FIN DU CHANT DIX-SEPTIÈME.

### NOTES DU CHANT XVII.

(1) Quatre mille Saxons, làchement effrayés,
Sur les funestes bords où serpente l'Alare,
Furent tous massacrés par ordre du barbare.

Dans toute la vie de Charlemagne on ne trouve que cette seule tache: mais les éternelles révoltes des Saxons avoient dù néces-sairement l'irriter; et Charle espéroit, en intimidant ce peuple par un grand exemple, parvenir plus tôt à le soumettre: en répandant le sang de ces quatre mille Saxons, il se flattoit d'empêcher qu'il n'en fût versé davantage; et l'on aime à croire que ce fut encore l'amour de la paix qui dicta cette mesure sanguinaire. Charles ne fit cependant qu'irriter davantage les Saxons; il s'égara dans son faux calcul; mais quel est l'homme de génie qui n'ait jamais failli? quel est le grand homme qui n'eut jamais d'erreurs?

#### (a) Ah! lorsqu'à Dagobert ves aieux se rendirent.

On ne peut lire sans indignation cet horrible trait de la vie de Dagobert: après avoir remporté une victoire éclatante contre les Saxons, ce monarque barbare condamna ses prisonniers au supplice de se voir couper autant de pouces de chair qu'il en falloit pour réduire leurs tailles à la hauteur de son épée. L'histoire n'offre que ce seul exemple de cette bizarre et horrible boucherie. L'épée de Dagobert devoit être longue, car Dagobert luimême avoit plus de six pieds. A l'exhumation de Saint-Denis, on trouva intact le corps de ce prince mort en 638. Vu sa taille énorme, on avoit été forcé de séparer sa tête du corps, pour le faire entrer dans sa bièrc. (Voyez à ce sujet les notes du t. IV. p. 419 du Génie du Christianisme.)

### (3) Haéder, ce sombre dieu qui commande aux enfers.

Les Druïdes avoient persuadé aux peuples du Nord, qu'ils descendoient de Pluton, dieu des ensers, qu'ils nommoient

Haèder ou l'aveugle. (Voyez Bennardin de Saint-Pierre, Frag. sur l'Arcadie, ou Tacite, de Mor. Germ).

### (4) Groupe de marbre noir, les Nornes de Haéder.

Près de la fontaine de Mimis, qui est sous le frène Idrasil, il y a une ville extrêmement belle, qu'habitent trois vierges, nommées Urda (le passé), Vérandi (le présent), et Sculda (l'avenir); ce sont elles qui dispensent les âges des hommes; on les appelle Nornes, fées, ou parques. (Voyez l'Edda myth. de MALLET, VIIIe fable, p. 36).

#### (5) Nous laisser de Mimis boire l'onde sacrée.

Sous une des racines du grand srène Idrasil, racine qui va chez les Géans, où étoit autresois l'absme, est une célèbre sontaine, dans laquelle sont cachées la sagesse et la prudence. Celui qui la possède se nomme Mimis: il est plein de sagesse, parce qu'il y boit tous les matins. Un jour le Père universel vint demander à boire un coup de cette eau; mais il sut obligé de laisser pour cela un de ses yeux en gage. Comme il est dit dans la Voluspa. — « Odin! où as-tu caché ton œil? Je le sais: c'est dans la li» quide sontaine de Mimis. Tous les matins Mimis verse de l'hi» dromel sur le gage qu'il a reçu du Père universel. Entendez» vous cela ou non? » (Voyez l'Edda de MALLET, VIIIe sable, pag. 36).

FIN DES NOTES DU CHANT DIX-SEPTIÈME.

## CHANT XVIII.

Une profonde nuit couvroit encor la terre,
Quand Vitikind, sorti de sa tente guerrière,
Veut porter sur son camp un œil observateur.
De quelques feux épars la mourante lueur,
Éclaire du guerrier la marche solitaire.
Tout dort... De toutes parts règne un ordre sévère:
Et le chef satisfait erre silencieux,
Sur les bords du Veser. Non loin, s'offre à ses yeux
Le saule de Vara\*: Sous sa feuillée épaisse,
Là, dit-on, des serments l'immortelle déesse,
Daigne à l'amant fidèle, au guerrier belliqueux,
Se montrer quelquefois, et de dons précieux
Combler ses favoris. Temple agreste et sauvage,
Vara! ton saule antique est l'orgueil du rivage!
Devant l'arbre sacré s'arrête le Saxon:

Ah! de Vara peut-être obtiendra-t-il un don!
Vitikind se prosterne... O surprise! ô merveille!
Le doux son d'une lyre a frappé son oreille:
Il a vu s'entr'ouvrir du saule merveilleux

<sup>\*</sup> Vara, déesse des serments. (Voy. l'Edda myth.)

L'écorce ténébreuse, et du palais des dieux Apparoître, à ces bords, une jeune immortelle.

- De ce saule divin n'approche point! dit-elle:
- » En un profond silence, immobile à ma voix,
- » Jure de m'écouter! » « Souveraine des rois!
- » S'écrie, avec transport, le monarque sauvage,
- » Oui, je le jure! » Il dit : soudain, sur le rivage,

L'arbre divin s'embrase... et la fille des cieux

Change un abri rustique en un palais de seux.

De lis est couronné le front de l'inconnue : En prêtresse druïde elle s'offre vêtue : Et flottant autour d'elle, un voile transparent, Gaze de sa beauté l'éclat éblouissant.

- Oh Vitikind! dit-elle, ici la Germanie,
- » Ton peuple, et jusqu'aux dieux qu'adore ta patrie,
- » Te parlent par ma voix. Contre Charle et ses preux,
- » Le Nord rassemble en vain ses héros valeureux :
- » Le livre des destins cède la Germanie
- » A l'empereur des Francs, au roi de l'Italie,
- » Au vainqueur de l'Espagne, au souverain des rois,
- » A Charlemagne enfin. Vitikind! sous ses lois
- » Range la Saxe entière, et ton nom, dans l'histoire,
- » Traversera les temps, resplendissant de gloire:
- » Le ciel t'a réservé le sort le plus brillant.
  - » Ecoute, ô Vitikind! ce pays conquérant,
  - « Qui, gouverné par Charle, a gouverné la terre,

- » Cet empire immortel, cette Gaule guerrière,
- » Qui pour tout conquérir, n'a qu'à tout provoquer,
- » Que l'univers en masse à peine ose attaquer,
- » La France enfin, la France, un jour changeant de maître,
- » Aux fils de Vitikind présentera le sceptre.
  - » Oui, tu seras la tige, ô prince des Germains (1)!
- » De héros renommés, d'illustres souverains,
- » De ces Bourbons qu'un jour, au temple de mémoire,
- » Couronneront la paix, l'amour et la victoire.
- » Que ne puis-je, ô guerrier! te citant quelques noms,
- » De tes siers descendants, peindre tous les Bourbons!
- » Mais non, famille auguste! aux fastes de l'histoire,
- » Qui touche à tes lauriers, craint de faner ta gloire.
- » Hugues, Philippe Auguste, et Louis et François,
- ▶ Eternisez vos noms, rivalisez d'exploits!
- » Toi, dont le règne au monde offre un si rare exemple!
- » Qui de chaque chaumière a su te faire un temple!
- » Henri\*! le seul des rois, dont le peuple ait jamais
- » Conservé la mémoire, et cité les bienfaits,
- » Apparois à la France, astre né des orages!
- » Sois l'arc-en-ciel sauveur dispersant les nuages!
  - « Qu'aperçois-je, à Louis \*\*! le monde est à tes pieds:
- » La victoire s'épuise et manque de lauriers :
- » En tous lieux, à l'envi, consacrant ta mémoire,

<sup>\*</sup> Henri IV.

<sup>\*\*</sup> Louis XIV.

- » Les prodiges des arts offrent ceux de la gloire.
  - » O Vitikind! ton bras, sur ces bords ennemis,
- » Combat, en ce moment, le peuple de tes fils.
- » Noble aïeul des Capets! oh! montre-toi d'avance,
- » Le rayon précurseur des soleils de la France!
  - » Je t'en ai dit assez, vaillant chef des Germains!
- » Sois digne de ton sort!.. Le maître des destins
- » Vers toi m'a députée, et ma tâche est remplie:
- » Suis mes sages conseils : cesse une guerre impie :
- » Tu me verras un jour reparoître à tes yeux :
- » Adieu : peut-être alors me connoîtras-tu mieux :
- » Je protége à la fois, mystérieux génie,
- » La France et Vitikind, Charle et la Germanie. »

O prodige! à l'instant, de l'arbre merveilleux,

Le monarque saxon voit s'éteindre les feux :

Et dans l'ombre des nuits la vierge est disparue...

Mais, d'un premier rayon l'aube blanchit la nue:
Aux yeux de Vitikind, l'arbre mystérieux
Reparoît solitaire, et sans traces de feux:
Des larmes du matin chaque branche arrosée,
Sur ses feuillages verts, épanche la rosée.

Du saule, avec respect, le héros s'éloignant, Au pavillon royal retourne lentement. De la fille des cieux comment chasser l'image? Les regards de la vierge, et surtout son langage, Ont troublé tous ses sens, et jeté dans son cœur, Un mélange inconnu de joie et de terreur.

- « Eh quoi! ses descendants règneroient sur la France!
- » Se pourroit-il?.. » Pensif, il erroit en silence... Quand vers lui se dirige Ulzer, prêtre sacré,

Druïde d'Irmensul, oracle révéré.

- « Noble roi des Saxons! dit l'augure homicide,
- » Connois enfin les Francs et leur prince perfide:
- » Des prêtres de nos dieux le massacre effrayant,
- » N'étoit de leurs fureurs qu'un prélude innocent,
- » Que quelques jeux guerriers de leurs preux magnanimes.
- » Apprends tout. Vers un prince, assemblage de crimes,
- » Vers Charle, j'avois seul, par ordre de Haéder,
- » Député deux Saxons, Aldin et Forcader,
- » Tes plus vaillants amis : tu l'ignorois toi-même :
- » Eh bien! ces vils Français, ô barbarie extrême!
- » Des peuples violant les droits les plus sacrés,
- » Les ont dans la forêt conduits et massacrés.
- » Vengeance!.. D'Irmensul, telle est la loi suprême!
- » Obéis! roi du Nord!.. Que tout noir stratagème,
- » Tout prestige employé par des dieux malfaisants,
- » Soit sans effet sur toi! Guerre éternelle aux Francs! »

Il dit: et dans le cœur du monarque sauvage, Contre Charle et la France il a soufflé sa rage; Et peint la vision, qui troubla le héros, Comme un appât trompeur des esprits infernaux. Ulzer a triomphé; le monstre sacrilége Au monarque français court tendre un nouveau piége:

D'Irmensul, de Fréya, les impuissants efforts

De la rage infernale irritent les transports:

Charle, l'auguste objet de leur haine homicide,

Reçoit de Léonore un messager perfide :

Une lettre trompeuse est remise au héros,

Elle est de Vitikind, l'écrit contient ces mots:

- « Charle! en ton propre camp lorsque j'osai me rendre,
- » A me voir outrager j'étois loin de m'attendre :
- » Tu manquas envers moi de générosité.
- » Roi des preux! cependant j'ose à ta loyauté
- » En appeler encore au nom de ma patrie.
- » Assez coula le sang : l'humanité nous crie :
- » Barbares! arrêtez! O Charle, c'en est fait!
- » J'obéis aux destins... Rends-toi douc en secret,
- » Seul, au château d'Arcine, où seul j'irai t'attendre:
- » Le sort de l'univers de ce jour va dépendre :
- » Qu'un mystère profond couvre notre entretien!
- " Le vœu des rois du Nord est loin d'être le mien :
- » Qu'ils ignorent mes plans! toi seul dois les connoître;
- » Ils sauveront la Saxe et la France peut-être.
- » Je t'attends seul... Tu peux te sier à ma foi,
- » Compte sur Vitikind, comme il compte sur toi. »

Par le héros du Nord, quoi! le château d'Arcine,

Qui près du camp des preux, sur la côte voisine,

Est de soldats français au loin environné,

Pour lieu de rendez-vous est à Charle assigné!..

Charle relit encor... Risquant son existence,

Quoi! le chef des Germains, seul, auroit l'imprudence

De venir traverser chaque poste ennemi!

A quels périls l'expose un trajet si hardi!

D'une âme généreuse, ô noble confiance!

Vitikind, sans effroi, se livre sans défense...

Charle a de son rival reconnu le cachet;

Il suit sans hésiter le messager secret.

Armé de pied en cap, abaissant sa visière,
Traversant, vers l'ouest, la forêt solitaire,
Charle arrive bientôt dans ces vallons charmants,
Qui de l'amoureux Guise avoient ravi les sens.
Mais le chant des oiseaux, des ondes le murmure,
Les prés semés de fleurs, les bosquets, leur verdure,
Ces danses, ces bergers, ces lointains, ces coteaux,
Rien ne fixoit encor les regards du héros.

Son œil se porte enfin sur l'heureuse vallée : Le charme agit... déjà son âme est moins troublée : Tout semble autour de lui respirer le bonheur; Et la paix du vallon s'introduit dans son cœur.

L'azur pourpré du ciel coloroit la nature; L'horizon s'étendoit en nappes de verdure; Et les zéphyrs légers, balançant leur fraîcheur, Portoient au loin, du jour modérant la chaleur, L'odeur douce des fleurs, dont s'émailloit la plaine.

Mais, quels mots offre écrits l'écorce de ce chêne!..

Charle étonné s'approche, et lit avec horreur:

Ne suis point, Roi des preux! un messager trompeur.

A cet étrange avis, Charle a saisi son guide;

Il l'arrête et s'écrie: - « Explique-toi, perfide!

- » Parle! Qui t'a remis ce billet imposteur?
- » Déclare moi ton crime, où, de ce fer vengeur,
- A l'instant je te frappe; et... Quoi! prince intrépide!
- » Vous croiriez que ma lettre est un piége perfide!
- » Interrompt l'inconnu : Quel affront! juste ciel!
- » Vous me verriez pâlir, si j'étois criminel!
- » Vitikind à vos yeux ne seroit-il qu'un traître!
- » Seigneur, en ce château, seul vous attend mon maître.
- » Adieu! je cours répondre à ce noble ennemi,
- » Que Charle n'ose point se rendre auprès de lui. »

Il dit: et le béros, trompé par un perfide,

Ne croit plus que l'avis parte de la druïde :

L'air vrai du messager persuade son cœur;

Il bannit tous soupçons, et sans nulle frayeur,

Jusqu'au fond du château, qui domine la plaine,

D'un pas ferme et tranquille, il pénètre sans peine.

Là, Charle est resté seul : de ce palais brillant Il contemple, à loisir, le luxe éblouissant. Au milieu des trésors, dont l'éclat l'environne,
Chaque tableau qu'il voit le ravit et l'étonne;
Et comme Guise, enfin, ému trop vivement,
A la dernière enceinte il parvient leutement.
Là, sur son lit de fleurs mollement étendue,
La sœur de Vitikind se présente à sa vue:
Un foible demi-jour, par de tendres lueurs,
Lance un reflet divin sur ses traits enchanteurs.
L'amour est dans ses yeux entr'ouverts avec grâce;
Le désir est près d'elle, il ordonne l'audace;
Le mystère ose seul gazer la volupté;
Et jamais autant d'art n'orna tant de beauté.

Le monarque s'approche... Une douce harmonie Sembloit interpréter de son ame attendrie, Les mouvements confus, les désirs incertains. Léonore se trouble. — « O roi des paladins!

- » Pardonnez-moi ma ruse... Ici, prince intrépide ?
- » Ce n'est point Vitikind, c'est l'Amour qui réside.
- » J'ai voulu qu'en ces lieux vous vinssiez me chercher,
- » Ce ne peut être à vous à me le reprocher!..
- » Je brûlois de revoir le héros de l'empire;
- » Je voudrois hui parler, et n'ose rien lui dire...
- » Long-temps l'indifférence habita dans mon cœur;
- En tenant ce discours, la voix de Léonore

  Trembloit, et néanmoins s'embellissoit encore.

Son teint, qui du lis même égaloit la blancheur, Se couvre, en rougissant, d'un voile de pudeur; Et ses traits ravissants, qu'anime un doux sourire, Portent au fond du cœur l'ivresse et le délire.

- » D'un discours que l'amour, malgré moi, m'a dicté:
- » Charle! sans vous revoir je ne pouvois plus vivre;
- » Hélas! de mes aveux moi-même je m'enivre. »

  Charle résiste à peine à tant d'enchantements;

  Les charmes qu'il contemple ont embrasé ses sens:

  De sa brûlante ivresse il s'étonne lui-même...

Eh quoi! s'oublieroit-il, en son désordre extrême?..

Non : d'Ulnare, soudain, se retraçant les traits, Dans ses sens agités il rétablit la paix.

Tel jadis Mithridate, habile en stratagêmes, Contre tous les poisons s'arma des poisons mêmes.

La sœur de Vitikind, fière de sa beauté, S'entourant des amours et de la volupté, Continue en ces mots: — « O noble roi de France!

- » Apprends enfin mon nom, mon rang et ma naissance:
- » Du chef des rois du Nord tu vois en moi la sœur:
- » Pourquoi contre un grand homme armes-tu ta fureur?
- » Tu connois Vitikind, ses vertus, sa puissance,
- » Ne peut-il entre vous s'établir d'alliance?..
- » L'hymen... Mais non, montée à ce degré d'honneur,
- » Je mourrois, je le sens, de l'excès du bonheur. »

Elle dit; mais déjà ce discours qui le blesse,
Du monarque français a dissipé l'ivresse;
Par l'ambition seule il lui paroît dicté;
C'est l'orgueil, non l'amour; l'art, non la vérité.
Indigné, le roi sort... Léonore inquiète
Se lève, pousse un cri... Charlemagne s'arrête.
Environné de fleurs, le front ceint de lauriers,
Il se retourne, et voit Léonore à ses pieds.

- « Achève d'immoler l'amante qui t'adore!
- » De refus, de dédains accable Léonore;
- » Mais connois et son cœur et son brûlant amour :
- » En captive, à tes pas je m'attache en ce jour;
- » Je renonce à mon titre, aux trônes, à mon frère,
- » A mes brillants palais, à la nature entière;
- » Je ne veux que toi seul, toi seul est le bonheur:
- » Le plus grand des trésors est le don de ton cœur. »

  Oh! combien son désordre augmente encor ses charmes!..

  Son ardeur s'est éteinte, en des torrents de larmes;

  Charle l'a mal jugée... et pourtant le héros,

  Pour répondre à l'amour ne trouve que ces mots:
- « Léonore, arrêtez! vous déchirez mon âme :
- » Brûlé depuis long-temps d'une éternelle flamme,
- » Hélas! j'ai disposé de mes vœux, de ma foi:
- » Mon cœur seroit à vous, si je l'avois à moi. »

  Il la quitte à ces mots; mais sa perfide amante

  Le suit, et s'abandonne à sa rage effrayante.

- « Ne crois pas m'abuser par ce lâche détour,
- » Traitre! tu n'es point né pour connoître l'amour:
- » C'est de fer ou d'airain qu'il te faut une chaîne :
- » Eh bien! au lieu d'amour, emporte donc ma haine!
- » Mais crois-tu, méprisant et ma main et mon cœur,
- » Pouvoir de Vitikind braver en paix la sœur!
- » M'insulter vainement!.. Non, suis de ma présence!
- » Tu connoîtras bientôt ce que peut ma vengeance:
- » Je hais avec fureur, ou j'aime avec transport;
- » Ta dernière réponse est ton arrêt de mort. »
  Elle dit : le héros dédaigne sa furie :

Il s'éloigne... O d'un monstre atroce perfidie! Le plancher du salon s'entr'ouvre sous ses pas; Dans de profonds cachots il tombe avec fracas, Tandis que Léonore en ces mots l'injurie:

- « Tyran de l'univers, dont ma main tient la vio!
- » Appelle à ton secours l'idole de ton cœur;
- » Peut-être viendra-t-elle. » A ces cris, ê terreur! Des scélérats dans l'ombre arrachent son armure; Charle, se débattant, fait rouvrir sa blessure: Son sang coule à grands flots; chancelant, affoibli, Sous la voute funèbre il tombe anéanti.

La mère du sommeil et l'amante des ombres, Déjà s'enveloppant de ses vêtements sombres, Lentement s'élevoit et planoit sur les airs;

/

Les coursiers du soleil, dételés sons les mers, Reposant leur ardeur, ne songeoient point encore A sortir radieux du palais de l'aurore.

Dans l'éternelle nuit des caveaux souterrains,

Lentement expiroit le roi des souverains;

Déjà ne sachant plus, au lever de l'aurore,

S'il étoit jour on nuit, et s'il vivoit encore.

Hélas! pour lui peut-être, en ce moment d'horreur,

Le trépas n'eût été qu'un passage au bonheur;

Mais son camp l'a perdu, mais son âme alarmée

A gémi sur la France, et tremble pour l'armée;

Ce cri monte sans cesse aux célestes palais,

« — Frappe-moj, Dieu puissant! mais sauve les Français! »

Bientôt son cœur s'élève au dessus de la vie; Sur le sol étendu, d'une voix affoiblie, Les yeux fermés: — « Grand Dieu! j'ai respecté ta loi;

- » J'étendis le vrai culte, et combattis pour toi:
- » Qu'ai-je à craindre?... Bientôt du fardeau de mon être,
- » Dégagé pour toujours, Charle va te connoître!
- » Ivre d'un tel bonheur, avec quel doux transport
- » Mon âme auprès de toi remercîra la mort!
  - » Fuyez, sombres terreurs! fuyez, douleurs funestes!
- » Pour monter radieux aux demeures célestes,
- » Pour goûter tant d'honneurs, de gloire, de plaisir,

En coûte-t-il donc tant?.. Il ne faut que mourir!
Charle ainsi vers le ciel élevant sa prière,
Semble prêt à quitter les embres de la terre,
Comme on voit disparoître à l'aube de retour,
L'étoile du matin dans les rayons du jour.

Une clarté soudaine à ses yeux s'est offerte :
De son cachot désert la porte s'est ouverte;
Et Léonore en pleurs et les cheveux épars,
Une lampe à la main, paroît à ses regards;
Pâle, d'un glaive armée, elle approche et s'écrie :

- O Charle! qu'ai-je fait! que je hais ma surie!
- » Malheureuse! C'est moi qui t'arrache le jour!
- » Voilà donc les forfaits que peut dicter l'amour!
- » Objet infortuné de la plus tendre slamme,
- » Vois les remords affreux qui déchirent mon âme:
- » Au tombeau laisse-moi descendre sur tes pas,
- » Joindre mon sang au tien, et mourir dans tes bras. »

A ses remords vengeurs Léonore succombe;

Aux pieds de Charlemagne, éperdue, elle tombe.

- Perside, éloignez-vous, dit Charle avec effort,
- » Cessez de souiller l'air que je respire encor :
- » Fuyez! Quand je m'ai plus que peu d'instants à vivre,
- » Je craindrois trop la mort si vous deviez me suivre.
- » Je prise également vos pleurs, votre courroux;
- » Oui, jusqu'à vos remords, tout est perside en vous. »

Léonore se leve, et, Mégère nouvelle,
Tous les dieux de l'enfer semblent s'emparer d'elle :
Ç'en est fait! plus d'amour, plus de remards vengeur!
Tout en elle est orgneil, désespoir et fureur.

- Ah! c'en est trop enfin! ce comble de l'outrage,
- » Dissipant mon amour, me rend toute ma rage.
- » Monstre! tu t'es joué de ton pouvoir sur moi;
- » Tremble! je deviendrai seroce comme toi;
- » Et, prolongeant tes jours pour de nouveaux supplices,
- » L'excès de tes douleurs va faire mes délices. »

Livide, l'œil hagard, Léonore à ces mots, Croyant suit le remords, a sui des noirs cachots; Mais partout il la suit, et la compable amante, Au sond de son palais rentre et tombe expirante.

En delà du Veser, au fond d'un vieux marais,
Sous les débris obscurs d'un antique palais,
S'ouvroit un noir cachot, un souterrain horrible,
Au vulgaire effrayé demeure inaccessible:
Sous cette voûte infecte, une humide vapeur
Couvroit les murs glacés d'une verte noirceur,
Où d'insectes rampants les cohortes funèbres,
Se glissoient, en siffant, au milieu des ténèbres.

C'est là, depuis long temps, qu'un enchanteur fameux, Dérobant ses secrets aux regards curieux, Attiroit les démons, et sous ses voûtes sombres,

¢

Troublant jusques aux morts, en évoquoit les ombres.
Orsmin étoit le nom de ce vil enchanteur.
Protégé par l'enfer, ce vieillard imposteur,
Jadis de Léonore exauçant les prières,
L'avoit initiée à ses sombres mystères.

La sœur de Vitikind, sière de ses attraits,

De l'enchanteur, long-temps, négligeant les secrets,

Pour attirer les cœurs, par d'éclatants prodiges,

Compta sur sa beauté, plus que sur les prestiges.

Mais la soif des forsaits, qui dévore en ce jour

Un cœur, d'où tant de rage a chassé tant d'amour,

Lui rappelant d'Orsmin la satale science,

Va forcer la magie à servir la vengeance.

Léonore, aussitôt, de son brillant palais,

Songe à faire enlever le monarque français:

Le souterrain d'Orsmin, ô vengeance cruelle!

A Charle doit servir de prison éternelle.

La sœur de Vitikind descend près du héros;

La perfide sur lui prononce quelques mots:

Charlemagne étonné lève les yeux vers elle:

Vainement voudroit-il repousser la cruelle:

Sous ces voûtes, les airs lui semblent épaissis;

Ses membres sont glacés; ses sens sont engourdis;

Un sommeil accablant pèse sur sa paupière.

Pâle, sans mouvement, étendu sur la terre,

Il s'endort; mais, hélas! en ce jour de douleur, Léonore et l'enser veillent pour son malheur.

Vers l'orient, non loin de ce palais de gloire, Où naît l'aurore, s'ouvre une porte d'ivoire; D'où, sur des ailes d'or, sur de tendres rayons, Sortent secrètement les douces visions. Filles du ciel! c'est vous qui, chassant la tristesse, Aux mortels quelquesois descendez l'allégresse : Le prince, en ce moment, par elles protégé, Revoit Ulnare en songe, et son cœur soulagé Goûtoit un bonheur pur, mais hélas! trop rapide. Charlemagne croyoit retrouver sa druïde; Il lui sembloit enfin la conduire à l'autel, En vierge convertie au vrai culte du ciel. Brûlant des seux d'amour, vers le lit d'hyménée, L'impatient époux l'avoit déjà menée : L'ivresse des plaisirs remplaçoit la douleur : Lorsqu'un réveil affreux dissipe son benheur... O changement subit! ô noire perfidie! Dans un frêle bateau, sur une onde en furie, Il se voit enchaîné, poursuivi par la mort; Et dans les flots ouverts, il lit son triste sort. L'abîme est sous ses pieds, la soudre est sur sa tête: L'esquif erre au hasard, jouet de la tempête. Un nocher le guidoit... Il l'abandonne aux vents: Ses traits hideux, ses cris, ses regards menaçants,

Peignant la cruauté, le désespoir, la rage, D'un agent d'Irmensul offrent au roi l'image.

Hélas! plus de salut pour le prince expirant!
Plus d'espoir! le héros, d'Enulphe en ce moment
Se souvient... Une voix solennelle et secrète
Semble lui répéter cet adien du prophète:

- « Les revers font parfois expier le bonheur :
- » Charle, je le prédis... Le Veser en fureur
- » Menacera vos jours, et la France peut-être
- Pleurera ses succès, son armée et son maître. »

FIN DU CHANT DIX-HUITIÈME.

## NOTE DU CHANT XVIII.

(1) Oui, tu seras la tige, à prince des Germains!

De héros renoumés, d'illustres souverains,

De ces Bourbons.....

Selon plusieurs historiens, l'auguste Famille régnante, descend du héros des Saxons. Robert-le-Fort, étoit petit-sils de Vitikind; Hugues-le-Grand, petit-sils de Robert-le-Fort; et Hugues-Capet, chef de la IIIe dynastie, sils de Hugues-le-Grand. (Voyez Almoin, écrivain du onzième siècle. — Sainte-Foix, Essais sur Paris, art. Gaulois. — Anquetil, etc.)

# CHANT XIX.

Des ennemis du ciel, trop aveugle instrument, Le chef des rois du Nord, retranché dans son camp, Plein du feu martial dont l'ardeur le dévore, Donne ordre d'attaquer au lever de l'aurore.

- Amis! dit le monarque, un fidèle récit
- » M'annonce en ce moment que Charle, vers la nuit,
- » Hier a disparu : déjà dans son armée,
- » La consternation, la terreur est semée :
- » Marchons, c'en est fait d'elle! » Il dit; et les Saxons S'élancent dans la plaine en brillants tourbillons: Des glaives, des cimiers l'incertaine lumière S'agite, rayonnante, à travers la poussière; Et les piques, les dards, les harnois éclatants, Semblent des flots d'acier sur la plaine ondoyants: Ainsi brillent la nuit les vagues transparentes,

Précédant des combats la sanglante sureur, Un long calme, un bruit sourd étendoient la terreur: Tels ces momens affreux, précurseurs des orages, Où, tandis que le ciel s'obscurcit de nuages,

Qu'argentent de Phæbé les lueurs vacillantes.

Les flots, s'aplanissant sur les gouffres des mers, S'arrêtent, comprimés sous le fardeau des airs.

Mais, quand pour les Saxons tout l'enfer se soulève, Dans le camp des Français quel trouble affreux s'élève!... Quel effroi règne!.. O ciel! quel bruit s'est répandu!.. Pour jamais Charlemagne est, dit-on, disparu: En vain de toutes parts, guidés par l'espérance, Tous les guerriers du camp cherchent le roi de France; Leur espoir est trompé, leur malheur est certain; Nul ne peut du monarque apprendre le destin : Sur ce sombre mystère aucun jour ne vient luire. On court, on s'interroge, on tremble de s'instruire; On se parle à voix basse; un murmure confus Roule dans tout le camp ces mots : — « Charle n'est plus. » Du jour les paladins maudissent la lumière : Leurs cris sendent les cieux; tous ont perdu leur père. Le soldat veut le suivre au tombeau... dans son cœur, Le découragement remplace la valeur : A ses yeux la victoire a perdu tous ses charmes; Et son ser languissant est trempé de ses larmes. Telle éclata depuis la douleur des Français (1),

Telle éclata depuis la douleur des Français (1), Lorsqu'à la mort d'Henri, ses malheureux sujets, Eperdus, l'œil en pleurs, et prosternés sur terre, Redemandoient au ciel leur monarque et leur père. Cependant sur la plaine et vers le camp des preux, Vitikind et ses chefs s'avancent furieux.

Guise les aperçoit; en son cœur magnanime,

A l'aspect des périls la valeur se ranime.

Il rassemble l'armée; il s'écrie: - « O Français!

- » Loin de faire éclater de stériles regrets,
- » Vengeons Charle! et courons, héritiers de sa gloire,
- » Aux mânes d'un grand homme offrir notre victoire:
- » Ce dernier tribut seul est digne encor de lui.
  - » Ah! qu'un premier revers nous accable aujourd'hui,
- » Tout peuple, quel qu'il soit, ami, chrétien, barbare,
- » Lâchement aussitôt contre nous se déclare;
- » Et les héros du monde en sont nommés l'horreur.
  - » Non, ne laissons pas dire au Germain imposteur:
- » Charle au milieu des preux seul étoit la victoire :
- » Ce talisman brisé... plus de Francs! plus de gloire!
- » Aux armes! que nul chef ne puisse oser jamais
- » Se personnaliser les exploits des Français!
- » Quel que soit le héros que l'univers renomme,
  - » Dans nos rangs immortels il ne manque qu'un homme.
  - » Marchons!.. Charle lui-même a parlé par ma voix.
    - » Ainsi qu'il le fonda, du plus grand de nos rois,
  - » Paladins! sontenons le colossal empire.
  - » Charle est captif peut-être... Amis! ah! s'il respire,
  - » Aux yeux du monde entier en vain cacheroit-on
  - » Sa lointaine retraite, ou sa sombre prison;

- » Partout resplendira le fils de la victoire:
- » Même au fond des cachots-il est des arcs de gloire.
- » Dieu veillera sur lui, Dieu combattra pour nous.
  - » Compagnons, s'il n'est plus... ah! que du moins, en vous,
- » De son génie ardent revive encor la flamme:
- » Aux grandes actions il façonna notre âme:
- » Courons vaincre!.. nos pleurs couleront mieux après!
  - » Que dis-je! notre roi disparu pour jamais!..
- » Non, non: vous reverrez et Charle et la victoire;
- » Mais qu'il retrouve en vous les enfants de la gloire!
- » Vaincus, oseriez-vous paroître devant lui!..
- » Ah! je vous reconnois... vous avez tous frémi.
  - » Allons! que ce grand jour, au temple de mémoire,
- » Soit un phare allumé pour éclairer l'histoire!
- » Prouvons que nos guerriers, à vaincre toujours prêts,
- » N'importe sous quel chef, sont toujours les Français!»

Il s'arrête à ces mots: le feu de son langage Déjà dans tous les cœurs rallume le courage,

Et de l'armée entière a dissipé l'effroi (2).

Plein de l'heureux espoir de retrouver son roi,

A combattre aussitôt chaque guerrier s'apprête:

L'avant garde des preux place Guise à sa tête;

Et bientôt, dans la plaine où descend ce héros,

L'union, l'harmonie, enfantent le chaos.

Déjà de toutes parts des torrents de sang coulent.

Comme les flots pressés, qui sur les flots se roulent,
D'immenses bataillons, de piques hérissés,
Se meuvent à la fois, l'un sur l'autre poussés.
Intrépides rivaux, ils s'appellent, se fuient,
Triomphants tour à tour, s'attaquent, se replient,
Et semblent, dans l'horreur d'un combat furieux,
Se renvoyer la mort, et l'échanger entre eux:
Tels deux torrents, gonflés, tombant de deux montagnes,
Se joignant, se heurtant, au milieu des campagnes,
L'un vers l'autre jetés, l'un sur l'autre roulants,
S'amoncèlent unis, s'entrechoquent grondants.

Le front ceint de lauriers, et rayonnant de gloire,
Guise s'est emparé du champ de la victoire.
Le duc de Bénévent roule à ses pieds vaincu:
Mortellement blessé, son fils Atalaru,
Pâle comme la fleur par l'orage flétrie,
Un instant arrêté sur le seuil de la vie,
Veut ressaisir son glaive, ouvre un œil languissant,
Tombe, puis se soulève, et retombe expirant.
Nell fuyoit Guise, un dard dans sa course l'arrête.
Le preux terrasse Alder, frappe et dompte Olofrète.
Déjà le vaillant Guise a des Saxons tremblants
Enfoncé les quarrés, et dévasté les rangs:
Ils semblent sous ses coups se fondre sur ses traces:
Tels de vieux monts de neige, et des rochers de glaces,

Brisés par le soleil, au retour du printemps, Dans des vallons lointains se perdent en torrents.

Du rocher d'Héristal soudain Bozon s'élance:
Ses guerriers l'ont suivi: tout cède à sa vaillance.
Sous son glaive est tombé Gildas, chef des Frisons.
Lorsqu'à ses yeux du jour s'éteignent les rayons,
L'infortuné Gildas, que la fureur dévore,
Atteint d'un coup mortel, veut s'illustrer encore;
Tel déjà comme éteint, un flambeau vacillant,
Tout à coup se rallume, et lance un feu brillant.
Gildas, presque abattu, doute de sa défaite:
Comme un lion fougueux sur le preux il se jette:
Il l'atteint, il le frappe, et tombant dans son sang,
Il a blessé Bozon... il expire content.

Non loin, guidant sa troupe à vaincre accontumée,
Isambard dans les rangs sembloit seul une armée.
La gloire, de ses feux sembloit l'envelopper:
Et la mort, l'admirant, craignoit de le frapper.
En vain un gros de Huns l'entoure, le menace,
Son art trompe la force, et sa force l'audace.
Tel, du haut du Vesuve, un long torrent de feux,
Calcinant des rochers les blocs audacieux,
S'ouvre un lit enflammé, sur la terre tremblante,
Anéantit l'obstacle, et roule l'épouvante.

Harald en ce moment s'offre aux yeux du héros. Au fond d'un bois épais, entre les camps rivaux, La veille, avant le jour, le chef des Scandinaves Avoit surpris le preux séparé de ses braves.

- Noble chef ennemi! s'étoit-il écrié,
- » Tes dieux entre mes mains te livrent sans pitié:
- » Mais vainqueur sans péril, et guerrier sans vaillance,
- » M'emparer lâchement d'un rival sans défense!..
- » Ah! ce honteux triomphe est-il digne de moi!
- » Non, que ce roc désert, qui se penche vers toi,
- » A l'avenir plutôt redise d'âge en âge,
- » Le ciel vit deux rivaux, deux chefs, sur ce rivage,
- » Une nuit, s'adresser des paroles de paix,
- » Et vit un Scandinave embrasser un Français. »

En retrouvant Harald au fort de la mélée,

Le fougueux Isambard sent son âme troublée:

Il s'écrie: — « O Harald! en vain tu fonds sur moi;

» Nul ne verra jamais mon fer levé sur toi. »

Dans les rangs ennemis, qu'il enfonce et qu'il brave,

Il dit, et disparoît aux yeux du Scandinave.

Mais Falder le poursuit : des bords du lac Sava,
Pour rejoindre Harald, Falder quitta Sidda.
Sidda, blanche colombe, un instant fut aimée;
Mais cet instant fut court :-Falder part pour l'armée:

Sans regrets il a fui; lorsque auprès d'un torrent, Contre un roc, sur la route, aux yeux de l'inconstant S'est offerte Sidda. — « Perfide! lui dit-elle,

- » Ici tu me juras d'être à jamais fidèle;
- » Vara \* sur son autel inscrivit tes serments;
- » Ici je les reçus, ici je te les rends.
- » Ton cœur ressemble au sol de cette île étrangère \*\*,
- » Où lorsqu'un blanc agneau, venu d'une autre terre,
- » S'arrête quelque temps, la nouvelle saison
- » Le retrouve couvert d'une noire toison.
- » Ingrat! sois libre, adieu... Mais Héla, qui m'appelle,
- » M'ordonne d'annoncer à Falder infidèle,
- » Que l'abîme des flots un jour l'engloutira,
- » Comme en ce moment même il engloutit Sidda. »
  Le torrent à ces mots a roulé la victime.
- O Falder! désormais te retraçant ton crime,

Les remords te suivront jusqu'aux bords ténébreux.

Falder sur Isambard se jette furieux,

L'arrête, et le combat... Mais blessé, sur la plaine,

Tout à coup son coursier épouvanté l'entraîne;

Quelque esprit malfaisant semble en lui descendu:

Du côté du Veser son essor éperdu

Semble se diriger... Bientôt l'onde lointaine

<sup>\*</sup> Vara, déesse des serments. (Voy. l'Edda myth. Fable XVIII.)

<sup>\*\*</sup> L'île Dimen, une des îles Fero. (Voyez, sur ce phénomène, M. Montenon, notes sur les Scandinaves.)

A mugi sous les flancs du coursier qu'elle entraîne.

Falder! te souviens-tu de l'adieu de Sidda?..

L'infidèle frémit... Tu triomphes, Héla!

Un gouffre sous Falder s'entr'ouvre... Et la victime

Déjà roule engloutie, au fond du vaste abîme.

De Bellone Angilbert détestant les lauriers,
Sur ces bords avec art disposoit ses guerriers:
Dispersant ses rivaux, il ne frappe personne:
De mourants et de morts un monceau l'environne:
Et des ruisseaux de sang, là, roulent à ses pieds
Les hideux résultats des triomphes guerriers.

Angilbert, des mortels maudissant la furie,
Pour rallier un corps, sur la plaine ennemie,
S'est éloigné des siens... un Lombard suit ses pas:
Angilbert lui paroît déserteur des combats;
Et le fougueux Erville, en le joignant, lui crie:

« — Tu fuis, vil paladin! honte de ta patrie!

« Arrête!.. » — « Je t'attends, lui répond le héros,

» Approche... » L'un sur l'autre ils foncent à ces mots:
Mais un dard ennemi frappe Erville à la tête,
Et sur le sol au loin désarçonné le jette.
De son front le sang coule... Angilbert attendri,
Descend, tire le dard, relève l'ennemi,
Lui remet son coursier, rattache son armure.

« — Jeune Lombard! dit-il, va panser ta blessure:

- » Ah! s'il est beau de vaincre, insulter est honteux:
- » Tout homme, ennemi même, est un frère à mes yeux:
- » Que ma leçon t'instruise! » Il dit, et laisse Erville,
  Dans l'admiration, interdit, immobile;
  Et dans le fond du cœur, déjà se promettant
  D'imiter le héros, qui s'est montré si grand.

Mais de tous les Français émules de leur maître,
A combattre acharné, le plus cruel peut-être,
C'est Robert le Danois: tel qu'un foudre brûlant,
Inattendu, rapide, il court de rang en rang,
Cherchant l'objet haï que veut frapper sa rage.
Partout sa voix tonnante, au milieu du carnage,
Fait retentir les airs de ces cris répétés,
Tassillon! Tassillon!.. Ses bras ensanglantés
Puisent dans la fatigue une force nouvelle;
Il venge son amante, il se croit vu par elle;
L'amour et la fureur égarent sa raison;
Et tout tremble à ces cris, Tassillon! Tassillon!

Devant Guise vainqueur suit l'armée ennemie:
Au centre Vitikind se jette, il la rallie,
Ramène aux siens la gloire, aux Francs porte la mort:
Guise plie à son tour. Rabutin, Châteansort,
Par Vitikind frappés, vaincus tombent sans vie.
Il renverse Atignac, il terrasse Ulmasie;

La victoire l'escorte; et pour tant la douleur, Le désespoir, bientôt vont déchirer son cœur.

Dans ses rangs combattoit le jeune et beau Nardime (3). D'un amour passager enfant illégitime, Nardime, au champ d'honneur débutant en héros, Ne savoit point encor qu'admirant ses travaux, Le chef des rois du Nord fût son auguste père. Vitikind l'adoroit! Nardime en téméraire, Avec grâce courbé sur son coursier fumant, Aux plus affreux périls s'exposoit noblement. Sa parfaite beauté, sa précoce vaillance, Tout révéloit en lui l'éclat de sa naissance. Hélas! guerrier farouche, Isambard fond sur lui: Nardime en vain résiste à ce sier ennemi; Sanglant, son casque tombe; une pâleur touchante Couvre ses traits charmants... D'une main impuissante, Mais ferme encor, il cherche à repousser la mort, A vendre cher ses jours... vain espoir! vain effort! Isambard l'a frappé de son fer redoutable : Nardime pousse un cri... Dieux! ce cri lamentable S'est fait entendre au loin... Vitikind vers ces lieux Précipite ses pas... Que voit-il? jour affreux! Son fils, son noble fils expirant sur la terre. Quel spectacle! Isambard, farouche et sanguinaire, Foulant aux pieds Nardime avec férocité, Retire de son corps son glaive ensanglanté.

Vitikind furieux, à cet aspect horrible, Sur Isambard se jette, et son bras invincible, Dans un fils adoré veut venger un héros. Un long combat s'engage entre les deux rivaux : Même force, même art. — « O journée effroyable! » Dit le Saxon, deviens à jamais mémorable; » Fais d'un fils adoré vivre le souvenir, » Et redis ma vengeance aux siècles à venir! » Redoublant à ces mots et de rage et d'audace, Il frappe son rival, l'ébranle et le terrasse. L'orgueilleux paladin, blessé mortellement, Renversé, tombe, roule et nage dans son sang. Mais le guerrier saxon, barbare en sa furie, Laissant à son rival quelques restes de vie, Derrière son coursier dont il presse le flanc, A fait lier les pieds d'Isambard expirant, Et le traîne après lui sur la plaine sanglante. Un long cri lamentable, ô vengeance effrayante! Sortant avec effort des restes du guerrier, Vibre, en accord céleste, au cœur du meurtrier. Malheureux Isambard! en des flots de poussière (4), Tes membres en lambeaux, déchirés, sur la terre, Se dispersent... Hélas! les vautours dévorants Leur serviront bientôt de sépulcres vivants.

A l'aspect de son chef mutilé sur la plaine, La troupe d'Isambard, qu'une terreur soudaine A saisi, se débande, et s'enfuit vers les bois.

Profiter d'un succès, c'est triompher deux fois:

Mondragant la poursuit: sa lance sanguinaire,

Du spectre de la mort est la faux meurtrière:

Son plastron gigantesque est hérissé de traits:

Il enfonce lui seul les bataillons français:

En vain se retournant, les cohortes pressées

L'attendent de pied ferme, et les piques baissées;

Le Hun s'ouvre en tous lieux un passage sanglant.

Olmant veut l'arrêter: sur son écu brillant,

S'offre un essaim d'amours: Le roi des Huns lui crie:

- « Crois tu qu'à la vigueur la foiblesse s'allie?
- » Va! ton bras n'est point fait pour manier le fer;
- » Cours offrir tes amours aux reines de l'enfer! »

Il dit; du corps d'Olmant il sépare la tête.

A venger son ami le noble Artus s'apprête :

Mondragant l'aperçoit. - « Atôme audacieux!

- » Lui dit il, si ma mort est le but de tes vœux,
- » Il me faut aux enfers un courrier qui m'annonce;
- » Je t'ai choisi... Ce dard t'épargne une réponse. »

  Dans la gorge d'Artus un javelot lancé,

A ces mots insultants, frappe et reste ensoncé.

Artus tombe, et son œil se serme à la lumière;

Tandis que Mondragant, en sa course guerrière,

Accumulant les morts sur ce champ de terreur,

Lasse son bras, son corps, tout, hormis sa sureur. Rencontrant Vitikind, le roi des Huns s'écrie:

- « Prince! inutilement n'expose point ta vie!
- » Tes soldats, près de moi cherchant à s'aguerrir,
- » Embarrassent mes pas au lieu de me servir:
- » Que loin du champ d'honneur ton ordre les rassemble!
- » Mondragant fera seul plus que vous tous ensemble. »

  Il dit : jamais ses pas ne rencontrent d'écueil;

  Et sa valeur peut seule égaler son orgueil.

Heidelberg, roi slavon, à droite de l'armée,
Vainqueur, accroît encor sa haute renommée.
Son bras nerveux combat, armé d'un pieu de fer:
Tel, balançant la foudre, on dépeint Jupiter.
Heidelberg voit Oval, des arçons il l'enlève,
Sans efforts, d'une main, dans les airs le soulève,
Et bientôt, fatigué de suspendre son corps,
Mourant le lance au loin sur des monceaux de morts:
A ses derniers moments, tel autrefois Alcide
Crut punir dans Lychas un messager perfide;
Il le saisit, l'enlève, et Lychas dans les airs,
Tournoie au gré des vents, et tombe au sein des mers.

C'est alors qu'Irmensul sous l'habit d'un Druïde, Aborde Vitikind. — « O monarque intrépide! » Lui dit-il, la victoire est à toi; l'ennemi,

- » Devant tes légions, de toutes parts a fui;
- » Sur lui la fondre gronde... achève ton ouvrage. »

Il dit : dans tous les cœurs il fait tonner sa rage : On ne voit que des morts, on n'entend que des cris; De ces excès d'horreurs l'enser même est surpris.

Annoncée aux Saxons par le dieu du carnage, Une tempête au loin mugit sur le rivage : Les crêpes de la nuit bientôt couvrent les cieux : On combat, on se frappe à la lueur des feux. La poussière dans l'air s'amasse en météore, Que le glaive traverse, et que l'éclair colore\*. L'atmosphère enflammé présente à tous les yeux Une nuit transparente, et des jours ténébreux. Des ouragans fougueux entrechoquent les nues : L'éclair s'ouvre en leur sein des routes inconnues; Et l'œil voit, à travers les crevasses des cieux, Au fond d'un nouveau ciel, des campagnes de feux. Les vents, la grêle, l'eau, disputent au tonnerre L'effroyable pouvoir de dévaster la terre : Eléments réunis, ils lancent en ce lieu, Sur les armes des rois, tous les foudres d'un Dieu.

<sup>\*</sup> On crut voir, disent les Annalistes, des pavois enflammés et des glaives lumineux semeurter, se croiser, et tonner dans les airs. Ce combat fut nommé le combat des boucliers ardents. (Voyez Ann. METENS., PETTAY., TILLIAN., LOISEL.)

Quand son pouvoir s'accroît, quand sa sorce est extrême.

A tort le roi saxon s'est plaint : ce jour affreux,

Au Français a ravi l'élite de ses preux.

Sur sa harpe, Braga, des Francs et de leur maître, Chante alors la défaite. — « Irmensul! dit le traître,

- » L'enfer te sélicite... à ta puissante voix,
- » Guise et les sieus out sui pour la première sois (8).
- Le Français est perdu, tout doit nous en convaincre:
- » C'est déjà le dompter, que l'empêcher de vaincre.
- » Cerne du roi captis le camp découragé;
- » Frappe!.. Encor un combat et l'enser est vengé! » Irmensul, vers Fréya, du centre de l'abime,

Vole ... - « Tout nous prospère, ô reine magnanime!

- » Mais seule Ulnare encor est à craindre pour nous:
- » Qu'aujourd'hui la transsuge expire sous tes coups! »
- Autant et plus que toi, j'abhorre la perfide,
- » Irmensul: mais le ciel protége la Druïde;
- " Il l'inspire... Terrible, apparois à ses yeux!
- » Elle croit son pouvoir émané de ses dieux :
- » De son enthousiasme éteins l'ardente flamme;
- » Abuse ses esprits, épouvante son âme;
- » En ses sens égarés jette le désespoir,
- » Et persuade-lui qu'à jamais sans pouvoir,
- » Sous un joug sacrilége indignement courbée,
- » D'un rang surnaturel, déchue, elle est tombée!

- Puis, s'il se peut encor, appesantis tes coups:
- » Qu'elle périsse! » Il dit; et du monstre en courroux, Fréya fuyant l'aspect, s'élance de l'abîme, Fend les airs, et déjà plane sur sa victime.

FIN DU CHANT DIX-NEUVIÈME.

### NOTES DU CHANT XIX.

#### (1) Telle éclata depuis la douleur des Français.

La douleur des Français à la mort d'Henri IV, sut si vive, que plusieurs en moururent de douleur. Devic, gouverneur de Calais, à cette affreuse nouvelle, soupire, baisse les yeux, s'écrie d'un ton sinistre: — Je ne survivrai point à mon maître, et tombe sans vie.

#### (2) Et de l'armée entière a dissipé l'effroi.

On se rappelle sans doute que Haéder vouloit faire séduire Guise par Léonore, ayant vu dans l'avenir qu'il devoit rallier et sauver l'armée française, après la disparition de Charles. De Haéder, l'oracle s'accomplit.

#### (3) Dans ses rangs combattoit le jeune et beau Nardime.

Vitikind eut véritablement un fils naturel, que les uns nomment Diaulas, d'autres Nardine, et qui combattit noblement sous les yeux de son père; l'histoire ne dit point ce qu'il devint.

(4) Malheureux Isambard, en des flots de poussière

Tes membres en lambeaux, déchirés sur la terre...

Il est dans la nature d'un héros fougueux d'être aussi susceptible de grands crimes que de grandes vertus; et ce contraste, qui prête tant à la poésie, est ce qui rend le caractère d'Achille si brillant. Voltaire, selon sa coutume de tourner les anciens en ridicule, s'écrie dans son poëme de la Pucelle!

- « On pleura moins dans la sanglante Troie
- " Quand de la mort Hector devint la proie,
- Et quand Achille, en modeste vainqueur,
- » Le fit traîner, avec tant de douceur,
- . Les pieds liés, et la tête pendante,
- » Après son char qui volcit sur des morts.

Mais malgré les plaisanteries de ce célèbre philosophe, je di-

rai, comme un de nos auteurs fameux. — « On aura beau cher» cher à ravaler le génie des anciens, il aura le sort de cette
» grande figure d'Homère, qu'on aperçoit derrière les âges.
» Quelquesois elle est obscurcie par la poussière qu'un siècle sait
» en s'écroulant; mais aussitôt que le nuage s'est dissipé, on
» voit reparoître la majestueuse figure, qui s'est agrandie encore,
» pour dominer les ruines nouvelles. »

#### (5) Et dans ses tourbillons enleva Romulus.

Romulus étant sorti de Rome pour offrir un sacrifice, le ciel s'obscurcit: le jour sit place à la nuit; un orage épouvantable éclata; le peuple prit la suite; les sénateurs seuls demeurèrent, et Romulus disparut. L'orage cessé, le peuple revint, et redemanda son roi: — « Je l'ai vu, dit Proculus, un des plus considérables de Rome, je l'ai vu, rayonnant de gloire, s'élever » au ciel tout armé: rendons-lui désormais les honneurs divins. »

#### (6) Par échelons carrés leurs tronpes se replient.

En cet endroit j'ai supprimé un épisode, qui ralentissoit l'action. Guise battant en retraite, et voyant tomber à ses pieds son frère atteint d'un coup mortel, s'arrêtoit.... Quand le preux à son heure dernière, craignant qu'un moment de retard et d'inattention du chef ne sût fatal à l'armée,

L'armée est en danger, peux-tu penser à moi!

Tel, depuis à Solsbach, tombeau du grand Turenne,

Saint-Hilaire blessé, se soutenant à peine,

S'écrioit, désolé de voir son fils gémir:

« Peux-tu pleurer sur moi?.. Tureune va mourir. »

Ce ne sont point les vers que je regrette; mais le trait historique, si national et si français. Les héros des temps antiques, comme les héros du temps moderne, doivent exciter le même enthousiasme parmi les cœurs vraiment français.

## (7) Tel Pyrrhus autrefois, né pour de grands destins.

Pyrrhus II, sils d'Eacide, selon Denis d'Halycarnasse, repoussa les Romains près d'Asculum; mais la désaite des Romains ne sut ni bien claire, ni bien constatée: aussi, lorsque Pyrrhus, blessé au bras d'un coup d'épieu, s'entendoit séliciter de sa victoire. — « Amis, dit le héros, encore une victoire pareille, et nous sommes perdus! »

#### (8) Guise et les siens ont fui pour la première fois.

Les historiens saxons insinuent que sur les bords du Veser, Charles ayant quitté son camp, ses troupes furent repoussées. (Voyez Bibliothéque Britannique, tom. 37, p. 200).

FIN DAS NOTES DU CHANT DIX-NEUVIÈME.

# CHANT XX.

CEPENDANT des Français l'intrépide héros, Sur sa barque brisée, à la merci des flots, Lutte avec les courants, et, courbé sous ses chaînes, N'attend que le trépas, qui doit finir ses peines.

Sur les eaux, que le vent tourmente avec fureur, La tempête répand sa ténébreuse horreur; L'horizon disparoît, le bord fuit, le ciel gronde; L'épouvante s'élève hors des gouffres de l'onde : La nuit succède au jour; et d'horribles éclairs Sont les astres du ciel, et le brasier des airs.

Poussé par l'ouragan contre un rocher aride,
Bientôt la barque s'ouvre à l'élément perfide;
Et Charle, sans secours, au milieu du bateau,
Voit la mort à ses pieds s'introduire avec l'eau.

Hélas! quelle douleur déchireroit son âme,
S'il savoit que l'enfer, par son agent infâme,
De cet orage même accablant ses sujets,
Devant les rois du Nord a fait fuir les Français!
Dans les airs enflammés, tout à coup à sa vue,
La foudre, en serpentant, a déchiré la nue;

Et tombant sur l'esquif, renverse dans les flots Le pilote éperdu. Seul alors sur les eaux, Jouet des vents, sans sorce, enchaîné dans sa barque, « — Fleuve! s'est écrié l'infortuné monarque, » Hâte-toi de m'ouvrir le tombeau qui m'attend! » Ulnare m'abandonne... » O merveille! à l'instant, Que voit-il!.. Au sommet d'une vague rapide, Dans un léger esquif, sur la plaine liquide, Une semme, le front orné de voiles blancs, Semble, au milieu des eaux, se jouer dans les vents. Rien ne paroit troubler sa tranquille assurance: L'ouragan la respecte, et semble en sa puissance. Brillante avec éclat, belle avec majesté, Elle étonne le ciel par sa sérénité. Avec grâce, debout, s'inclinant sur sa rame, Dédaignant et l'orage, et les flots, et la flamme, Elle semble, en glissant sur les gouffres ouverts, La déesse de l'onde, ou l'archange des mers.

Telles, au Scandinave, ombres surnaturelles, Apparoissent d'Odin les filles immortelles; Lorsque leurs corps légers s'entourent dans les airs, De manteaux étoilés, et d'écharpes d'éclairs.

A ce divin aspect, le monarque s'écrie:

-- Est-ce toi? se peut-il? Ulnare! ô mon amie!

- > Et j'ai pu, tout à l'heure, oubliant ton pouvoir,
- » Douter de ton secours, abjurer tout espoir!..
- » O prodige inouï de l'amour le plus tendre!
- » Etre mystérieux, que je ne puis comprendre!
- » Ulnare! ange du ciel! évitant mon regard,
- » Tu seras donc toujours partout et nulle part! »

Il dit; et par degrés l'esquif de son amante S'approche, en tournoyant, sur la vague écumante: En vain l'air obscurci par un brouillard épais, De l'inconnue au loin lui dérobe les traits; Charlemagne, appelant son amante fidèle, Ne la reconnoît pas... mais il sent que c'est elle.

Opposant un front calme aux secousses des vents, D'un voile aérien ouvrant les plis mouvants, Près de Charle bientôt Ulnare est parvenue.

- Regarde! en vain la foudre éclate sous la nue,
- » L'orage apporte Ulnare à tes yeux effrayés,
- » Comme l'onde en courroux, qui se brise à tes pieds.
  - » Je t'avois prévenu de l'embûche perfide;
- » Pourquoi négligeas-tu l'avis de ta Druïde?..
- » Veillant sur tes destins, et pour toi bravant tout,
- » Ne suis-je pas toujours nulle PART ET PARTOUT! » Elle dit, et du prince arrête la nacelle:

Puis vers lui s'élançant, - « O Charle! lui dit-elle,

- » Eh quoi donc, puis-je encor t'étonner en ce jour!
- » Est-il rien d'impossible à l'excès de l'amour!..
  - » Ah! je voudrois me voir, en un lieu solitaire,
- » Le seul être avec toi qui vécût sur la terre :
- » De mes seux te nourrir, à mon sort te lier,
- Te dérober aux yeux de l'univers entier!
- » Que m'importent le ciel et la nature entière!
- » Je verrois, sans pâlir, bouleverser la terre;
- » Pourvu que dans l'abime, attachée à tes pas,
- » Au milieu du chaos, je roule entre tes bras. »

En prononçant ces mots, Ulnare, du monarque Détache les liens, l'entraîne dans sa barque, Et semble, au roi des preux, ramener, en ce jour, La gloire, le bonheur, l'espérance et l'amour.

Le héros des Français passe dans sa nacelle; Ranimé par Ulnare, il rame à côté d'elle.

- « O Charle! du destin vois l'arrêt merveilleux,
- » Dit-elle, en ce moment, sur ces flots orageux,
- » Une Druïde mène, et tient en sa puissance,
- » La gloire, le salut, et l'espoir de la France!
- » Amour! ferme pour nous ces gouffres entr'ouverts;
- » Mon frèle esquif contient le sort de l'univers! »

Elle dit: à sa voix semblent fuir les orages:

Un rayon lumineux entr'ouvre les nuages...

L'horizon s'éclaircit; et les vents en courroux,

Font place, en un instant, au calme le plus doux.

Dans le lointain à peine entend-on le tonnerre:

Un pouvoir inconnu les pousse vers la terre:

La vague frémissante ouvre ses légers flots:

Le zéphyr ride seul la surface des eaux:

L'astre brillant du jour revient charmer le monde,

Verse en torrents de feu sa lumière féconde;

Et déjà sur le ciel plus riant et plus pur,

Dieu fait voguer le calme, en une mer d'azur.

La nacelle d'Ulnare aborde le rivage.

O désespoir nouveau! débarqué sur la plage,
Charle, entre des rochers, qu'ombrage un bois épais,
Veut suivre, mais en vain, la vierge des forêts;
Du jour à ses regards disparoît la lumière.
Epuisé, chancelant, courbant sa tête altière,
Sans force, au pied d'un chêne, est tombé le héros.
Déjà sur lui la mort ose lever sa faux...
Ulnare a découvert sa plaie envenimée;
Charle succombe... hélas! songeant à son armée.
L'effroyable tourment qui déchira son cœur;
Le sang qu'il a perdu, ses regrets, sa fureur;

Sa joie en revoyant une amante chérie,

Tout a hâté sa mort... En sa triste agonie,

Hors d'état de parler, et même de gémir,

Charle trembloit de voir sa Druïde le fuir;

Et, d'un air suppliant, disoit dans son silènce,

« Ulnare! je crains moins la mort que ton absence. »

Expirant an milien de ces rochers déserts,

Sur son Ulnare seule il a les yeux ouverts:

A ses moindres discours il veut prêter l'oreille:

Sur tous ses mouvements avec ardeur il veille:

On diroit qu'elle seule, arbitre de son sort,

Peut, comme aux éléments, commander à la mort.

L'entourant de ses bras, la Druïde chérie

Arrête les ciseaux prêts à couper sa vie;

Et semble, en se courbant sur l'objet de ses feux,

Lui yerser l'existence, en souffles amoureux.

Ulnare se relève, ô surprise!.. à sa vue, Un archange celeste, en traversant la nue, Jette au loin des parfums sur un tertre fleuri:

Le prenant pour l'amour, Ulnare vole à lui.

- » Amour! sauve un héros, ton vainqueur et ton maîtrel
- Daigne, tranchant ma vie, à Charle la transmettre!
- » Ah! ce n'est pas mourir que de passer en lui!
- » Fils de Vénus! ô toi que j'implore aujourd'hui!
- » Je suis déjà son être, il est mon existence;

- > Mon cœur est dans son cœur, ma force est sa puissance;
- » Ses vœux sont mes désirs, ses maux sont mes douleurs;
- » Amour! en un seul corps unis donc nos deux cœurs! » Elle dit : un éclair a sillonné la nue;

La vision céleste est déjà disparue;

Et, flottante vapeur, n'offre plus à ses yeux,

Qu'un nuage sans forme, emporté vers les cieux.

Sur le tertre où l'archange a semblé, de la nue,

Jeter quelques parfums, Ulnare est accourue:

Un dictame puissant, des simples précieux,

Dont seule elle connoît le pouvoir merveilleux,

Là, non loin du héros, semblent croître autour d'elle.

De son art, à l'instant, la vierge se rappelle:

Des simples elle exprime et tire un suc divin,

Qu'elle porte au monarque... O miracle! soudain

La plaie est refermée!.. Une subtile flamme,

Courant de veine en veine, à son corps, à son âme,

Rend toute leur vigueur; et le héros français,

Pour douter du prodige, en sent trop les effets.

Charle s'est relevé, vers Ulnare il s'élance...

Ciel!.. elle a disparu!.. Dans l'ombre et le silence,

Ulnare au loin déjà suit les bords du Veser;

Ulnare fuit... Alors, ô pouvoir de l'enfer!

Un globe lumineux, volcanique et fétide,

Descend des cieux, fend l'air, s'abat sur la Druïde,
Trois fois tourne autour d'elle, et retenant ses pas,
Tout à coup sur sa tête éclate avec fracas.
Au sein d'une vapeur jaunâtre et sulfurense,
Nage un spectre sanglant, une forme hideuse:
Trois longs cris de détresse épouvantent les airs.

- ~ Tremble! s'est écrié l'envoyé des ensers;
- » Les temps vont s'accomplir; sacrilége prêtresse!
- » Que Diane se venge, et que ton règne cesse!
- » C'est la sœur d'Apollon, qui jadis, t'éprouvant,
- » Daigna te revêtir d'un pouvoir tout-puissant;
- » Ce pouvoir aujourd'hui t'est retiré par elle :
- » Perfide! redeviens une foible mortelle.
- » Pour étendre ton culte et pour servir tes dieux,
- » Réponds-moi, qu'as-tu fait du sceptre merveilleux?
- » En faveur d'un amant, ton culte, ta patrie,
- » Tout fut trahi par toi! C'en est trop, fille impie!
- » Par ordre de Diane, en ces rochers déserts,
- » Ja te ferme les cieux, et t'ouvre les enfers. »

Il dit: et sur Ulnare, interdite et tremblante,

Il soussie un air sétide, une vapeur brûlante,

Et soudain disparoît dans de noirs tourbillons.

Cependant l'ennemi du dieu des trahisons, Charle, erre en ces forêts... Mais sur lui le ciel veille : Un bruit sinistre et sourd a frappé son orcille... Il écoute... l'air tonne... Il reporte ses pas

Vers le fleuve où l'amour l'a sauvé du trépas:

Que voit-il? juste ciel!.. mourante sur la plage,

Ulnare inanimée!.. Au loin, vers le rivage,

Flotte un brouillard infect, ténébreuse vapeur.

Arrachant de ces lieux l'idole de son cœur,

Sur un tertre voisin Charle l'a déposée:

Ulnare ouvre les yeux... mais de terreur glacée,

La vierge semble encor voir quelque spectre affreux

Devant elle fixé... Quelques sons douloureux

S'échappent de son sein... Egarée, éperdue,

Du rang des immortels elle se croit déchue;

Et, n'osant autour d'elle encor jeter les yeux,

Semble un ange proscrit, précipité des cieux.

Surpris, épouvanté, Charlemagne s'écrie:

- « Ulnare, ô mon sauveur! chère et céleste amie!
- » En quel horrible état te revois-je en ces lieux!
- » De quel nouveau mystère?.. Arrête! au nom des dieux!
- » Dit la vierge en délire, épargne ma foiblesse!..
- » N'entends-tu pas encor les trois cris de détresse?..
- » O grâce!.. Par pitié, ne m'interroge plus! »
  Son trouble convulsif, ses regards éperdus,
  Ses bizarres discours, tout est démence en elle.
  Charle n'ose insister: « Ulnare, ange fidèle!
- » Pourquoi m'as-tu quitté? pourquoi toujours me fuir?

- » Loin de toi, de douleur veux-tu me voir mourir?..
- » Oh! viens!..» Plus calme alors, mais d'une voix tremblante,

Ulnare l'interrompt: - Ah! si pour ton amante,

- » Charle, un amour sincère eut régné dans ton cœur,
- » Il ne tenoit qu'à toi d'assurer son bonheur :
- » Sauve-moi!.. tu le peux... Jette l'anneau d'Ulnare. » Un nouveau désespoir du monarque s'empare :

Jeter l'anneau fatal, c'est abjurer sa soi.

Ulnare dicte encor cette effroyable loi!

- Ah! barbare! pourquoi m'avoir sauvé la vie?..
- » De nouveau je la perds, en perdant mon amie!
- » Ne peux-tu proposer qu'un crime à ton amant?
- » Abjure, ô mon Ulnare! un culte avilissant:
- » Au trône et dans mes bras Dieu lui-même t'appelle. » Alors, levant les yeux vers la voûte immortelle :
- « Grand Dieu! daigne l'admettre au rang de tes élus!
- » Peut-on être païenne avec tant de vertus!..
- » D'Ulnare fais cesser l'aveuglement funeste!
- » Ah! s'il est sur la terre un cœur déjà céleste,
- » Ulnare le possède!.. » A ce discours touchant,

La vierge s'est levée... au héros s'adressant,

Pale, l'œil abattu: - « Noble Charle! dit-elle,

- » Pour toi, jusqu'à ce jour, j'agis en immortelle;
- » Je fus une puissance... Hélas! pleure sur moi!..
- J'ai fait tout par amour, j'ai perdu tout pour toi. »

Lentement, à ces mots, s'éloignant du rivage,
Ulnare au fond des bois, dont le sombre feuillage
Cachoit l'aspect du ciel, et déroboit le jour,
Suit d'un sentier couvert le sinueux détour;
N'osant l'interroger, respectant ses mystères,
Charle pour elle encor lève au ciel ses prières;
Mais il brûle de joindre et l'armée et ses preux:
Sans doute Ulnare encor va le rendre à leurs vœux.
Charle la suit... Errante, elle marche inquiète;
Sur ses traits est le calme, en son cœur la tempête.

La forêt, les rochers, leurs antres infernaux,
La nuit... Aucun danger n'occupoit le héros:
Quand soudain le doux son d'une harpe plaintive,
Comme un accord divin parti de l'autre rive,
A sa triste pensée arrache le guerrier:
Il écoute... Nul son ne succède au premier.
La Druïde s'arrête. — « O Charle! lui dit-elle,
» Ce son plaintif et tendre est la voix immortelle

- De l'esprit des déserts qui m'annonce la mort :
- » S'envolant, l'âme ainsi jette un céleste accord. »

Alors sur la bruyère, au pied d'un chêne antique, Un barde enveloppé d'une sombre tunique, S'offre à leurs yeux, penché sur la harpe d'Odin. Le calme des vertus est sur son front serein; Son regard inspiré semble un rayon de flamme; L'âge a voûté son corps, mais sans glacer son âme; Et son épaisse barbe, à gros flocons tombant, Relève de ses traits l'ensemble attendrissant.

La Druïde l'observe, et l'admire en silence;
Jusqu'auprès du vieillard Charlemagne s'avance:
Le barde se croit seul, il va chanter encor.
L'œil levé vers les cieux, tenant sa harpe d'or,
Des chants aériens il attend le génie...
Il prélude... et sa voix aux accords se marie.

- « Salut, printemps sacré! tendre concert des cieux!
- » Salut! Quand de la mort le spectre ténébreux,
- » Sorti du lac désert, sur ma tête s'avance,
- » Le barde chante encor... Ecoutez en silence.
  - » Sans la lyre immortelle, hélas! qu'est le passé?
- » Une lumière éteinte, un monument brisé.
- » Des antiques Gaulois ma voix est la mémoire :
- » Ah! l'oiseau de l'oubli plane en vain sur leur gloire.
  - » Vainqueur, marchant vers eux, lorsqu'un roi conquérant \*
- » S'écrioit : Fier Gaulois, que crains tu maintenant?
- » Rien, répondoit le Franc d'une voix téméraire (1),
- » Hors la chute du ciel. Pour gouverner la terre,

<sup>\*</sup> Alexandre-le-Grand. (Voyez la note.)

- » Rome, qu'il te fallut et d'efforts et de temps!..
- » Ah! la France a pu seule offrir, en peu d'instants,
- » Tes milliers de héros, tes dix siècles de gloire,
- » Et sous un seul monarque!.. O filles de mémoire!
- » Célébrant sur sa harpe et la Gaule et ses preux,
- » Que le chantre des Francs soit l'inspiré des cieux!
  - » Quand glissant sur les eaux, grondant dans les tempêtes (2),
- » La voix du grand Esprit retentit sur nos têtes;
- » Quand du sommet tremblant des chênes inspirés,
- » Le ciel tonne en courroux sur ses fils égarés;
- » Divins aïeux des Francs, sur vos chars de nuages,
- » Météores sauveurs, dispersez les orages!
  - » Hélas! plus de bonheur pour le barde gaulois!
- m Mon amie à mes chants ne mêle plus sa voix :
- » Douce et blanche colombe! au pied de la vallée,
- » Comme un parsum, ton âme en paix s'est exhalée:
- \* Ah! le soir sur le roc... O regrets superflus!..
- » La vierge des amours ne m'apparoîtra plus.
  - » Adieu, forêts! Bientôt, en vapeur fugitive,
- » Mon ombre loin de vous s'envolera plaintive;
- » Adieu, chênes sacrés! sapins audacieux!
- » Sur vos rameaux divins portez mon âme aux cieux.
- » Adieu, harpe céleste!.. Ah! du moins, sur ces plages,
- » Charme mes derniers jours, échos des premiers âges!
- » France!.. à ton nom sacré, que le barde expirant,

» Sente encor son cœur battre... et meure en te chantant!..»

A ces derniers accords, pâle, foible, glacée, D'un souvenir cruel vivement oppressée, L'infortunée Ulnare, à ses maux succombant, Sans force contre un roc, tombe sans mouvement.

Le monarque effrayé l'interroge, l'appelle: Cherchant à lui cacher sa souffrance mortelle,

- Ah! ces accords, dit-elle, ont déchiré mon cœur;
- Un barde fut mon père... » A ces mots, la douleur
  Coupe la voix d'Ulnare... Un morne et long silence
  De ses premiers transports calme la violence.
- « Charle! reprend enfin la vierge des forêts,
- » Avant que loin de toi je m'exile à jamais,
- » Ecoute; mon récit te surprendra peut-être.
  - » D'un barde et d'une Greçque Ulnare reçut l'être :
- » Transplantés par le sort, amants mystérieux,
- » Jadis près d'Eresbourg, ils s'unirent tous deux,
- » Au fond d'un antre obscur : nul mortel téméraire
- » De leurs secrets jamais ne perça le mystère;
- » Moi-même j'ignorai leur vie et leurs malheurs:
- » On m'apprit seulement, qu'en des lieux enchanteurs,
- » De Diane autrefois ma mère fut prétresse :
- » Mais, ô douleur! la mort vint frapper sa jeunesse.
- » Dans l'antre des forêts mon père m'éleva;
- » Au culte de Diane enfant il me voua;

- Et suyant des humains le commerce perside,
- » Lui-même d'Irmensul se fit prêtre et druïde.
- » Son costume sacré, le gui, ses voiles blancs,
- » Tout en lui me charma, dès mes plus jeunes ans;
- » Et, lorsqu'il fut frappé par les dieux homicides,
- » Ulnare se couvrit de l'habit des druïdes.
  - » Charle! ô mon bien aimé! je crois l'entendre encor,
- » Lorsqu'au bord des torrents, seul, sur sa harpe d'or,
- » Il chantoit des Gaulois la céleste origine,
- » De ces fils des Titans\* la vaillance divine.
  - » Charle! des Francs lui-même il étoit descendant;
  - » Ton Ulnare est Française... » A ce récit touchant,

Le roi s'écrie : -- « Ulnare! ah! tu naquis pour Charle...

- » Aujourd'hui, par ma voix, le ciel même te parle:
- » Ainsi que mou pays, que mon Dieu soit le tien!
- » Laisse ton protégé devenir ton soutien :
- » Ne me refuse plus le bonheur de ma vie!
- » Un regard, un seul mot, et nouvelle Eudoxie (3),
- » Viens t'asseoir triomphante au trône des Césars! »

Il dit : l'enthousiasme éclate en ses regards : Mais du barde, à ces mots, la harpe prophétique Soupire en frémissant, un son mélancolique.

\* Callimaque, dans l'hymne à Délos, prophétisa aux Grecs qu'il fondroit sur eux un peuple du Nord, nommé les Gaulois, qu'il fait descendre des Titans. (Hymn. in Delum, vers 174.)

Ulnare a tressailli... Les contemplant tous deux, Le barde lentement s'est avancé vers eux.

- « Noble guerrier! dit-il, phénomène du monde!
- » Ta voix anéantit, ton sourire fécende.
- » Je révois aux Césars, le vieillard de Selma
- » Vint, te montra du doigt, et me dit : Les voilà.
  - » Le pont des sept couleurs, qui joint au ciel la terre,
- » Verra rouler ton char au temple du tonnerre.
- » Je t'étonne... A mes chants ici tout obéit.
- » Connois-tu leur pouvoir?.. Sur les tombeaux, la nuit,
- » Quand je chante, aux accords de ma harpe immortelle,
- » La mort lève sa pierre, et me dit : Qui m'appelle!..\*
- » Du Sicambre\*\* inspiré la trompette a sonné...
- » L'univers demandoit un maître... Charle est né.
  - » Et toi, vierge gauloise! hélas! sur cette terre,
- » Aurore boréale, et comme elle éphémère!
- » Ton souffle est la magie, et ton regard le ciel;
- » Mais ton anneau d'épouse est tombé de l'autel.
- » O Charle! il te falloit, sur la rive harbare,
- » Une égide céleste... Il t'apparut Ulnare. »

S'enfonçant à ces mots dans l'épaisse forêt,

\* Tel est le pouvoir que les chantres du Nord attribuoient à certains chants mystérieux dont ils possédoient seuls le secret. (Voyez le *Hameveel*, rapporté dans MALLET, t. 14, p. 257.)

\*\* Clevis.

Par l'ombre protégé, le barde disparoit.

Charle en vain veut le suivre, il le cherche, il l'appelle;

Mais, tel que ces esprits de substance immortelle,

Qui, prophètes divins, par le ciel envoyés,

Disparoissent aux yeux des mortels effrayés,

Le barde a déjà fui, pour ne plus reparoître.

Ulnare! oh! dans ton cœur quel trouble a du renaître!..
Que de coups à la fois!.. Plus calme cependant,
Ulnare vers le sol s'est courbée, et cueillant
Des branches de verveine, en forme plusieurs tresses.

- « Charle! ainsi des Gaulois les vierges prophétesses\*,
- » De verveine\*\* fleurie ornoient jadis leurs fronts.
- » Ces vestales ainsi, sur le sommet des monts,
- » Des mortels par leurs chants endormoient la souffrance;
- » De l'orage et des flots calmoient la violence;
- » Par dés philtres divins attendrissoient les sens,
- » Et hâtoient le retour des beaux jours du printemps.
  - » Ne vit-on pas jadis la vierge de Nanterre\*\*\*,
- » Sur les bords de la Seine, innocente bergère,
- » Des fureurs d'Attila, seule, sauver Paris?..

<sup>\*</sup> Voyez sur les prêtresses de l'île de Saine la note 3 du ch. VI«

<sup>\*\*</sup> La verveine étoit l'herbe sacrée chez les Gaulois.

<sup>\*\*\*</sup> Geneviève, simple bergère, détourna avec sa houlette la grande armée d'Attila, et sauva les filles de Lutèce de la fureuf des barbares. (Voy. la Vie de sainte Geneviève, patronne de Paris. ANQUETIL, et autres.)

- » O Charle! une Gauloise, en ton heureux pays,
- » Digne de partager le sceptre et la couronne,
- » Au mortel qu'elle aima prophétisa le trône (4).
  - » Pour moi qu'ai-je pu faire! et qu'ai-je été pour toi!..
- » Les enfers ou les cieux agissoient-ils par moi?..
- » Au sentier de la vie en esclave poussée,
- » Vierge surnaturelle, ou prêtresse abusée,
- » Que suis-je?.. hélas! du moins, constante dans ma foi,
- » Le printemps de mes jours n'a fleuri que pour toi. »
  Elle dit; et sa voix oppressée, affoiblie,
  S'est éteinte dans l'air, comme un reste de vie.

Les coursiers de la nuit commençoient leurs travaux, Et rouloient dans son char la fille du chaos, Qui, dans sa course lente, obscurcissant ses voiles, Semoit son manteau noir d'un peuple entier d'étoiles.

Ulnare et le héros, rêveurs, silencieux,
Dans la forêt antique erroient encor tous deux.
Au monarque français la route est inconnue
Mais hélas! de fatigue Ulnare est abattue,
Elle tombe... Le prince en vain cherche un abri;
Nul toit hospitalier ne s'offre devant lui.
Pressant contre son cœur l'objet de sa tendresse,
Il ranime ses sens, il soutient sa foiblesse,
Et bientôt, soulevant ce fardeau précieux,

Il la porte, il la serre en ses bras amoureux.

De la forêt enfin Charle trouve l'issue.

Un antique château se présente à sa vue:

Près des larges fossés Charle arrête ses pas.

Mourante, évanouie, Ulnare est dans ses bras.

Les airs s'étoient chargés d'une vapeur humide;

Le roi sur le gazon dépose sa druïde.

Il va sonner du cor... mais, ô tourment nouveau!
Charle ne connoît point les maîtres du château:
Au pouvoir des Saxons il se livre peut-être...

Il hésite... en leurs mains ira-t-il se remettre!

Que faire!.. Ulnare expire, un vent glacé du Nord,

Là, semble lui souffler le frisson de la mort.

Sans doute elle mourra, si son corps sur la terre

Aux injures du temps passe la nuit entière:

Aux injures du temps passe la nuit entière:
Alternative horrible!.. A ses sens éperdus
Bientôt Charle commande, il ne balance plus;
Il reprend dans ses bras sa belle et tendre amante,
Jusques au pont-levis la transporte expirante,
Saisit le cor... Hélas! sans appui, sans secours,
Eût-il laissé périr qui conserva ses jours!!!

FIN DU CHANT VINGTIÈME.

## NOTES DU CHANT XX.

#### (1) Rien, répondoit le Franc d'une voix téméraire...

Alexandre-le-Grand, sier de ses grandes victoires, et persuade que l'univers entier le redoutoit, du milieu des pompes de Babylone, sit demander aux Gaulois ce qu'ils redoutoient le plus sur la terre; mais quelle sur saurprise de recevoir, au lieu des éloges statteurs qu'il attendoit, la réponse suivante: — Les Gaulois ne craignent sur la terre que la chute du ciel.

### (2) Quand glissant sur les eaux, grondant dans les tempêtes, La voix du grand esprit....

La religion des bardes gaulois avoit quelque ressemblance avec celle des Calédoniens, et avec celle des Francs. Ces derniers reconnoissoient un Etre-Suprême; mais ce n'étoit ni Jupiter, ni Teutatès, ni aucune autre divinité consacrée par le culte des hommes : écoutons à ce sujet l'auteur de la Gaule Poétique, orateur et magistrat célebre que plusieurs ont surnommé dernièrement le Cicéron Français. — « Chez les Francs, le grand » esprit n'avoit point de nom, de sormes, de temples; c'étoit au sein » de la nature qu'ils alloient l'invoquer. Emus par les merveilles de » la terre et des cieux, la gratitude et l'admiration les conduisoient » par degrés, à la connoissance d'un créateur, qu'ils croyoient voir » dans tout ce qui maniseste sa grandeur et sa bonté. Ils pensoient » que les vieux arbres, les rochers élevés, les eaux murmurantes, » étoient initiés à son pouvoir, et ils s'inclinoient devant ces objets » sacrés, qu'ils considéroient comme des intermédiaires entr'eux » et la divinité; comme des organes, qui transmettoient sa volonté » et ses oracles. Tout ce qui avoit du mouvement rensermoit, » disoient-ils, une parcelle de la divine et céleste intelligence; et » Dieu étoit pour eux l'ensemble de la nature animée. Ils écou-» toient sa voix, dans la foudre, dans les aquilons et les torrents: » les brises parsumées étoient son souffle divin : ils contemploient

- » sa gloire, dans les rayons du soleil, dans la splendeur des » météores et des astres qu'il a prodigués à la nuit. Ils voyoient » le restet de son sourire, sur les nuages pourprés du matin, » dans le limpide azur des fontaines, et sur les gazons émaillés » de fleurs. » C'est ainsi que l'Être invisible étoit vu. ( Gaule Poétique, III. récit, p. 125 et 126.)
  - (3) Un regard, un seul mot, et nouvelle Eudoxie, Viens t'asseoir triomphante au trône des Gésars!

Le Romain lui-même sit, en saveur d'une nation dont il admiroit la valeur, une exception à la loi qui désendoit aux empereurs d'épouser une étrangère; et le trône des Césars vit s'asseoir, près d'Arcadius, la Française Eudoxie, sille du Franc Baudon, qui sut mère de Théodose le jeune. ( Gaule Poétique, liv. I.)

- (4) Au mortel qu'elle aimoit prophétisa le trône.
- « Dioclétien, n'étant que simple officier, rencontra dans les
- » Gaules une femme fée : elle lui prédit qu'il parviendroit à l'em-
- » pire, lorsqu'il auroit tué Aper. Aper en latin signisse sanglier.
- » Dioclétien sit la chasse aux sangliers sans succès; ensin, Aper,
- » préset du prétoire, ayant empoisonné l'empereur Numérien,
- » Dioclétien tua lui-même Aper d'un coup d'épée, et devint le
- » successeur de Numérien.» (CHATEAUBRIAND, t. II. Des Martyrs, notes du livre X.)

FIN DES NOTES DU CHANT VINGTIÈME.

# CHANT XXI.

Tandis que Charlemagne erre au sein des sorêts, Séparé de son prince, accablé de regrets, A combattre, en son camp, se prépare encor Guise.

Là, sur ces bords lointains, conservant pour devise, Dieu, sa dame et son roi, l'honneur du vieux pavois, Le preux, sier descendant des antiques Gaulois, Couché sur les drapeaux conquis en Germanie, Rêve les souvenirs si doux de la patrie.

Il s'élance en espoir vers ce temps fortuné,
Où, revenu des camps, de lauriers couronné,
Assis sur la pervenche, heureux près de sa mie,
Il lui racontera les exploits de sa vie,
Ses prouesses, sa gloire, et surtout son amour.
Ces deux suturs époux, ensemble tout le jour,
Là, même en se taisant, seront tout éloquence;
Car, entre amants, l'amour séconde le silence.

Près l'antique manoir, Raymond, beau paladin,
Jadis, sous les habits d'un jeune pèlerin,
De sa dame guida la blanche haquenée,
Chez l'hermite pieux de l'urne abandonnée,
Où, dit-on, sous sa grotte, accueillant leurs serments,

Notre-Dame des bois protégeoit les amants.

- « Ah! s'écrioit Raymond, au pied de la tourelle,
- » Bon ménestrel! bientôt, du paladin fidèle,
- » Viens chanter le retour! Ne plus croire au bonheur,
- » C'est douter du pouvoir, des soins du Créateur:
- » Repousser l'espérance en nos cœurs descendue,
  - » O Roi des cieux! de toi c'est détourner la vue. »
    Ainsi l'amour, l'espoir, tout accroît la valeur;
    Tout enflamme les preux; et ce qu'un lâche cœur
    Nomme témérité, confiance illusoire,
    Pour le guerrier français est l'instinct de la gloire.

Mondragant, roi des Huns, la terreur des chrétiens,

Sur la côte opposée électrisoit les siens.

Allumant un bûcher dressé loin de la plaine,

Il égorge lui-même une victime humaine:

Puis sa main du brasier retire un pieu brûlant,

Le présente à sa troupe, et l'éteint dans le sang.

Ce pal, fumante image, entre ses mains infâmes,

Teint des couleurs du meurtre, et noirci par les flammes,

Offre ce sens horrible, emblème menaçant,

Incendie et carnage. — « Ami! dit Mondragant

» A'l'un de ses guerriers, va présenter au brave,

<sup>\*</sup> Voyez sur la manière dont les rois et chess du Nord convoquoient leurs troupes, STRUST, Anglet. anc., t. . — P. PITHOEUS, In glossar. — Capitul. Carol. Magn., fol. 18, 19 et 44, — et autres.

- » Sur le bord de l'Ister, du Raab, de la Drave,
- » Ce signal des combats d'extermination:
- » Que son aspect en masse arme la nation!
- » Et meure dans la fange, abreuvé d'infamie,
- » Tout lâche enfant du Nord, qui dans la Pannonie,
- » Pourra rester oisif après l'avoir reçu! »

Ainsi parloit le monstre. Un torrent inconnu, Non loin rouloit ses flots... alors, sur l'autre rive, Harald le Scandinave, à sa troupe attentive,

Adressoit ce discours : - « Fils des rois de Midgard \*!

- » Thor nous guide aux combats : d'Odensée et d'Asgard
- » Méritons d'assister aux immortelles fêtes!
- » Sur des patins légers devançant les tempêtes (1),
- » Quelque jour, avec nous, Uller traversera
- » L'heureux fleuve glacé qui mène au Vahalla.
- » S'il faut mourir, du moins, couronnant notre gloire,
- » Que nos derniers soupirs soient des chants de victoire!
- Tous, nous désavouerons, imitateurs d'Odin,
- » Les tourments de la mort par le ris du dédain.
- » Méritons de Biard l'épitaplie immortelle (2):
- » Il tombe, rit et meurt. Scandinave fidèle!
- »Le grand frêne *Idrasil* \*\*, égide des héros,

<sup>\*</sup> Ville bâtie pour les sils des hommes avec les sourcils du géant \* Wille bâtie pour les sils des hommes avec les sourcils du géant \* \* Wille bâtie pour les sils des hommes avec les sourcils du géant \* \* Wille bâtie pour les sils des hommes avec les sourcils du géant \* \* Wille bâtie pour les sils des hommes avec les sourcils du géant \* \* Wille bâtie pour les sils des hommes avec les sourcils du géant \* \* Wille bâtie pour les sils des hommes avec les sourcils du géant \* \* Wille bâtie pour les sils des hommes avec les sourcils du géant \* \* Wille bâtie pour les sils des hommes avec les sourcils du géant \* \* Autorité dans l'hymne scandinave , au chant X , et dans \* \* In the substitute of t

<sup>\*\*</sup> Voyez sur le frêne Idrasil la note 4 du chant Xo.

» Va sur nous, dans les camps, étendre ses rameaux. »

Il dit : sa troupe écoute, et l'admire en silence.

Sur les bords du torrent le roi des Huns s'avance :

Déjà l'ombre du soir couronnoit l'horizon:

Un arbre que jadis renversa l'aquilon,

Croisoit l'abîme obscur, et joignant chaque rive,

Jetoit un pont tremblant sur l'onde fugitive.

L'astre des nuits, sortant d'un nuage entr'ouvert,
Réfléchi par les flots, apparoît au désert,
Entre les pins touffus, noirs amants des ténèbres,
Tel qu'un spectre au milieu des monuments funèbres:
Il semble, en ces forêts, guide mystérieux,
Venir furtivement chercher les malheureux
Destinés aux revers, condamnés aux alarmes,
Pour les conduire en paix hors du vallon des larmes:

- « Harald! dit Mondragant, laisse-là ton Asgard,
- » Ton Uller, ses patins, et ton grand roi Biard!
- » Il s'agit de combattre en ces champs mémorables,
- » Et non d'y raconter de ridicules fables.
- » Harald! imite-moi, je porte à mon côté
- » Mes ancêtres, mes lois, et ma divinité. »
  - « Guerrier! répond Harald, à peine, en ta patrie,
- » Connois-tu l'être obscur qui te donna la vie:
- » Aisément je conçois qu'un soldat sans aïeux
- » Affecte un tel dédain pour d'anciens noms fameux;
- » Mais, malgré ses sureurs et sa maxime impie,

- » Ces noms seront toujours l'orgueil de la patrie.
- » Va, méprise nos lois, nos aïeux, notre Asgard!
- » Tes principes sont ceux des enfants du hasard.
  - » Tu vantes ta valeur : nul dieu ne la seconde.
- » Si Harald en champ clos te disputoit le monde,
- » Je te dirois d'avance...: Étre présomptueux!
- » Fuis! cède-moi la terre! » A ces mots, surieux,
- La terre!.. dit le Hun, celle que je t'apprête,
- » Toute l'éternité pèsera sur ta tête. »

Il dit; mais de dédain son rival a souri:

L'odieux chef des Huns veut s'élancer sur lui;

Mais le pont du torrent s'opposant à sa rage,

Vieux arbre consommé lui refuse un passage.

Harald s'est écrié: — « Va, le torrent en vain

- » Nous sépare aujourd'hui... la vengeance, demain,
  » Ailleurs rapprochera le brave du perfide. »
- S'entourant, à ces mots, de sa troupe intrépide, Le Scandinave altier s'éloigne lentement.

Une tour isolée, antique monument,

Sert de tente au héros; il y rentre en silence;

Il n'a qu'une pensée... un désir... la vengeance.

Mais du chef de l'armée alors un ordre écrit,

Vient engager Harald à se rendre la nuit,

Non loin de la forêt, seul, sous l'antique chêne

Qui, près le mont Cramer, isolé sur la plaine,

Fut au dieu Teutatès\* voué par les Saxons:

Là doit se réunir au prince des Slavons,

Le souverain des Huns; Vitikind les rassemble,

Afin que ces héros se concertent ensemble

Sur un secret dessein dont il n'instruira qu'eux.

Flatté d'être appelé par un prince sameux A ce conseil de Rois, le chef des Scandinaves, Aux salles du banquet en informe ses braves.

- « Compagnons, leur dit-il, l'orgueilleux Mondragant
- » Doit au chêne sacré se rendre également :
- » Qu'il trouve sur sa route une mort méritée!
- » Que le torrent reçoive en son onde irritée,
- » Du monstre audacieux le cadavre sanglant!
- » Vingt guerriers vont partir... Déja Nastrong\*\*l'attend.»

  Mais Scothler s'est levé : fameux par sa sagesse,

  Ce scalde de son prince éleva la jeunesse :
- « L'ai-je bien entendu!.. Quoi! le chef de l'Etat,
- » Harald, veut se venger par un assassinat!..
- » O mon maître! quel scalde, illustrant ta mémoire,
- » Après un tel forsait pourra chanter ta gloire!..
- » Enflammant les guerriers par leurs chants belliqueux,
- » Tu le sais, aux combats, les scaldes\*\*\* valeureux

<sup>\*</sup> Teutatès, fils d'Odin. C'est le même que Thor.

<sup>\*\*</sup> Nastrong, c'est l'enfer. (Voy. note 13 du chant VIIe.)

<sup>\*\*\*</sup> Voyez, sur les scaldes et leurs attributions, la note 12 du chant VIIe.

- » Sont des héros passés les annales vivantes :
- » Que diront-ils de toi!.. Consuses et tremblantes,
- » Leurs harpes se tairont... Silence accusateur,
- » Tu seras à jamais la honte du vainqueur! »

  Il dit; mais furieux, le ches des Scandinaves
  A chassé le vieillard de la salle des braves.
- " Garde toi de jamais reparoître à mes yeux! »

  A t-il dit à Scothler. La nuit couvroit les cieux:

  Harald monte au sommet de sa tour délabrée;

  Il est seul: tout à coup, d'une harpe inspirée,

  Les sons harmonieux parviennent au héros:

  Il écoute, surpris; Scothler chante ces mots (3):
  - « A l'heure où l'indigent, oubliant sa misère,
- » Du moins repose en paix sur son lit de fongère,
- » Errant, et sans secours, Harald! ton vieux ami.
- » Courbant son front glacé, par l'âge appesanti,
- » Fugitif, ne sait plus où reposer sa tête.
- » Quel est son crime? hélas!.. du ciel digne interprète,
- » Il t'indiqua toujours le chemin de l'honneur;
- » Il te le montre encor : sa voix parle à ton cœur.
- » Oh! que jamais le crime, en fascinant ta vue,
- » A ta prospérité ne serve d'avenue!
- » Crains-tu qu'un ennemi, protégé par le sort,
- » Ne t'immole à sa haine? Eh! qu'importe la mort,
- » Si ton nom renommé va faire, en ta patrie,

- » Battre un cœur généreux mille ans après ta vie!
- » Avant tout, la vertu: qu'importent les revers!
- » Le malheur véritable est d'être né pervers.
  - » Harald! dût l'aquilon, soufflant avec furie,
- Dans mes veines glacer les sources de ma vie;
- » De la faim, de la soif, dussé-je lentement,
- » A ta porte étendu, subir l'affreux tourment;
- » Scothler, ton ancien guide, ami de ton vieux père,
- » Ne s'écartera point de ta tente guerrière.
- » Que peut-il craindre encor!.. Des vieillards expirants,
- » O Harald! s'il est vrai que les derniers accents
- » Aient un pouvoir magique, en ces lieux je demeure;
- » J'implorerai mon fils jusqu'à ma dernière heure:
- » Son cœur n'est qu'égaré, mais n'est point avili;
- » Et mes derniers accents parviendront jusqu'à lui. 4

Scothler chantoit encor... mais de la tour déserte, Soudain la porte basse à ses yeux s'est ouverte; Et Harald, l'œil en pleurs, s'est jeté dans ses bras.

- « Scothler! ô mon ami! moi causer ton trépas!..
- » Pardonne à ma jeunesse une erreur passagère!
- » Sois toujours de ton fils le guide tutélaire!
- » Mes remords t'ont vengé... Scothler, pardonne-moi!
- » Je reviens aux vertus, en revenant à toi. »

Il dit, et contremande un ordre sanguinaire.

Cependant l'heure suit; au chêne solitaire, Près de porter ses pas, levant au ciel les yeux:

- O Braga! dit Harald, chantre éloquent des dieux!
- » Daigne au conseil des rois, éclairant ma jeunesse,
- » Dans l'âme d'un soldat descendre ta sagesse! »

  Il dit; et se rend seul où Vitikind l'attend.

  Sur le sommet du chêne, un fanal éclatant,

Perçant l'obscurité, du héros intrépide Au loin frappe la vue, et vers l'arbre le guide.

Bientôt au pied du mont Harald est parvenu;

Au même lieu déjà Mondragant s'est rendu.

- « Fils d'Odin! dit le Hun, Lock, le dieu de l'adresse,
- » Ne te prévient donc pas des piéges qu'on te dresse?
- » Vois ce fanal!.. il luit sur tes derniers instants.
- » L'arbre de Teutatès, sans ces seux éclatants,
- » Ici m'eût présenté l'emblême de ta vie,
- » Obscurité profonde. » Il dit : ô perfidie!

Contre le sol Harald sent ses deux pieds saisis

Par un lacet de ser : ses efforts inouïs

Resserrent mieux encor le cercle qui l'arrête.

La clarté du fanal meurt... Soudain, sur sa tête,

L'arbre de Teutatès à grand bruit s'abattant,

Le renverse et l'écrase aux yeux de Mondragant

Qui, vil railleur, lui crie: — « Arbitre de la guerra!

- » Te voilà déchargé des destins de la terre !
- » Héritier d'un grand nom!.. vois!.. du côté d'Asgard,

- » S'élève un météore... O prince de Midgard!
- » C'est le frêne Idrasil, sur ces rives bénies,
- » Qu'ont abattu sur toi les douze Valkyries. »

Déjà Harald n'est plus: Mondragant, en secret,
Donne ordre qu'on l'enterre au sein de la forêt.

Emissaires zélés, deux làches satellites,
Exécutant soudain ses volontés prescrites,.

Transportent le cadavre en des bois ténébreux:
Ils vont creuser le sol... mais, ô terreur! vers eux,
A travers les sapins, quel objet se dirige?..

Un guerrier gigantesque... Il s'avance... ô prodige!
Une ombre l'accompagne, et marche à ses côtés:
A cet étrange aspect, d'horreur épouvantés,
Les Huns, laissant Harald étendu sur la terre,
S'échappent sans remplir leur honteux ministère.

O trouble du coupable! en ce bois menaçant, Grossis par la terreur, cette ombre, ce géant, C'étoient Ulnare et Charle... Alors, d'un pas rapide, De sa route égaré, le monarque intrépide, Près d'Ulnare suivoit le détour sinueux Qui, près du château fort, les conduisit tous deux.

Des astres de la nuit la paisible lumière, D'une gaze d'argent sembloit couvrir la terre : Prêt à sonner du cor, Charlemagne agité, Contemple du château la sombre majesté.

Au pied des murs du fort, citadelle imposante,

Dans de larges fossés dormoit une eau stagnante.

Attaqués par le temps, et déjà découverts,

Quatre donjons aux vents livroient leurs flancs ouverts,

Depuis long temps peuplés de ces oiseaux funèbres,

Qui, prophètes de mort, habitent les ténèbres.

Entre ces vieilles tours, monuments délabrés, S'élevoit le château, dont les murs réparés, Solidement construits, imprenables peut-être, Paroissoient orgueilleux de renfermer leur maître.

Charle n'hésite plus... Sur ces remparts déserts,
Bientôt le son du cor fait retentir les airs.
Un nain paroît... observe... et de la forteresse,
A sa perçante voix, le pont-levis s'abaisse.
Sous un large portique, éclairé foiblement,
Le nain mène, en silence, Ulnare et son amant,
Et leur fait traverser plusieurs salles gothiques.

Des casques, des drapeaux, des armures antiques, Brillent de tous côtés les faisceaux orgueilleux.

Le bruit seul de leurs pas retentit autour d'eux.

Ils s'avancent... Bientôt, dans une vaste salle,

Près d'un large foyer, d'où la flamme s'exhale,

Un vieillard les reçoit; ses traits et sa douceur,

Dès le premier abord, parlent en sa faveur:

Il ranime les sens d'Ulnare anéantie;

Lui prodigue ses soins, la rappelle à la vie;

Et, par son tendre accueil, par ses discours touchants,

Semble un père chéri qui reçoit ses enfants.

Ses généreux secours, son heureuse assistance,

Ont vivement touché le héros de la France.

Des mets simples, servis et sans luxe et sans art (4),

Sont aux deux voyageurs présentés. « — Bon vieillard!

- » Dit Charle, un jour puissé-je, heureux de ta présence,
- » Te payer le tribut de ma reconnoissance!
- » Mais apprends-moi ton nom: Mon nom est Clodhérant,
- » Lui répond le vieillard; ainsi que toi vaillant,
- » Jadis j'ai combattu... mais les malheurs et l'âge
- » Ont épuisé ma force, et glacé mon courage.
  - » O mon fils! ton accent, tes discours et tes traits
- » M'ont appris ton pays... tu dois être Français...
- » Ah! ne t'alarme pas! l'aride Germanie
- » N'eut jamais mon amour, et n'est point ma patrie :
- » Sans pouvoir les quitter, j'abhorre ces climats:
- » Le sort le plus cruel attache ici mes pas.
- » Jeune, je débutai par un crime funeste:
- » Jadis je sus Français... Mes pleurs disent le reste.
  - » Notre culte est le même : au sein de la forêt,
- » S'élève une chapelle, où la nuit, en secret,
- » Seul avec mes remords, et tout à ma souffrance,

"Je vais prier le ciel pour Charle et pour la France!"

Il dit: Charle attendri de cet aveu touchant,

Presse contre son cœur la main de Clodhérant:

Quelques pleurs fugitifs obscurcissent sa vue,

Et le vieillard sensible, en ces mots continue:

- « Sur les bords de la Loire, en ces climats heureux,
- » Admirés des mortels, savorisés des cieux,
- » Clodhérant prit naissance. O Tours! ô ma patrie!
- » Faut-il, sans te revoir, que j'achève ma vie!..
- » Bords charmants de la Loire, et vous, rocs sourcilleux,
- » Témoins de mes beaux jours, et de mes premiers jeux!
- » Prés fleuris, où la course exerçoit ma jeunesse!
- » Echos, qui répétiez mes accents d'allégresse!
- » O vous, qui d'un proscrit ne vous souvenez plus!
- » Berceaux de mes aïeux, qu'êtes-vous devenus!..
  - » Ah! dans mon âme encor retentit mon enfance;
- » Comme des sons divins d'amour et d'innocence,
- ». Qui, s'élevant en chœur, vers les dômes sacrés,
- » Bientôt, dans le lointain, se perdent par degrés. »

Des larmes, à ces mots, se faisant un passage, Du vieillard vénérable inondent le visage:

- « Pardonne! ajoute-t-il, retenant ses sanglots;
- » Pour moi le souvenir est le plus grand des maux :
- » Apprends et mes erreurs, et leur suite funeste,
- » Hélas! j'ai tout perdu... Le remords seul me reste.

- » Toi qui m'as tant puni, laisse-moi, Dieu cruel!
- » Revoir un seul instant le hameau paternel!
- » Là, je croirois encor, enivré d'allégresse,
- » Respirant l'air natal, ressaisir ma jeunesse.
  - » Quand le vaillant Pépin, père et fils de héros,
- » Contre les fiers Saxons dirigea ses travaux,
- » Seigneur! j'entrois à peine au printemps de mon âge.
- » Heureux temps! tout sembloit sourire à mon courage.
- » Vaillant, riche, bien fait, né d'un illustre sang,
- » Heureux dans le passé, glorieux du présent,
- » L'avenir ne m'offroit qu'une image riante :
- » L'aurore de mes jours brilloit éblouissante;
- » Aurois-je pu prévoir un destin rigoureux!..
- » Mon roi me chérissoit... et j'étois vertueux.
  - » J'accompagnai Pépin en ce climat sauvage;
- » Au milieu des combats signalant mon courage,
- » Je soutins noblement le nom de mes aïeux;
- » Et mon prince l'orna de titres fastueux.
- » Mais, ô funeste sort! ô douleur éternelle!
- » En ce même château, je vis la jeune Osnèle.
- » Redoutant les Français, pour un père chéri,
- » Osnèle en suppliante implora mon appui.
- " Fraîche comme la rose ouverte par l'aurore,
- » Osnèle des vertus s'embellissoit encore:
- » Je la vis, je l'aimai, je perdis le bonheur;

- » Et l'amour sut en moi le tombeau de l'honneur.
  - » Bientôt sous mes drapeaux un ordre me rappelle:
- ' » On poursuit les Saxons... Il faut quitter Osnèle...
  - » Osnèle gouvernoit et mon cœur et mes sens:
  - » Je lui sacrifiai patrie, honneur, parents;
  - » Et, lâche déserteur, chassant de ma mémoire
  - » Le cruel souvenir d'avoir souillé ma gloire,
  - » D'avoir quitté mon roi, d'avoir sui mes drapeaux,
  - » Je vécus, près d'Osnèle, en un honteux repos.
    - » Mais le ciel, qui punit les erreurs criminelles,
  - » Troubla bientôt la paix de deux époux fidèles:
- · » A peine d'un hymen j'avois serré les nœuds,
  - » Que m'enlevant Osnèle, un rival furieux,
  - » Chef de brigands, me laisse, en ce triste rivage,
  - » Pour compagne la honte, et pour seul bien la rage.
    - » Osnèle, courageuse et ferme en son malheur,
  - » Dans les fers d'un tyran conserva son honneur :
  - » Mais le guerrier sauvage, amant de mon Osnèle,
  - » Atteint dans les combats d'une flèche mortelle,
  - » La condamme, en mourant, à subir, sous ses yeux,
  - » Des supplices connus un des plus monstrueux.
    - » Seul, d'Osnèle un matin je déplorois l'absence;
  - » Vers moi, dans la forêt, une femme s'avance...
  - » Un voile épais la couvre... A sa marche, à son port,
  - » Même à ses vêtements, mon âme, avec transport,
  - » Palpitante d'espoir, croit reconnoître Osnèle.

- > Elle marche avec peine... Un enfant est près d'elle;
- → Il semble la conduire... Oh! qui que vous soyez!
- » M'écriai je éperdu, me jetant à ses pieds;
- » Terminez de mon cœur la souffrance cruelle...
- » Parlez! parlez de grâce! êtes-vous mon Osnèle?..
  - » A genoux, hors de moi, je proférois ces mots:
- » Quel trouble me saisit! j'entends de longs sanglots...
- » Le voile est soulevé... J'aperçois l'inconnue...
- » C'est Osnèle... O surprise, horrible, inattendue!
- » Ses yeux, ses yeux charmants, à la clarté du jour,
- » Par un crime inouï, sont fermés sans retour.
- » Plus d'attraits, de fraîcheur, ni de grâces en elle!
- » Mon épouse n'est plus que le spectre d'Osnèle.
- » Cher époux! O moment de tendresse et d'horreur!
- . Me dit l'infortunée, en tombant sur mon cœur,
- > Mon ceil ne te voit plus... ton rival... un barbare...
- » Je l'interromps... L'excès du désespoir m'égare :
- Danèle! m'écriai-je, idole de mon cœur!
- » Ma funeste tendresse a causé ton malheur:
- » J'ai perdu mon Osnèle en me perdant moi-même.
  - » Quel discours!.. quel accueil!.. En mon délire extrême,
- » Ma main la repoussoit... et mes yeux égarés
- » Fixoient, avec effroi, ses traits désigurés.
- » Ce dernier coup l'accable... O Clodhérant! dit-elle,
- » L'horreur seule... voilà ce que t'inspire Osnèle!...
- » Dieu juste! en est ce assez!.. O toi que j'adorois!

- » Cher Clodhérant, adieu! sois libre désormais!
- » Que les remords enfin cessent de te poursuivre!
- » Tu ne peux plus m'aimer... moi, pourrois-je encor vivre!..
- » Nos amours finissant, tout est fini pour moi:
- » A peine ici j'ai pu me traîner jusqu'à toi.
- » Osnèle, avant ta mort, vouloit encor entendre
- » Le doux son de ta voix... Epouse toujours tendre,
- » Dans tes bras expirante, en cet affreux moment,
- » Plus que jamais Osnèle adore Clodhérant.
- » Elle dit, et voudroit continuer encore;
- » Mais en vain... Sa voix meurt, son teint se décolore,
- » Elle tombe à mes pieds... Sa douleur, son effroi,
- » Les maux qu'elle a soufferts pour venir jusqu'à moi,
- » L'épouvantable arrêt exécuté sur elle,
- » De sa vie ont éteint la dernière étincelle.
- » En vain l'air retentit de mes'cris superflus;
- » En vain j'appelle Osnèle... Elle n'existe plus. »

Là s'arrête oppressé le vieillard trop sensible...

Charle attendri, le plaint, calme sa peine horrible;

Et bientôt, reprenant le récit de ses maux,

L'hôte du vieux manoir continue en ces mots:

« — J'ignore, ô paladin! comment, privé d'Osnèle,

» Ici je pus survivre à ma douleur mortelle:

- » Mes mains dans la forêt creuserent son tembeau;
- » J'ensevelis mes jours dans ce triste châtcau...

- » Pour joindre Osnèle enfin, j'attends ma dernière heure:
- » Seul, depuis quarante ans, sur sa tombe je pleure;
- » Et, pour rendre ici-bas mes tourments plus cruels,
- Ainsi que mes remords, mes jours sont éternels.
  - » Mes larmes sont encor mes seules jouissances.
- » Honte de ma patrie, auteur de mes souffrances,
- » Hélas! j'aurai passé sur la terre, inconnu
- » Comme un fleuve sans nom, dans le désert perdu.
  - » O mon fils! quand la mort eut frappé mon amie,
- » Seul avec mes remords, traître envers ma patrie,
- » Livide, l'œil hagard, d'un pas tremblant j'errois,
- » Tel qu'un tigre féroce, au milieu des forêts....
- » Dans des antres profonds, maudissant l'existence,
- » De mon sein, qu'égaroit l'excès de la souffrance,
- » Pendant des jours entiers sortoit ce cri d'horreur:
- » Fuis l'aspect des mortels! fuis, lâche déserteur!...
- » Alors, désespéré, me roulant sur la terre,
- » J'appelois le trépas... Rejetant ma prière,
- » Les vents autour de moi, mus par un dieu vengeur,
- » Me repoussoient ce çri : Fuis, lache deserteur!
  - » De terreur, mes cheveux se dressoient sur ma tête;
- » J'entendois et mugir et siffler la tempête;
- » Pour tonner sur mon crime, alors, au fond des bois,
- » La nature sembloit avoir pris une voix.
- » Eperdu, je rentrois; furieux, en démence,
- » Sur ma couche accablé, dans l'ombre et le silence,

- » Je tombois... quand soudain, un songe plein d'horreur,
- » Me répétoit encor : Fuis, lâche déserteur! »
- Du vieillard, à ces mots, la voix foible et tremblante, Au milieu des sanglots s'exhale gémissante: Il se tait; et le poids de sa vive douleur, Comprimé dans son sein, retombe sur son cœur.

Touché de ce récit, le héros de la France Cherchoit de Clodhérant à calmer la souffrance, Quand, soudain, dans les airs, lè son aigre du cor, 'Au fond du vieux manoir se fait entendre encor. A ce bruit, prolongé sous des parvis gothiques, Par l'écho résonnant de mille arches antiques, Le vieillard étonné se lève... Un vent glacé, Dans ses vastes salons mugissoit courroucé: Il écoute... Peut-être a-t-il pu se méprendre... Pour la seconde fois le cor se fait entendre : La Druïde a frémi... Charle la voit trembler : Pour la première fois Charle se sent troubler.' Ah! peut-être bientôt un ennemi barbare Va menacer ses jours, ou lui ravir Ulnare: Peut-être pour jamais on ya les séparer; Ah! près d'elle plutôt puisse-t-il expirer! Le roi tire son glaive, à combattre il s'apprête; Et déjà, d'un front calme, il attend la tempête.

Le vieillard quitte Charle; il désire savoir

Quels nouveaux étrangers abordent son manoir:

Lui seul au devant d'eux marche avec assurance.

Partout dans le château règne un profond silence.

D'une lampe, non loin, la funèbre clarté,

Semble péniblement percer l'obscurité.

Le retour du vieillard long-temps se fait attendre:

Enfin, dans le lointain, des pas se font entendre.

Le maître du château s'approche lentement;

Ún seul guerrier le suit... Chèvalier imprudent,

Ce guerrier, loin des siens, dans la forêt, sans doute,

Se sera, comme Charle, égaré de sa route.

L'inconnu sous son casque à dérobé ses traîts:
Sa magnifique armure est celle d'un Français;
Mais, ô conduite étrange! en ce manoir paisible,
Ce nouveau paladin, d'un air sombre et terrible,
Observe assidûment le monarque français,
Ecoute ses discours, et ne parle jamais:
Armé de pied en cap, la visière baissée,
Il cache en même temps ses traits et sa pensée.

Sans paroître observer le farouche inconnu, Le prince a renoué l'entretien suspendu: Du vieillard il écoute, assis auprès d'Ulnare, Quelques nouveaux récits sur un pays barbare; Puis bientôt, à regret, le sensible héros, ...
Va goûter un instant les douceurs du repos.

Alors le chevalier, surnommé du Silence (5), Que quelque vœu peut-être, ou quelque pénitence, Selon la loi des preux, a dû rendre muet, Semble, en se retirant, s'éloigner à regret.

Au haut d'un vieux donjon, d'une forme bizarre,

Le varlet du manoir seul accompagne Ulnare.

A la pâle lueur d'un flambeau résineux,

Ulnare traversant le château ténébreux,

Remarque avec effroi ses vastes galeries,

Ses plafonds marquetés de vieilles armoiries,

Ses détours inconnus, ses murs mystérieux

Qui, d'étoffes tendus, cachent peut-être aux yeux

L'escalier souterrain, ou la porte homicide.

La chambre destinée à la belle Druïde,

Se nomme le salon de l'ombre des sept tours (67.

Là, dit on, immolée au printemps de ses jours,

Sous le fer d'un tyran, d'un jaloux inflexible,

Des vierges du Veser périt la plus sensible.

Depuis ce jour affreux, dans l'ombre, chaque nuit.

Armé de pied en cap, le barbare, à minuit,

Traverse sept donjons d'une marche tremblante;

Et, sur la place même où périt son amante,

Désespéré, se roule... O funestes amours!

Jaloux! craignez le sort de l'ombre des sept tours!

Tout dormoit... les vents seuls se disputoient la plaine:
Quand soudain, brusquement arrachée au sommeil,
Ulnare ouvre les yeux... Ciel! quel affreux réveil!
Quel spectacle effrayant se présente à sa vue!
La Druïde se voit sur la terre étendue....
Au milieu des forêts... une pâle lueur,
Autour d'elle répand une sinistre horreur.
La plus épaisse nuit règne encor sur le monde.
Elle veut se lever... mais, ô terreur profonde!
Un cadavre est près d'elle... Ulnare jette un cri...
Charle n'existe plus, ce cadavre, c'est lui!..

A cet horrible aspect, la Druïde égarée,
Sur le corps du héros tombe désespérée':
Un guerrier la retient... C'est ce même guerrier
Dont le prince, à raison, sembloit se méher.
Ses traits sont découverts : d'une voix douce et tendre,
De l'amante de Charle il veut se faire entendre :

« — Ulnare, lui dit-il, le lâche Clodhérant :

» Vil trompeur, cette nuit a frappé votre amant;

» Mais du moins j'ai sauvé sa dépouille mortelle.

» L'infâme Clodhérant, dans sa rage cruelle,

- » Alloit sur vous encor appesantir ses coups;
- » Ulnare, vous dormiez, je m'emparai de vous;
- » A travers les détours d'une route sauvage,
- » Je vous portai... Le ciel a guidé mon courage.
  - » Ah! peut-être mes soins seront mal reconnus!
  - » Vivre, est-ce un bien pour vous?.. Charlemagne n'est plus! »

Il dit: sa voix sensible est celle d'une femme:

Son langage touchant semble partir de l'âme.

Infortunée Ulnare! un prestige trompeur

Est offert à tes yeux, pour déchirer ton cœur:

Ce cadavre fatal, étendu sur la terre,

Est celui de Harald, qu'un monstre sanguinaire

Immola la nuit même... et quelque enchantement

Donne à ce guerrier mort les traits de ton amant.

La sœur de Vitikind te tient en sa puissance :

Par son savoir magique assurant sa vengeance,

Triomphante, elle espère, en ces sombres forêts,

Mettre enfin, par ta mort, le comble à ses forsaits.

La vierge des forêts expirante, éperdue,
Telle qu'une ombre pâle au tombeau descendue,
L'œil fixé sur le corps, sans voir, sans écouter,
Semble ne rien comprendre, et ne plus exister.
Un sombre égarement règne sur son visage:
Plus de larmes!.. Ulnare offre en ces lieux l'image
De l'esprit des douleurs, qui, des bords ténébreux,

Lève un front sillonné par la foudre des cieux.

Pressant contre son cœur la main de la Druïde, La sœur de Vitikind, du ton le plus perfide, S'est écriée: — « Ulnare, ah! fuyons! hâtons-nous!

- » Clodhérant nous poursuit, je tremble ici pour vous:
- » Un esquif nous attend sur la rive prochaine;
- » Fuyons! si vous tardez, notre perte est certaine. »
  Elle dit, et soudain, seule guidant ses pas,
  Veut entraîner Ulnare où l'attend le trépas,
  Aux noirs cachots d'Orsmin... Vain espoir! la Druïde
  Repousse avec effroi sa rivale perfide;
  Et d'un ton solennel prononce ce discours :
- « Charle est perdu pour moi, que m'importent mes jours!
- » Maintenant du malheur que me font les tempêtes!
- » Je ne sais où je suis... J'ignore qui vous êtes...
- Mais s'il faut que sans feinte Ulnare ouvre son cœur,
- \* Etranger! je vous hais, vous me faites horreur. \*

La vierge des forêts, vers la voûte immortelle,
Levoit en ce moment les yeux... Qu'aperçoit-elle!..
Une croix dans les airs, en sillons lumineux,
Semble planer sur elle, et la couvre de feux...
Ulnare croit soudain recouvrer sa puissance;
Son exaltation reprend sa violence:
Vierge incompréhensible, astre mystérieux,

Plus que jamais, Ulnare est la fille des cieux.

Fière de ses forsaits, vainement Léonore Cherche à saisir Ulnare, à l'entraîner encore : La Druïde en courroux, s'échappant de ses mains,

- « Audacieux guerrier! quels seroient tes desseins!
- » T'emparer de moi!.. traître! un fol espoir t'égare:
- » Nul terrestre pouvoir ne peut rien contre Ulnare.
- » Respecte en moi du ciel l'instrument merveilleux!
- » La terre m'obéit, sur moi veillent les cieux :
- » Mortelle, déité, prophète, ombre, druïde,
- » Je suis tout, tu n'es rien... Retire-toi, perfide! »

Elle dit: à ces mots, un rayon lumineux

Jaillit en feux pourprés sur ses traits radieux.

De la magie en vain l'infâme Léonore

Essayant les secrets, croit triompher encore;

De l'élève d'Orsmin l'art magique est vaincu;

Le ciel protège Ulnare... Ulnare a disparu.

Mais, pendant son sommeil, une poudre insernale, Qui d'égarer les sens a la vertu satale, Sur elle sut jetée... Elle a sui, mais, hélas! Le trouble et la démence accompagnent ses pas.

Sur les bords du Veser, une vapeur lointaine

Alors couvroit les camps, et sous la nue, à peine,
Du matin laissoit poindre un rayon vacillant:
Couché parmi ses preux, et contre un feu mourant,
Guise dormoit... Soudain un léger bruit l'éveille:
Il se lève... Une voix a frappé son oreille:
Du milieu des brouillards, vers Guise, en ce moment,
Tel qu'un puissant génie, ou qu'un fantôme errant,
A pas mystérieux, seul, un vieillard s'avance:

« — La mort n'a point ravi Charlemagne à la France:

» Lève-toi, chef!.. Le ciel m'a député vers toi;

» Au fort de Clodhérant vole... et sauve ton roi. »
Un éclair a jailli des regards du prophète:
C'est Enulphe!.. Du ciel merveilleux interprète,
Fidèle à sa promesse, au fatal champ d'honneur,
Enulphe n'apparoît qu'aux jours de la douleur.

Déjà brilloit aux cieux l'amante de Céphale,

Lorsque Charle s'éveille... Ulnare, ô nuit fatale!

Ulnare a fui... Grand Dieu! ne peut-il la revoir

Qu'au milieu des périls, et quand meurt tout espoir!..

Hélas! et voudroit-il, à lui-même, barbare,

Redevenir mourant, pour retrouver Ulnare!..

Le son perçant du cor fait retentir les airs... Charle monte inquiet sur les remparts déserts: Ciel! qu'a-t-il aperçu?.. l'étendard de la France! O bonheur! à ses pieds l'heureux Guise s'élance.

A Clodhérant, alors, Charle reconnoissant

Fait connoître son nom, sa puissance, et son rang;

Verse sur le vieillard ses faveurs souveraines;

L'attache à sa personne, et termine ses peines.

Clodhérant, transporté, croit renaître au bonheur:

L'amour de la patrie a rajeuni son cœur,

O Clodhérant! bénis l'homme de la victoire;

Tu finiras tes jours sur les bords de la Loire!

Oh! comment exprimer l'allégresse du camp,

De l'amour des soldats témoignage éclatant!

A l'aspect du héros chacun verse des larmes;

On tombe à ses genoux; on veut toucher ses armes;

On se presse... Guerriers, généraux et soldats,

Baisent avec transport la trace de ses pas.

De l'âme des Français la crainte est disparue;

La gloire au mílieu d'eux semble redescendue:

Ils ont tout oublié, pertes, chagrins, revers;

Les chemins du bonheur leur paroissent rouverts.

Ils ont repris leur place au temple de mémoire;

Leur prince est auprès d'eux, leur prince est la victoire.

Tels, au camp de Fribourg, éclatèrent depuis De semblables transports, à l'aspect de Louis, Quand, des bords du tombeau, renaissant à la vie, Prince jeune et sans tache, orgueil de la patrie, Ce monarque entendoit tout un peuple charmé, L'appeler à grands cris Louis le bien-aimé.

FIN DU CHANT VINGT-UNIÈME.

## NOTES DU CHANT XXI.

(1) Sur des patins légers devançant les tempêtes, Quelque jour avec nous Uller traversera L'heureux fleuve glacé qui mène au Vahalla.

Uller est fils de Sifia et beau-fils de Thor, premier né d'Odin. Sur des patins radieux, il devance les aquilons et les éclairs, glisse sur le fleuve de glace, et s'enfonce par des portiques nébuleux dans les palais aériens du Vahalla. (Voyez l'Edda de MALLET, Ossians und sineds lieder, in-4. Vienne, 1791.)

(2) Méritons de Biard l'épitaphe immortelle : Il tombe, rit et meurt.

Biard, roi du Nord, composa des chants célèbres, mais qui se sont perdus. Il ne nous reste que son épitaphe, il tomba, rit es mourut. (Voyez Torf, serv. dyn. et reg. dan., l. I, c. VII.)

(3) ..... Scothler chante ces mots.

Un roi de Danemarck eut pour gouverneur le scalde Scothler, ou plutôt Starkotter. Ce dernier, ayant osé reprocher au prince sa conduite, et ses mœurs qui commençoient à se corrompre, encourut sa disgrâce, et fut chassé du palais. Le scalde banni veut tenter un dernier effort pour sauver son roi de la corruption et du déshonneur; il se rend la nuit sous les fenêtres du palais. Tout à coup le roi entend les sons d'une harpe; il prête l'oreille, et ces mots parviennent jusqu'à lui:

- « A l'heure où l'indigent, oubliant un moment sa misère, peut
- » du moins reposer sur sa couche ses membres fatigués, moi,
- » l'ami de ton père, qui ne suis coupable que d'avoir voulu te
- » faire chérir la gloire et la vertu, je n'ai plus d'asile... etc... » Le roi ne put résister aux chants du scalde; il courut em-

brasser Starkotter, suivit ses conseils, et devint un prince digne d'éloges.

On voit par ce narré historique que j'ai puisé l'épisode de Scothler dans les annales antiques du Nord: cependant je n'ai point donné la traduction exacte du chant assez célèbre de Star-kotter; je n'en ai donné qu'une imitation. (M. GRABERT l'a traduit avec exactitude en vers italiens.)

(4) Des mets simples, servis et sans luxe et sans art, Sont aux deux voyageurs présentés...

Quelque méchants, quelque mordants que soient les vers de Voltaire, lorsqu'il peut trouver l'occasion de tourner ses rivaux en ridicule, on ne les lit pas moins avec plaisir; et peut-être même ce sont ceux que présèrent la plupart des lecteurs. Tels sont ceux-ci:

- « Fallut diner; car, malgré leurs chagrins,
- " Les malheureux ne font point abstinence :
- » En enrageant on fait toujours bombance.
- » Voilà pourquoi tous ces auteurs divins,
- " Ce bon Virgile, et ce bavard Homère,
- » Que tout savant, même en bâillant, révère,
- » Ne manquent point, au milieu des combats,
- » L'occasion de parler d'un repas. »

## (5) Alors le chevalier, surnommé du Silence.

Dans les vieux châteaux, à la table hospitalière de nos bons aïeux, se rencontroient souvent les guerriers les plus mystérieux; ils n'étoient connus que par les devises de leurs boucliers; par les punitions qu'ils s'étoient imposées; ou par les vœux qu'ils avoient faits, et auxquels ils ne manquoient jamais. Autour du vieux foyer des seigneurs châtelains, se réunissoient, tantôt le chevalier du tombeau, tantôt celui du silence, ou ceux de l'écu blanc, de la lance d'or, du cygne et de la mort. etc. Les fêtes mêmes des châteaux avoient quelque chose d'énigmatique: c'étoit le festin de la licorne, le vœu du paon, etc. (Voyez Sainte-Palaie, Mémoire sur la chevalerie. — Histoire du marquis de Boucicault. — Chateaubbiand, t. 4 du Génie du Christ.)

(6) Le salon de l'ombre des sept tours.

Nos anciens châteaux, sombres et mystérieux, renfermoient toujours des esprits: il est rare de voir un ancien château, qui n'ait quelque vieille chronique, dans le genre de l'ombre des sept tours, et qui ne soit hanté, selon les récits des habitans d'alentour. Presque tous nos vieux châteaux, tapissés de vieilles étoffes, déroboient aux regards, ou des escaliers, ou des passages secrets, ou des trappes: de là tous ces contes absurdes, qui ont donné naissance aux romans à la Radcliff.

FIN DES NOTES DU CHANT VINGT-UNIÈME.

## CHANT XXII.

Déja Charle en son camp voit les malheurs affreux Qui, pendant son absence, ont accablé ses preux:
Ogier n'existe plus, Isambard est sans vie (1);
La dernière bataille enlève à la patrie
Ses plus chers défenseurs, dont les noms révérés,
Par les pleurs de leur roi sont encor illustrés.

Eloignant ses guerriers, Charlemagne en silence,
Au sein de la prière exhale sa souffrance.
Prière! esprit divin! tendre fille des cieux (2)!
Soutien des cœurs souffrants! charme des cœurs heureux!
Ta mère est la vertu, ta sœur est l'espérance;
Et toi seule tu sais, colombe d'alliance,
Douce médiatrice auprès de l'Eternel,
Avant l'heure dernière, élever l'âme au ciel.
Là, le bruyant fracas des vents et du tonnerre,
Est silence profond... tandis que de la terre,
Montant seule et sans bruit jusqu'au trône immortel,

Un député romain à Charle se présente :

Ta voix est tout accords, ta voix ouvre le ciel.

Il porte du pontise une lettre importante;

Charle rompt le cachet, et lit ces mots : - « Grand roi!

- » L'Orient aujourd'hui s'est-ligué contre toi.
- » De ton mépris pour elle, Irène courroucée\*,
- » Arme ses légions... et de loin, l'insensée
- » Jette sur l'Occident un œil ambitieux.
  - » Au camp de Vitikind, ses bataillons nombreux,
- » Sur les champs du Veser déjà doivent s'étendre :
- » Le sort du monde entier d'un combat va dépendre.
- » Ce combat va détruire ou fonder à jamais,
- » Et l'empire romain, et l'empire français.
  - » Si Charle est repoussé, l'ambitieuse Irène (3)
- » Envahit l'Occident qu'à son joug elle enchaîne;
- » Et le Nord peut offrir à l'univers surpris,
- » Les Romains dégradés, et les Francs avilis.
- » Mais si Charle triomphe, Irène sans armée,
- » Tremblante sur son trône, et partout diffamée (4),
- » N'a plus qu'à fuir Byzance, ou qu'à chercher la mort,
- » Et la pourpre romaine est au vainqueur du Nord (5).
  - » Oui, ce dernier combat, Charle! va dans l'histoire,
- » Déterminer enfin et ton rang et ta gloire.
- » De tant de souverains ligués contre un seul roi,
- » Triomphe, et des Césars l'héritage est à toi. »

<sup>\*</sup> Charlemagne avoit refusé sa main qu'elle lui offroit avec son trône. (Voy. Eginh., In Vita Car. Mag.)

Vingt nouveaux bataillons viennent se joindre encore.

Quel grand jour se prépare!.. ô monarque français!

La pourpre impériale est le prix du succès.

Des Sarrasins l'armée, inquiète, incertaine,

Attend, et n'ose encor marcher vers l'Aquitaine.

Contre Charle vaincu tout se déchaînera;

Devant Charle vainqueur tout se prosternera.

Trois jours s'étoient passés: Charle aux combats s'apprête;
L'air retentit au loin des sons de la trompette.
Au milieu de la plaine, entouré de ses preux,
Le monarque applaudit à leurs transports fougueux:
Depuis long-temps ce prince, arbitre de la gloire,
En permettant l'attaque, ordonna la victoire.

D'un combat décisif, vivement désiré,
Charle a fixé le jour, trop long-temps différé;
Quand, la veille, il apprend qu'une horde sauvage,
Traversant le Veser, a, non loin du rivage,
Surpris un corps d'armée, et que par l'ennemi
Ce corps presque défait, est au loin poursuivi.
A son secours il vole : une troupe intrépide,
A travers la forêt suit le chef qui la guide :
Par un chemin direct, jusqu'alors inconnu,
Charle abrège sa route, et sans être aperçu,

Au milieu des Saxons se jette à l'im proviste. Des assaillants troublés la foule en vain résiste : L'aspect seul du monarque a glacé tous les cœurs, Rallié les fuyards, et défait les vainqueurs. Le prince a triomphé... quand le dieu de l'abîme, Vient tendre un nouveau piége au héros magnanime : Dans les rangs ennemis, sous les traits d'un guerrier, Il s'avance vers Charle, et l'osant défier : « — Du sort des nations que ce moment décide! » Charle! ose me combattre! ... Il dit : et le perfide Soulève sa visière, et découvre à ses yeux, Du vaillant Vitikind le front audacieux. Sur lui Charle trompé fond terrible, le presse, Le frappe, le poursuit, fend son casque et le blesse. O surprise! à l'aspect de son sang ruisselant, Le faux Vitikind fuit, et d'un pas chancelant; Pans la forêt s'enfonce... Etonné, Charlemague, Fier d'avoir triomphé du chef de l'Allemagne, Le poursuit, ct dejà le croit son prisonnier : Mais à peine atteint-il, touche-t-il le guerrier, Qu'il semble avoir repris une force nouvelle, Et fuir plus vite encor... puis il foiblit, chancelle, Paroît près de se rendre; et le vainqueur trompé, Sur la bruyère aride, et le roc escarpé, Plus ardent que jamais, poursuit une ombre vaine. Jusqu'au Veser ainsi son faux rival l'entraîne,

Loin de sa troupe, et seul sur un bord étranger.

Sur la rive du fleuve est un esquif léger;

Le vent enfle sa voile; un seul mince cordage,

Autour d'un if passé, le retient au rivage.

Le roi saxon s'y jette, et par l'onde arrêté,

Là, seul et sans secours, il tombe ensanglanté,

Trop foible pour couper la corde de la barque.

Aussitôt des Français l'impétueux monarque, Près de saisir captif son rival abattu, Vers la barque s'élance... Insensé! que fais-tu? Là ta mort est certaine; un dieu d'enfer te guide.

Déjà Charle est au bord du fleuve... Un trait rapide, Soudain lancé d'un roc, send les airs en sissant, Rase le bouclier du monarque imprudent,

Et devant ses regards, vient couper le cordage Qui retenoit encor la nacelle au rivage.

Loin de Charle à l'instant la barque send les slots:

Dans sa voile les vents soussient... Et le héros,

Par un miracle encor a conservé la vie.

D'Irmensul déjoué qui peindroit la surie!...

Il pousse un cri de rage, et loin de la forêt,

Le monstre dans les airs s'élève et disparoît.

Charle alors reconnoît qu'en un piège perfide,

A la mort l'attiroit un fantôme homicide:

Sa tombe alloit s'ouvrir... Mais quel Dieu protecteur,

L'arrêtant malgré lui, lança le trait sauveur?

Son œil cherche... Soudain, sur la rive isolée,

S'offre au sommet d'un roc une femme voilée:

Du ciel vers lui seroit-ce un ange descendu?

Elle est seule... A ses pieds est un arc détendu;

Ses cheveux sont épars; son regard est tranquille:

Sa robe simple est blanche, et son corps immobile.

Charle approche... Grand Dieu! quelle plaintive voix,

Quels sons quel air connu, viennent charmer ces bois!

O Charle!.. quels moments ce doux chant te rappelle!...

« Ah! par l'art de Thétis, que ne puis-je, immortelle,

- » Sous mille formes m'embellir!..
- » Noble guerrier! loin de te suir,
- » Ulnare, en ce bois solitaire,
- » Les prendroit toutes pour te plaire...

Mais sur un ton plaintif se traîne avec effort,

Ce chant jadis d'amour, aujourd'hui chant de mort.

Charle a gravi le roc, s'élance vers Ulnare,

Déjà tombe à ses pieds, de ses deux mains s'empare;

Mais son bonheur est court... Ulnare jette un cri,

Ne le reconnoît point, et s'éloigne de lui.

O malheur! ô surprise horrible, inattendue!

D'Ulnare la raison est tout-à-sait perdue.

Soudain elle se lève, et d'un œil inquiet,

- « Etranger, lui dit-elle, ici, dans la forêt,
- » Tout à l'heure un vautour poursuivoit sous la nue,
- » Un ramier voyageur... Tous les deux à ma vue,
- » Ont abaissé leur vol jusque sur ce bateau :
- » L'onde alloit du ramier devenir le tombeau...
- » Le vautour triomphoit... lorsque sur le perfide
- » J'ai dirigé ma flèche... hélas! d'un vol rapide
- » L'oiseau de proie a fui : mais, ô, dis-moi, guerrier!
- » Qu'est alors devenu mon malheureux ramier? » Charlemagne à ces mots, l'œil sixé sur Ulnare :
- « O vierge des forêts! quel trouble affreux t'égare!
- s Si je te devois moins, croirois-je que c'est toi!..
- » Ulnare! ce ramier... c'étoit Charle, c'est moi.
- » Etrange destinée! amour, raison, folie,
- » Eh quoi donc! tout en toi doit me sauver la vie!
- » Que me veux-tu? répond Ulnare : en ces déserts,
- » Ne suis-je donc plus seule au sein de l'univers?
- » Ta-t-on dit qui je suis? sais-tu qui je peux être?
- » Ecoute, je veux bien me faire encor connoître:
- » J'étois reine de France; et mon puissant regard
- » Etoit jadis partout, et n'est plus nulle part.
  - » Mais tu pleures... Approche; oh! que j'aime tes larmes!
- » Guerrier! déjà ta vue a pour moi mille charmes:
- » Oui, tu ressembles même à mon ancien ami.

- » Je sais tout : Léonore en preux l'avoit suivi...
- » Reste; il faut qu'un instant de moi je t'entretienne:
- » Charle étoit né chrétien, Ulnare étoit païenne;
- » Contre leur union le ciel parut s'armer.
- » Que les dieux sont cruels!.. ils empêchent d'aimer!
  - » Aimes-tu?.. Comme lui, tu gardes le silence:
- » Imite-le, c'est bien. Connois-tu ma puissance?
- » Reine du météore, ou déité des stots,
- » Je brise les poignards, j'anime les tombeaux...
  - » Mais où vit aujourd'hui l'homme de la fortune?..
- » En quel monde?.. Glissant sur un rayon de lune,
- » Si je savois l'oiseau qu'il présère le plus,
- » J'y volerois... Mais non; ces plans sont mal conçus;
- » Car ensin, s'il m'aimoit dans ma forme nouvelle,
- » Sous mes yeux, à moi-même, il seroit infidèle. »
  L'air retentit alors de ses tristes accents:

Charle... Ulnare... Ces mots composent seuls ses chants. Bientôt sa voix s'éteint; mais, nymphe désolée, Echo répète encor ces noms à la vallée.

Sur la rive cueillant quelques fleurs d'églantier, La vierge des forêts les présente au guerrier.

- « De l'amitié, dit-elle, accepte un dernier gage;
- » Je vais partir bientôt pour un très-long voyage...
- » J'entends chanter... Ecoute! oh! la charmante voix!
- » C'est la sienne... Il répond pour la première fois...

- » Au bord de l'eau... là-bas... vois-tu cette nacelle?
- " » C'est là qu'il a péri... c'est de là qu'il m'appelle...
  - » C'est là qu'hier encor il me prit dans ses bras :
  - » Nous suivions cette route... elle mène au trépas...
  - » Qu'est-ce donc que la mort? il faut que je le sache:
  - » Toujours à mes regards la rebelle se cache;
  - » Et, dans un sens contraire, imitant mon grand art,
  - Elle est, comme j'étois, partout et nulle part. » Un sourire, à ces mots, comme un éclair céleste,

Perce de sa douleur le nuage funeste:

Tel on voit, au milieu d'une noire vapeur,

A la fin d'un orage, où régna la terreur,

Un rayon de soleil, soudain traversant l'ombre,

Glisser sa clarté pure au sein d'une nuit sombre:

Ou telle on voit aussi, sur ces funèbres bords Qu'habitent la douleur, le silence, et les morts, Déserts où la nature elle-même succombe, Une rose en bouton fleurir sur une tombe.

- « Eh quoi! s'est écrié le monarque français,
- » Ulnare, je t'appelle, et tu me méconnois!..
- » Je suis Charle... Qui? toi! non: ton esprit s'égare:
- » Il expira, te dis-je, hier... aux pieds d'Ulnare.
- » Hélas! ce coup affreux m'eût déjà fait mourir,
- » Si j'eusse été mortelle. » Après un long soupir, D'un ton mystérieux, elle ajoute à voix basse:

- ~ Paladin! sur ce chêne est-il assez d'espace?..
- » Puis-je écrire deux mots?.. Du céleste séjour,
- » Charle liroit encor quelques lignes d'amour.
- » Nous causerions ainsi des seux les plus sincères,
- » Lui, du palais des dieux, moi du val des misères.
  - » Mais le gui peut servir à ce projet nouveau...
- » Du gui mystérieux va couper un rameau...
- » Que dis-je? non: ta main troubleroit le mystère;
- » Et les manes de Charle... Arrête, téméraire! »
  Alors, montrant du doigt un groupe de cyprès,
  Une sinistre horreur se répand sur ses traits:
- « Grands dieux! s'écrie Ulnare, éloignez ce fantôme!
- » Cet énorme géant, né d'abord foible atome:
- » C'est Léonore!.. ô ciel! vois ses affreux desseins!
- » Plein d'un poison sanglant un vasc est dans ses mains...
  - » Le ciel s'est rembruni des teintes les plus sombres:
- » Allons! voici l'instant où j'évoque les ombres.
- » Manes de mes aïeux! druïdes révérés!
- » Sortez de vos tombeaux! sur ce rivage errez!
- » Pâle flambeau des nuits, Phœbé, reine immortelle!
- » La nature t'attend, ta prêtresse t'appelle.
- » Fantômes, levez-vous! mon œil, en ces forêts,
- » Veut parmi vous revoir le héros des Français.
- » Ah! pour combler mes vœux, sur un léger nuage,
- » Barde ami des Gaulois, descends-moi son image!.. »
- Puis, se tournant vers Charle: \_\_\_ « Oh! regarde! à la fois

- » Que d'ombres sur la rive accourent à ma voix!
- » Charle, hélas! Charle seul, tarde bien à paroître:
- » Seul il reste en sa tombe... Il m'y pleure peut-être...
  - » Sais-tu, noble étranger! qu'heureux triomphateur,
- » D'un colossal empire il fut le fondateur?
- » Peut-être croiras-tu qu'Ulnare sur la terre
- » Fut indigne de lui? Non : quand sa voix guerrière
- » De l'univers entier sembloit fixer le sort,
- » Au rocher des Césars, capitole du Nord,
- » Qui lui prophétisa la pourpre impériale?..
- » Quel glaive reçut-il sous l'arche triomphale?..
- » Quel bouclier divin couvrit ce chef des rois?..
- » Aux éléments vaincus qui sut dicter des lois?..
- » Suis-moi; je puis encor te montrer ma puissance. »

  Conduisant, à ces mots, le héros de la France,

  Au sommet du rocher, sur le fleuve elle étend

  Une baguette d'or... O surprise! à l'instant,

  Des cieux un rayon pur darde ses feux sur elle:

  Reine des éléments, puissance universelle,

  La Druïde commande... et, soumise à ses lois,

  La nature docile obéit à sa voix.
- « Guerrier! s'écrie Ulnare, à tes yeux, de la France
- » Vont briller les beaux jours de gloire et de vaillance..
- » De trois âges futurs vois le tableau divin! »

  Elle dit: son œil jette un éclat surhumain:

  La vierge des forêts, guerrière ou prophétesse,

Divinité du fleuve, ombre, nymphe, ou prêtresse, Est toujours, et partout, esprit surnaturel, La merveille du monde, et la fille du ciel.

Du fleuve et des marais, à sa voix, sur ces plages, S'élèvent les vapeurs en magiques nuages:
Sous cet humide voile, à l'instant même, ont fui
Les déserts, la forêt, et le fleuve ennemi.
L'œil du jour, se glissant sous d'aériens portiques,
Dore de ses rayons des palais fantastiques.
Le brouillard, qui s'engouffre en flots tumultueux,
Sous des toits transparents, et des arcs nébuleux,
Prend aux feux du soleil des couleurs éclatantes,
Des formes et des traits. Ces vapeurs rayonnantes
Présentent, ô prodige! en trois corps séparés,
Trois générations de héros illustrés;
Trois règnes, dont la France enrichira l'histoire;
Trois âges de valeur, trois époques de gloire.

Le premier corps paroît : ses pieux chevaliers
Suspendent aux autels leurs fers armoiriés :
De l'apôtre martyr l'oriflamme éclatante
Les guide... Sur leurs cœurs est une croix sanglante,
Symbole de leur vœu : leurs fronts brillent couverts
Des palmes du Jourdain, du laurier des déserts.
L'écharpe que broda l'aiguille d'une amante,

Suspend à leur côté cette arme triomphante, Ce glaive rédempteur, qui jadis, renversant Antioche, l'orgueil et l'espoir du Croissant, Conquit Jérusalem, et sur le mont Calvaire, Ouvrit le saint sépulcre aux chrétiens de la terre.

Mais revenus des camps, ces redoutables preux De l'amour ne sont plus que les servants heureux! Fêtez, beaux troubadours! muses de la Provence! La gloire et la beauté, l'amour et la vaillance! Sous les créneaux altiers du manoir féodal, Sans pitié, preux courtois! frappe tout déloyal! Et toi! chante à jamais, ô lyre du génie! L'âge heureux, les beaux jours de la chevalerie!

Le second corps paroît: un prince valeureux
Au triomphe a conduit l'élite de ses preux:
Leurs feutres sont ornés de cent plumes brillantes:
Menaçante parure, en boucles ondoyantes,
Leurs longs cheveux tombants flottent au gré des airs,
Tels que les crins épars du lion des déserts.
Leurs coursiers belliqueux, qu'un feu brûlant dévore,
Trempés des eaux du Rhin, marchent fumants encore.
La victoire fidèle a du héros français
Reculé la frontière, et fixé les sujets.

O merveille! pour lui les arts semblent éclore : De l'éclat du midi tous brillent dès l'aurore : Ils versent dans Paris leurs présents merveilleux; Prodiguent leurs faveurs au favori-des cieux; Et, couronnant son front au temple de mémoire, Joignent leur feu céleste au brasier de sa gloire.

Dieu! quels palais divins, quels jardins enchantés,
D'une immortelle cour rassemblent les beautés!
La toile est animée, et le marbre respire.
Là, d'Apollon lui-même a résonné la lyre.
Chassant l'ombre des nuits, des feux resplendissants
Y remplacent l'aurore, et l'onde, à flots brillants,
Du milieu des bosquets, vers les cieux jaillissante,
En perles de saphir retombe étincelante.

Entouré des drapeaux qu'il ravit au Germain,
Là, d'un nouvel Olympe auguste souverain,
Louis, sier de son peuple, et cher à la victoire,
Des grands hommes du siècle orne son char de gloire;
Et, s'appuyant sur eux, brillant de majesté,
Apparoît immortel à la postérité.

Mais quels astres nouveaux, du milieu des alarmes, Sur des débris sanglants, sur une mer de larmes, Demi-dieux inconnus, se lèvent radieux?.. Charle! le dernier corps apparoît à tes yeux.

D'un peuple de héros partout la foudre gronde; Météore brûlant, il traverse le monde : Les rois sont ses vassaux, les peuples ses sujets; Il a pu tout oser, pour lui tout est succès; Et ce volcan fumeux, au fracas du tonnerre, De sa lave sanglante a revêtu la terre.

Quels efforts inouïs! quels combats merveilleux!

Eh quoi! les voilà donc ces conquérants fameux

Qui soumettront un jour l'Egypte, l'Italie,

Rome, Berlin, Madrid, et Vienne, et Varsovie!

Leur audace est sans borne, et leurs exploits sans fin:

Sur le Nil et l'Oder, l'Ebre et le Niémen,

Voguent, ceints de lauriers, les fils de la victoire.

Mais quelle voix s'élève et chante ainsi leur gloire!..

- « O France! l'univers s'est courbé sous ta loi!
- » La terre n'a qu'un peuple, et l'Europe qu'un roi.
- » Tombez, noms éclipsés de Rome et de la Grèce!
- » Le temple de la gloire est l'antique Lutèce.
- » Il n'est plus de succès nouveaux à moissonner;
- » Il n'est plus de grands noms qui puissent étonner:
- » Lisez, vous qui cherchez des prodiges de gloire,
- » Les fastes du grand siècle... et refermez l'histoire. »

Charlemagne à l'instant voit des antres du Nord,
Des cendres de Moscou, la terreur et la mort
Fondre sur les héros, dont l'imprudent courage,
Du démon des hivers ose éveiller la rage.
L'aquilon a mugi... Les magiques vapeurs
Qu'admiroit Charlemagne, ont perdu leurs couleurs:

L'armée a disparu... Sur ces grandes images
A soufflé furieux l'ouragan des orages:
Le prestige brillant s'évapore dans l'air;
Charle n'aperçoit plus que les bords du Veser,
Les rochers, les marais, la forêt ennemie,
Et non loin sur le roc, Ulnare évanouie.

Charle a couru vers elle: en ses bras tendrement
Il l'enlève, la presse, et du rocher descend.
Non loin de cette rive est un hameau paisible:
Là reste un corps français; le monarque sensible
Y dirige ses pas, y retrouve ses preux.
Pâle et sans mouvement, Ulnare au milieu d'eux,
Mourante, est transportée au fond d'une chaumière;
Le prince la confie aux soins d'une bergère:
Pour préserver ses jours de tout péril nouveau,
Un bataillon français entoure le hameau.
Puis au champ des lauriers Charlemagne s'élance:
L'ange exterminateur le guide et le devance.
Vitikind, rois du Nord, peuples germains, tremblez!
Charle vole aux combats... Vos destins sont réglés.

Ulnare cependant, sous son abri modeste, Entr'ouvre sa paupière à la clarté céleste : Un souvenir confus vient redoubler ses maux; Et sa voix languissante a prononcé ces mots:

- « Approche par pitié! dis-moi, bonne bergère,
- » Où suis je? que veux-tu? quelle est cette chaumière?
- » Qu'est devenu celui... qui lui ressembloit tant?..
- » Je voudrois lui parler : que fait-il maintenant?
- » Va le chercher... dis-lui qu'Ulnare veut l'entendre;
- » Il viendra, j'en suis sûre, il est sensible et tendre:
- » Avant d'avoir vu Charle, il m'auroit pu charmer...
- » Hélas! il est trop tard... Je ne puis plus aimer. »
  Elle dit: sur ses traits erre l'inquiétude;
  De ses esprits troublés la vague incertitude
  Semble chercher un but, un refuge, un appui;
  Mais avec la raison, hors l'amour, tout a fui.

Non loin de la chaumière, au fond de la campagne,

Dans les flancs caverneux d'une aride montagne,

Une grotte profonde, effroi des criminels,

Arbitre des destins, et juge des mortels,

La grotte de l'épreuve, au milieu des ténèbres,

Enfonce dans le roc ses mystères funèbres.

Soupçonné d'un forfait, c'est là que le guerrier,

Nu, sur des fers tranchants, roule sans bouclier,

Prouvant à tous les yeux son innocence entière,

Quand, dans l'antre, son sang ne rougit point la terre.

Dans l'eau bouillante, ici, l'accusé se plongeant,

En sort héros, ou monstre, ou mort, ou triomphant.

Là, par le feu rougi, le bronze redoutable

Epargne l'innocent, et brûle le coupable;

Enfin l'air, le feu, l'eau, tout en ce lieu d'horreur

Est épreuve et supplice, est torture et terreur.

A grands cris évoquant les mânes infernales, Brandissant en ses mains des torches sépulcrales, La magicienne Ildhère, en cet antre sacré, Aux épreuves préside, et juge révéré, Seule absout les vertus, ou condamne les crimes.

Son sourire bizarre insulte à ses victimes:

Un large baudrier suspend à son côté

La baguette d'or pur, et le sac redouté

Des philtres, des poisons et des armes magiques.

Tressés en longs serpents, ses cheveux prophétiques,

Tombants ou redressés, environnent son front

Qu'enveloppe sans cesse une noire toison.

Longs, étoilés, et bleus, ses vêtements sur elle

Se drapent à longs plis; et, Gorgone nouvelle,

Sa voix est la terreur, son regard le trépas.

Quelquesois néanmoins le biensait suit ses pas :
Souvent, loin de sa grotte, Ildhère inattendue,
Pour le bien des mortels apparoît à leur vue :
Le malade, expirant sur le lit des douleurs,
Dut souvent l'existence à ses philtres sauveurs :

Mais aussi, quelquesois, par l'enser inspirée, L'horrible Pythonisse, à ses sureurs livrée, Vient à l'infortuné, délaissé par le sort, Porter le désespoir, l'épouvante, et la mort.

A quelques pas d'Ulnare, aux yeux de la bergère,

De vapeurs entourée, au fond de la chaumière,

La Pythie apparoît... un vase est dans sa main.

« — Bergère! lève-toi! prends ce philtre divin!

» Préparé pour Ulnare, il doit sauver sa vie,

» Lui rendre le bonheur, et guérir sa folie.

» Aux volontés des dieux obéis promptement!

» Sinon tremble! » Elle dit, et s'éloigne à l'instant.

Immobile, à genoux, la tremblante bergère,

Long-temps suit des regards la trop célèbre Ildhère;

Puis relève son front, en bénissant les cieux,

A la hâte saisit le vase précieux,

Et bientôt la liqueur, salutaire ou perfide,

Ulnare tombe alors dans un profond sommeil;
Mais de son cœur ce jour verra l'heureux réveil.
En songe, à ses regards, de la voûte immortelle,
Un jeune et bel archange est descendu vers elle.

— Ulnare, lui dit-il, vers les cieux, aujourd'hui,

A coulé dans le sein de la belle Druïde.

- » Lève un regard plus pur, ton Dieu t'appelle à lui.
- » Druïde! abjure enfin ta croyance funeste!
- » Sors des nuits de l'enser, et sixe un jour céleste! »

La vierge des forêts jusqu'au fond de son cœur Sent tarir, à ces mots, l'océan de l'erreur: Déjà brille à ses yeux une nouvelle flamme, Et la grâce en torrents a coulé dans son âme.

Soudain s'ouvrent les cieux... Au fond d'un ciel plus pur,
D'éléments inconnus, sur une mer d'azur,
Se forme un nouveau monde, une terre enchantée:
Dans ce jardin céleste Ulnare transportée,
Des mains du Créateur voit sortir radieux
Les deux premiers humains... Mais, ô douleur! tous deux
Ont trahi leur devoir, ont perdu l'innocence;
Avec le genre humain l'enfer fait alliance.

Dieu proscrit les mortels... Mais, ô bonté des cieux!

Pour les sauver, lui-même un jour mourra pour eux.

Il a lui ce grand jour ... Quel astre sur la terre,

O vierge des forêts! darde au loin sa lumière!

Le jour du salut brille à ton œil étonné;

La mort ne règne plus, le Rédempteur est né.

Pour sauver les humains, il s'en rend la victime,

Il va rouvrir le ciel, il va fermer l'abîme:

Dieu, se faisant mortel, des mortels fait des dieux.

Ulnare! sur la croix monte le fils des cieux...

Mais, versant des vertus la semence féconde,

Là, son dernier soupir est le salut du monde.

Ulnare voit alors se refermer les cieux;
L'archange rayonnant disparoît à ses yeux:
Elle tombe à genoux, et tremblante s'écrie:

— Quel nouveau jour se montre à mon âme ravie!

» Toi que j'ai méconnu, pardonne, Dieu puissant!

» Que désormais mon cœur soit ton temple vivant!

» Je t'adore... Et déjà, si d'un amour extrême

» T'aimer est la vertu, mon cœur est elle-même. »
Elle dit, et s'éveille: ô bonheur mérité!

La raison brille en elle avec la vérité:
Loin d'elle ont déjà fui la terreur et la peine;
Dieu seul règne en son cœur... La Druïde est chrétienne;
Et tombant à genoux, bénissant son réveil,
Elle répète encor l'oraison du sommeil.

De Charle tout à coup, de son amant fidèle,
Le nom toujours chéri se prononce auprès d'elle:
La foudre auroit produit moins d'effet que ce nom.
Avec le souvenir renaît la passion:
Deux amours différents d'Ulnare agitent l'âme;
Un feu divin combat une terrestre flamme;
Et de ses sentiments, troublés, irrésolus,

Le conflit incertain est un choc de vertus.

Mais l'Esprit saint l'inspire : éloignant la bergère, La vierge des forêts, qu'un nouveau jour éclaire, Echappant aux regards du peuple et des soldats, Disparoît... Dieu sans doute aura guidé ses pas.

FIN DU CHANT VINGT-DEUXIÈME.

# NOTE DU CHANT XXII.

### (1) Ogier n'existe plus...

Ogier le Danois, tant célébré par les romanciers, rendit de grands services à Charlemagne, et lui sauva la vie, dit – on, au milieu d'un combat. Plusieurs auteurs lui font finir ses jours dans un couvent de moines; j'ai mieux aimé lui donner une fin plus analogue à son nom et à sa vie.

(2) Prière! esprit divin! tendre fille des cieux!

Soutien des cœurs souffrants, charme des cœurs heureux!

Malheur à qui décrit après Homère: on connoît de ce sublime auteur la description tant vantée des prières, filles boiteuses de Jupiter; j'en vais donner la meilleure traduction qui en ait été saite.

- « Pilles de Jupiter, les modestes prières,
- » Plaintives, et baissant leurs humides paupières,
- » Le front couvert de deuil, marchent en chancelant :
- » Elles suivent de l'œil, d'un pied foible et tremblant,
- » L'injure au front superbe, à la marche rapide :
- L'une frappe et détruit dans sa course homicide;
- Les autres, à leur suite, amenant les bienfaits,
- Arrivent pour guérir tous les maux qu'elle a faits.
- » Heureux qui les accueille! heureux qui les honore!
- » Il en est écouté quaud sa voix les implore :
- » Si l'orgueil les rebute, aux pieds du roi des dieux
- » Elles vont accuser les mépris odieux;
- » Et demandent de lui que l'orgueil inflexible
- » S'attache sur les pas du mortel insensible. »

Placer ainsi mes vers en comparaison avec cette charmante description, c'est mettre tout amour-propre à part; car se trouver en concurrence avec Homère, est ce qu'un auteur doit éviter le plus. La différence des siècles a nécessité une différence de description sur la prière : dans mon poëme, les prières qui transportent l'âme dans le ciel, rappellent ces mots sublimés de Tertullien. — Quand l'âme est dans le ciel, le corps ne sent plus ses douleurs; elle emporte avec soi tout l'homme.

# (3) Si Charle est repoussé, l'ambitieuse Irène Envahit l'Occident...

- « Jamais Charlemagne n'avoit eu à combattre une armée aussi
- » grande que celle qui, sous le commandement du fils d'Irène,
- » d'Adalgise, et du patrice Jean, étoit venue, sur mille vaisseaux,
- » lui disputer l'empire des Césars, et menacer les frontières de
- » la France. » ( MARCHANGY, Gaule Poétique, t. III. )

Theveneau, dans son plan de poëme sur Charlemagne, sait arriver les vaisseaux triomphants du sils d'Irène, jusque sous les remparts de Rome, qu'il prend d'assaut. Constantin sait prisonnier le Saint-Pontise, et lui ordonne de le sacrer empereur: le pape résiste, et Charlemagne, sur ces entresaites, vient disputer au ches de l'Orient le sceptre des Césars, sous les murs de Rome même.

## (4) Tremblante sur son trone', et partout dissamés.

On sait qu'Irène, qui n'avoit pu réussir, ni à épouser Charlemagne, ni à balancer sa puissance, sut détrônée, et remplacée par Nicéphore.

## (5) Et la pourpre romaine est au vainqueur du Nord.

J'ai déjà raconté, dans la note 13 du chant Ier, de quelle manière Charles sut sacré empereur d'Occident. La cour de Constantinople, qui lui disputoit ce titre, avoit réuni tous ses efforts pour l'emporter sur lui : elle échoua dans ses entreprises; et même, ne pouvant empêcher le couronnement de Charle, lui offrit par un hymen de joindre l'empire d'Orient à celui d'Occident : Eginhard assure que Charlemagne resusa cette alliance.

FIN DES NOTES DU CHANT VINGT-DRUXIÈME.

## CHANT XXIII.

Par les heures conduit, des cieux l'astre éclatant,
Dans des plaines d'azur voyageoit lentement,
Et sembloit contempler, de la voûte éternelle,
Les héros belliqueux de l'armée immortelle.
Déjà le champ d'honneur se couvre de soldats;
Mille instruments guerriers préludent aux combats:
Tout s'ébranle et s'émeut; tout s'agite et s'enflamme:
L'ordre est l'art des Français, et l'audace en est l'âme.

O Charle! quel grand jour!.. Si ce bord est soumis, C'en est fait, des Césars le sceptre t'est remis; Et le vainqueur du Nord, qu'ainsi le ciel seconde, Empereur d'Occident, est le maître du monde.

De son camp retranché, le monarque français,
Par un signal d'attaque, ordonne les succès.
Cent escadrons pressés, sur le champ de bataille,
Derrière l'avant-garde, en vivante muraille,
Maintiennent le soldat au poste de l'honneur:
De la nécessité naît encor la valeur.

- « Guerriers! dit le héros, que ce jour de vaillance
- » Soit à jamais la gloire et l'orgueil de la France!

- » Marchons! Vous conduisant à l'immortalité,
- » J'ai légué vos grands noms à la postérité.
  - » Dieu lève en ce moment sa céleste balance;
- D'une part est le monde, et de l'autre est la France;
- » Quels que soient nos destins, triomphes ou revers,
- » Gloire au pays qui, seul, lutte avec l'univers! »

Un aigle en ce moment au haut du camp s'arrête; Son bec tient un laurier... Sur le prince il le jette: Tel on dit qu'autrefois, dans le camp de Sylla (1), Un vent doux et léger tout à coup s'éleva, Qui, dérobant au loin les trésors des prairies, Couronna les Romains de guirlandes fleuries.

Le premier sur la plaine engageant les combats,
Bozon sort d'Héristal, sa troupe suit ses pas.
Tout a fui devant eux comme au feu fond la cire.
Profitant avec art de l'effroi qu'il inspire,
Bozon vole, atteint, frappe, et l'ennemi tremblant
Semble avoir disparu sous son bras foudroyant.
Son aspect seul détruit; sa voix est le tonnerre:
Tel on vit Josué, qu'armoit un Dieu sévère,
Franchir, au son bruyant des instruments guerriers,
Les murs de Jéricho, s'écroulant à ses pieds.

Alors du roi des Huns une manœuyre habile

De Charle avoit tourné l'aile gauche immobile \*:

Vers l'Est, le mont Cramer de Mondragant aux preux

A dérobé la marche... il fond soudain sur eux;

Et dispersant leur troupe, ardent, infatigable,

Sur des monceaux de morts s'élève invulnérable.

Tristan, chef de ces preux, court au géant hautain;

L'attaque; Mondragant s'éloigne avec dédain.

Tristan le suit; le Hun se retourne, et lui crie:

- « Extravagant Pygmée! à t'arracher la vie
- » Tu me forces; meurs donc: de son palais d'azur
- "L'aigle a fondu parfois sur le reptile impur."

  Il dit, lève son glaive, et vers la sombre rive

  Du malheureux Tristan l'âme s'enfuit plaintive.

  Rien n'arrête du Hun les pas audacieux;

  La foudre est dans sa main, l'enfer est dans ses yeux:

  Tel, de ses noirs fourneaux, en laves foudroyantes,

  L'Etna vomit au loin ses entrailles brûlantes;

  Et, sans trouver d'obstacle en son cours destructeur,

  Elève avec orgueil sa magnifique horreur.

Guise a vu de Tristan fuir la troupe alarmée:

Appelant Angilbert: - « Prends dans mon corps d'armée,

- » Cent guerriers résolus, dit-il, et de Tristan
- » Cours rallier les preux. » Angilbert, à l'instant, Au premier bataillon se présente, et s'écrie:

<sup>\*</sup> Pour bien suivre ce combat il faut le suivre sur la carte.

- « Au secours de Tristan, sur la rive ennemie,
- » Que cent des plus vaillants me suivent! » A ces mots,

Nul preux ne sort des rangs: un soldat, un héros,

Lui répond : - « Appeler, seigneur, en ce langage,

- » Cent des meilleurs soldats, à tous c'est faire outrage:
- » Nous nous ressemblons tous : prêts à vaincre ou mourir,
- » Nous sommes tous Français, vous n'avez qu'à choisir.\* »

Angilbert, admirant ces sentiments sublimes, Entre eux, prend au hasard, cent guerriers magnanimes, Et court, guidant leurs pas, combattre Mondragant.

Se joignant à Bozon, du côté du couchant,
Olivier et les siens, de l'armée ennemie
Ont tourné l'aile gauche, et, phalange aguerrie,
Poursuivant les Frisons vers le Veser fuyants,
Ont déjà pénétré dans leurs retranchements.
L'imprudent Vitikind, vers ce point qu'il néglige,
N'envoie aucun renfort; et le corps qu'il dirige,
De se rejoindre aux Huns formant le plan hardi,
Se jette tout entier sur le centre ennemi
Qu'il espère en deux parts diviser et combattre.

La mort a des héros envahi le théâtre: Une ardente sueur couvre le corps du Franc;

<sup>\*</sup> Ce trait historique appartient aux temps modernes.

Son fer lance des feux, ses yeux roulent du sang:
Le carnage redouble; on se frappe, on s'écrase;
L'armure des guerriers sur eux-mêmes s'embrase:
Un lac de sang se forme, et porte au loin ses bords:
L'épouvante s'assied sur un trône de morts:
Tandis que daus les airs, en cette fatale heure,
La cruauté sourit, et l'humanité pleure.

Tel, dans un incendie, un tourbillon de vent
Eu longs sillons de flamme étend l'embrasement,
Tel Vitikind partout, au milien du carnage,
Trace en lignes de sang son dévorant passage.
Darcé meurt sous ses coups, le jeune D'Aubligni
En vain croit le venger; non loin de son ami,
Vitikind, punissant son audace indiscrète,
Des deux côtés du cou jette en deux parts sa tête.
Tout fuit devant ses pas, ou tombe terrassé;
Comme on voit, vers la fin d'un automne glacé,
D'un arbre atteint des vents le jaunissant feuillage
S'entasser sur la terre, en tombant par nuage.

Charle, d'un mont voisin, dans ses retranchements, Observe des Germains les divers mouvements. De son armée, ô ciel! déjà le centre plie: Se peut-il!.. Vers les Francs il vole... il les rallie. Alors, au champ d'honneur, pêle-mêle entassés, Et vainqueurs et vaincus expirent terrassés.

L'archange protecteur des héros de la France,

Envoyé du Seigneur, suit Charle, ou le devance;

Et sur le front du roi fait briller radieux

Le sceau de la victoire, et le reflet des cieux.

Mais d'où naît des Saxons l'épouvante soudaine?..

Le conquérant du Monde a paru sur la plaine:

Sous un faix de lauriers, partout l'heureux vainqueur

S'élance, rayonnant de gloire et de valeur.

Quel brave a repoussé les chefs de l'Allemagne?

Est-ce un homme, une armée, un Dieu?.. C'est Charlemagne:

Tel, au sein du chaos d'une profonde nuit,

Sur le sombre horizon un météore luit,

Qui, chassant les vapeurs loin du ciel qu'il colore,

Rend à l'obscurité la clarté de l'aurore.

Charlemagne, à son tour, repoussant le Saxon,
Le poursuit jusqu'aux bords où triomphe Bozon.
Alors le roi du Nord connoît son imprudence:
Olivier, sur ses flancs, impétueux s'élance;
Et les Saxons vaincus, de leurs chefs, de leurs rois,
En désordre fuyants, n'entendent plus la voix.
La cohorte de Charle, à vaincre accoutumée,
Voit les gouffres du sleuve engloutir leur armée:
Des Germains le Veser reçoit les corps sanglants;
Son lit s'étend comblé de morts et de mourants;

Et ses rapides flots, arrêtés dans leur course, D'horreur épouvantés, remontent vers leur source.

Charlemagne poursuit les Grecs et les Lombards.
Toujours cherchant la gloire, et bravant les hasards,
Suivi de quelques preux, le héros de la France
A traversé le fleuve: un Lombard, le fier Blanse,
Couvert par un coteau, lui cachoit ses guerriers:
Sur ces rives le prince aborde un des premiers:
Les paladins français non loin suivent leur maître.
Blanse fond sur le roi, qu'il ne peut méconnoître:
Et Charle environné, tombe en un piége affreux.
O prodige!.. A l'instant son fer mystérieux,
Le glaive des Césars, en sa main foudroyante,
Semble en sceptre enflammé changer sa lame ardente:
Du fer divin jaillie, une gerbe de feux
Couvre les ennemis, cache Charle à leurs yeux,
Puis sur le front du roi se tourne en auréole.

Blanse, d'effroi glacé, veut suir... Charle l'immole:

De la mort son regard est l'éclair précurseur...

Des assaillants vaincus, qui peindroit la terreur?..

Charle, levant son glaive, est le dieu du tonnerre:

Ils pensent sous leurs pieds sentir trembler la terre;

Et muets, désarmés, éperdus, les Lombards

Sur Charle, avec horreur, fixent leurs yeux hagards:

Tel, on dit qu'autresois, dans la main de Persée,

La tête de Méduse, aux regards exposée.

Domptoit seule une armée, et, foudre du trépas,
En blocs inanimés transformoit les soldats.

Mais lorsque du Veser Charle a traversé l'onde, Vitikind, ralliant sa troupe vagabonde, Resté sur l'autre rive, à gauche se jetant, A côtoyé le fleuve, et rejoint Mondragant. Là, près du mont Cramer, ces chess de l'Allemagne, A gué traversant l'onde, ont tourné Charlemagne. Le roi n'a point encor, sur ce bord ennemi, Rassemblé son armée; Heidelberg fond sur lui; Mais le glaive sacré frappe à peine sa vue, Que de sa main s'échappe et tombe sa massue. Il tressaille... Un frisson, arrêtant ses transports, Glisse de veine en veine, et parcourt tout son corps. Le terrible Heidelberg sent la même épouvante Que ce roi qui jadis vit une main vivante\*, Qu'an haut des airs guidoit un invisible bras, Ecrire sur ses murs l'arrêt de son trépas. Le roi slavon a fui... Dien! qui l'auroit pu croire!.. 'Sa force l'abandonne... et, ternissant sa gloire, Il ne lui reste rien, après tant de fureur, Que le nom de terrible, et sa propre terreur.

<sup>\*</sup> Balthazar. (Voy. DANIEL, ch. V.)

Un dieu combat pour Charle; au milieu de la foule Il cherche ses rivaux, et dans le sang les roule. Les Huns et les Saxons alors de toutes parts, Fondent sur le vainqueur du Slave et des Lombards; Mondragant le premier vers lui guide sa rage : Othon et ses deux als s'offrent sur son passage; Grand guerrier, tendre père, astrologue savant, Othon près de ses fils combattoit noblement. Le monarque des Huns en l'attaquant lui crie:

- Respectable vieillard! ta famille chérie
- Te coûte trop de soins, te met trop en danger:
- » De ce fardeau pesant je viens te décharger. »

Il dit: le jeune Alder, sous les coups du barbare,

Tombe expirant aux pieds de son frère Alvimare.

Alvimare!.. Ah! déjà le glaive du vainqueur

A traversé ton bras, ta cuirasse, et ton cœur!

- « Monstre! s'écrie Othon à cette affreuse image,
- » Tigre atroce et perfide! achève tou ouvrage:
- » Frappe... tu ne peux plus m'ôter rien aujourd'hui:
- » M'enlever mes enfants, c'est m'avoir tout ravi. »

A ses fils malheureux Othon craint de survivre!

Poussant la cruauté jusqu'à le laisser vivre,

Mondragant en ces mots insulte à ses regrets :

- « Astrologue célèbre à la cour des Français!
- Toi qui des temps futurs à ton gré peux m'instruire!
- » Ton sort est donc le seul que tu n'as point su lire!

- » De tes valeureux fils, ô désenseur savant!
- » J'accomplis le destin, prédis-le maintenant.
- » Pour conter tes hauts faits, retourne en ta patrie;
- » Mon bras n'ose trancher ta glorieuse vie. »

  Mais alors paroit Charle... O trouble! Mondragant

  Croit le voir précédé d'un glaive flamboyant:

  L'âme du roi des Huns frémit épouvantée.

Sur le mont Cythéron, tel autresois Penthée
Voyoit, ou croyoit voir de ses sarouches yeux,
Deux Thèbes sur la terre, et deux soleils aux cieux;
Tel Mondragant croit voir, prêts à le mettre en poudre,
Deux célestes guerriers tenant en main la foudre.

Reprenant toutesois sa sorce et sa valeur,

De Charle quelque temps il brave la sureur;

Entre les deux guerriers un long combat s'engage:

L'orgueilleux Mondragant, dans sa séroce rage,...

Pour mieux porter ses coups, s'expose imprudemment:

C'est vaincre que mourir, s'il immole en mourant.

Le fer du roi levé sur le front du barbare, Attaque en même temps, frappe, luit, croise et pare.

- « Toi qui d'un nouveau Dieu, dit Mondragant au roi,
- » Veux ici nous forcer à professer la loi,
- » Tremble! car si ce Dieu peuple sa cour suprême
- " De saints pareils à toi, son ciel est l'enser même. »
  Soudain un coup mortel interrompt Mondragant:

Surpris d'être vaincu, le colosse un instant

Demeure encor debout... Une sueur soudaine

Couvre son front glacé: convulsive, incertaine,

Il semble que sa main d'un spectre menaçant

Veut repousser l'étreinte... Il tombe en blasphémant;

Et sur ses traits hideux, à son heure suprême,

L'orgueil et la fureur survivent à lui-même.

Alors de toutes parts on voit fuir les Saxons:
Charlemagne vainqueur poursuit leurs bataillons.
Son casque étincelant, son aigrette ondoyante,
Dardent en longs éclairs leur lueur foudroyante.
Objet d'effroi partout, vainqueur de tout côté,
Son bouclier vomit une mer de clarté.
Sur des champs dévastés, fière de ses victimes,
La mort frappe au hasard les guerriers magnanimes;
Et Charle, rayonnant d'audace et de succès,
S'empare du triomphe, et l'enchaîne aux Français.

Olivier suit son roi: Nestar, plein d'arrogance,

Veut l'arrêter: — « Guerrier, dont s'honore la France!.

» Toi, qu'aux fers Vitikind a déjà su tenir!

» Crois-moi, fuis maintenant, si tu ne veux mourir. »

Mais le preux: — « Insensé! qui crois ternir ma gloire,

» Au tombeau qui t'attend va conter ta victoire! »

Il dit, lève son glaive, et d'un puissant éffort,

Dans le sein de Nestar il enfonce la mort.

Le Veser est franchi: déjà sur chaque rive,
Charle tient sous ses lois la victoire captive.
Bozon, Guise, Angilbert, et leurs soldats vaillants,
Au monarque vainqueur se joignent triomphants.
C'en est fait! des Germains l'espérance est détruite:
Le chef des rois du Nord voit son armée en fuite:
De rage dévoré, sur ces champs désastreux,
Il vole encor, s'écrie: — « Arrêtez, malheureux!

- » Quoi! Charle a dissipé votre audace vaillante!
- » Ah! je cours renverser cet objet d'éponvante:
- » Suivez moi; sous mes coups venez le voir périr;
- » Si je ne puis le vaincre, au moins je puis mourir.
- » Mais, que dis-je! Il n'a pas des forces plus qu'humaines,
- » Il n'a ni de l'acier ni du fer dans les veines;
- » Charle n'a d'autres dieux qui l'aident contre moi,
- » Que son heureuse audace, et votre lâche effroi. »

  Il dit, et des Saxons ranime l'énergie:

Retenant les fuyards, son seul regard châtie:

Pressant avec vigueur les flancs de son coursier,

Il cherche le héros qu'il ose défier;

Et, préparant son bras au succès qu'il médite,

En nageant dans le sang, au carnage il s'excite.

Maillebois court à lui : - « Téméraire Français!

» De vaincre Vitikind t'es-tu flatté jamais!

» Ta dernière heure sonne... » Il dit, et le terrasse.

Maillebois expirant, mais encer plein d'audace,

Lui répond: — « Vitikind, je suis vaincu, je meurs...

» Mais du moins devant toi j'aperçois ton vainqueur. »

A ces mots, le trépas étend sur lui son ombre.

Son accent néanmoins, sier, prophétique et sombre,

Etonne Vitikind, il se retourne... O dieux!

Astre resplendissant, Charle s'offre à ses yeux...

Mais qui peut du Saxon effrayer le courage!

Sur le héros des Francs il s'élance avec rage :

Quand la foudre du ciel semble tonner soudain...

Sa lance par morceaux éclate dens sa main.

Charle, que l'Eternel guide aux champs de la gloire,

Commande à la valeur, commande à la victoire:

Sur son front par le ciel ces mots semblent tracés:

Je combats, rendez-vous; je règne, obéissez.

Néanmoins des Saxons le monarque indomptable,

Arrachant du fourreau son glaive redoutable,

S'écrie : - « Un dieu cruel, Charle ! combat pour toi;

» N'importe : vainement tout s'arme contre moi;

» Il pourra t'en coûter pour m'arracher la vie. »

Sur Charle à ce discours il fond avec furie:

Son coursier, qu'un éclair jailli du fer du roi

Tout à coup éblouit, se cabre avec effroi;

Mais inutile obstacle: en sa constante audace,

De Charle Vitikind a fendu la cuirasse.

Des plus fameux guerriers jamais le bras vainqueur,
Ne sut à tant d'adresse unir tant de vigueur;
Mille fois répétés, chaque fois plus terribles,
Leurs coups entreprenants tombent irrésistibles.
La victoire incertaine entr'eux semble flotter.
Ne pouvant se saisir, ne pouvant s'éviter,
Sur leurs coursiers couverts d'une sanglante écume,
En efforts impuissants chacun d'eux se consume.
Mais Vitikind s'écrie: — « O Dieu de mon pays!

- » Irmensul! si je meurs, tes autels sont détruits:
- » Fais-moi vaincre, et j'élève à ta grandeur suprême
- » Un temple magnifique, en cette plaine même. »

  Il dit: et l'espérance a doublé sa vigueur.

Aux champs de Tolbiac, ainsi dans sa douleur, Clovis, voyant les Francs près de rendre les armes, Crioit, levant au ciel ses yeux baignés de larmes:

- « Dieu de Clotilde! O Dieu dont j'ignore la loi!
- » Fais triompher Clovis, et Clovis est à toi! »

A l'aspect des deux chefs combattant sur ces plaines, Les bataillons français, les cohortes germaines Suspendent leurs combats... Seule, une lutte à mort, Semble du monde entier devoir régler le sort.

Les deux rois ennemis, en leurs fureurs extrêmes, Espèrent tout du ciel, espèrent tout d'eux-mêmes; Mais le chef des Saxons s'affoiblit... Sort fatal! Charle vient de percer le flanc de son rival. Vitikind brave encor ses coups... lorsqu'à sa vue, A l'instant, ô merveille, étrange, inattendue ! Un char brillant, traîné par deux coursiers fougueux, A traversé la plaine, et vers le roi des preux Dirige son essor... Une jeune immortelle, Debout, guidant le char, d'une voix solennelle, Appelle Vitikind... Un nuage de seux Environne la vierge; et son front radieux Jette au loin, sur ces bords, des sillons de lumière. Le pied de ses coursiers touche à peine la terre. Le soldat devant elle ouvre ses rangs poudreux : Elle vole... Sa vue éblouit tous les yeux; Son voile diaphane est rejeté loin d'elle; Son front est couronné de lis... et l'immortelle Elève vers le ciel le signe révéré Du culte des chrétiens, le crucifix sacré.

Près des rois combattants, la céleste inconnue, Comme un rapide trait, sur son char accourue, Arrêtant du Saxon le bras encor levé, S'écrie: — « O noble chef par le sort éprouvé!

- Il est temps qu'aujourd'hui la vérité t'éclaire:
- Cesse de résister au maître de la terre!
- \* Au favori du ciel!.. Vitikind! en ce lieu,
- Reconnois à la fin ton monarque et ton dieu!
  - » Je t'apparus déjà\*: j'étois ton bon génie;
  - \* Au saule de Vara, chant XVIII.

- " Je te promis mon aide, et viens sauver ta vie.
- » O Vitikind! du ciel vois en moi l'instrument!
- » Charle en ami t'appelle, en père Dieu t'attend. »

O prodige!.. A ces mots le monarque sauvage Croit voir une colombe, entr'ouvrant un nuage, Sur sa tête descendre... Une voix à l'instant,

Du haut des cieux répète : - « En père Dieu t'attend. »

Ah! soudain de ses yeux tombe un voile suneste: Vitikind reconnoît l'influence céleste; Son cœur d'un nouveau seu sent les nouveaux essets. Le ches se jette aux pieds du monarque français (2).

- « Prince! tu m'as vaincu : la Germanie entière,
- » Sous ton joug désormais plîra sa tête altière;
- » Le Nord sera par toi l'empire des chrétiens.
- » Charlemagne, ton Dieu l'emporte sur les miens:
- » L'univers est ton bien; le calme y va renaître;
- » Les Francs et les Germains n'ont plus qu'un même maître;
- » Fais cesser le combut, fais régner le pardon :
- » Charle perd un sujet en perdant un Saxon. »

  Il dit: Charle attendri, dans une douce ivresse,

Relève Vitikind, entre ses bras le presse :

L'Eternel les bénit, l'enser frémit d'horreur:

Vitikind est chrétien, Charlemagne est vainqueur (3).

La déesse du char sourit à cette vue; L'œil sur elle attaché, Charle l'a reconnue, C'est Ulnare!.. Quel autre eût au sein des combats
Pacifié le monde, et sauvé ces climats!..
Il vole vers le char... mais déjà sur la plaine
Le char fuit... et des vents la caressante haleine,
Quand la vierge céleste échappe à son regard,
Lui porte ces seuls mots: PARTOUT RT NULLE PART.

FIN DU CHANT VINGT-TROISIÈME.

## NOTES DU CHANT XXIII.

### (1) Tel on dit qu'autrefeis dans le camp de Sylla.

On raconte que Marcus Lucullus, un des capitaines de Sylla, ayant à combattre près de la ville de Fidentia, dans le Parmesan, entre Parme et Plaisance, un ennemi très-supérieur à lui, n'osoit engager le combat, d'autant plus que la plupart de ses soldats étoient sans armes; mais, comme il hésitoit de donner le signal, un petit vent doux s'éleva tout à coup, et enleva d'une prairie voisine une grande quantité de fleurs, qu'il porta sur les boucliers et les casques des soldats, où elles s'arrêtèrent et se placèrent d'elles-mêmes, si bien qu'ils parurent à l'instant couronnés de guirlandes de fleurs. Ce présage heureux enflamma tous les cœurs. Certain d'être victorieux, Lucullus chargea les ennemis, les défit, leur tua 18,000 hommes, et se rendit maître de leur camp. Ce Marcus Lucullus étoit le frère de ce Lucullus qui vainquit Mithridate et Tigrane. (Voyez Plutarque.)

#### (a) Le chef se jette aux pieds du monarque français.

Vitikind, héros à jamais célèbre, dont le nom se répète encore avec attendrissement dans les chants des modernes Germains, se dévoua enfin au salut de son peuple, en se remettant lui-même entre les mains de Charlemagne. Qui pouvoit mieux que le héros de la France, apprécier un trait d'héroïsme? Saisi d'admiration, Charle garda le silence, admira, rougit de ses transports de fureur contre le chef des Saxons, et combla de bienfaits celui dont il avoit ordonné le supplice. Sensible aux procédés de son vainqueur qui le nomma duc d'Angrie et de Westphalie, Vitikind embrassa le christianisme, se dévoua à la France, et les deux héros, jadis rivaux, se lièrent d'une amitié étroite qui ne finit qu'avec leur vie.

## (3) Vitikind est chrétien...

Vitikind se rendit en France, suivi de ses principaux guerriers, pour y recevoir le baptème; et l'Eglise l'a même placé parmi les Saints. (Voyez Bibliot. Brit. t. 37, p. 306.)

FIN DES NOTES DU CHANT VINGT-TROISIÈME.

## CHANT XXIV.

Vainqueur des rois du Nord, l'élu de la victoire, Sur les champs du Veser, resplendissant de gloire, Vers leurs retranchements rappelant ses soldats, Fait cesser le carnage et les derniers combats. Seuls, quelques preux encor, sur la rive sanglante, Se laissent emporter par leur fougue vaillante : Tel, quand l'orage a fui, chassé par l'aquilon, Au loin l'éclair encor sillonne l'horizon.

Les sils du Nord, les Grecs, les chess de l'Allemagne, Vaincus, tombent captiss aux pieds de Charlemagne. C'en est sait, à la voix de l'homme du destin, Sur les autels brisés d'Irmensul et d'Odin, La croix du Dieu sauveur s'élève triomphante.

Rétablissant la paix où régnoit l'épouvante,

Des Français la victoire a comblé tous les vœux:

Du Nord Charle à jamais a chassé les faux dieux.

L'heureux triomphateur, que l'univers admire,

Vient enfin de fonder le colossal empire

Qu'affermiront encor ses bienfaisantes lois.

Nul prince désormais ne peut au chef des rois

Disputer plus long-temps la pourpre impériale.

Rome apprête déjà la pompe triomphale; Elle attend le héros; le Veser est français'; Et les nouveaux chrétiens sont ses nouveaux sujets.

Vers la fin du combat, Olivier sur la plaine, Poursuivant l'ennemi que la frayeur entraîne, Par sa manœuvre habile et ses efforts vainqueurs, D'une jeunesse ardente efface les erreurs. Mais hélas! quel spectacle à ses yeux se présente! Le glaive d'un Français a frappé son amante : Almanzine chancelle... et, sur son casque d'or, Le sang coule... Olivier vole, et la sauve encor. - Insensible Almanzine! amante trop chérie! » Pour la seconde fois j'ai pu sauver ta vie : » D'un regard daigne au moins honorer Olivier! » Il dit: mais vain espoir, détournant son coursier, Almanzine, cachant le trouble qui l'oppresse, Rebelle à ses désirs, rebelle à sa tendresse, Du champ d'honneur s'éloigne... et, fuyant à regret, S'enfonce, gémissante, au sein de la forêt. Elle vole au hasard où son coursier l'entraîne: Bientôt lasse, épuisée, au bord d'une fontaine Elle arrête ses pas, sur le gazon descend, Et, bandant sa blessure, elle étanche son sang. Mais le tendre Olivier a suivi son amante: Il est à ses genoux... Déjà sa main tremblante

Aide à panser la plaie. — « Arbitre de mon sort!

- » Almanzine! dit-il, ordonne enfin ma mort:
- » Ou deviens mon épouse, ou cette arme ennemie,
- » Sous tes yeux, à l'instant, va terminer ma vie. »

A ce pressant discours, émue au fond du cœur,
Levant sur Olivier des yeux pleins de douceur,
La guerrière soupire... Un amour si fidèle
De son âme a vaincu la fermeté cruelle:
Le plus doux abandon succède à la rigueur:
Almanzine attendrie accepte le bonheur.

Cherchant de tous côtés le Bavarois perfide Qui toujours le fuyoit, sur la plaine homicide, Au loin Robert encor signaloit sa valeur; Lorsqu'à la mort poussé par quelque dieu vengeur, Devant lui, tout à coup, Tassillon se présente. Robert s'est écrié d'une voix foudroyante:

- « Te voilà donc enfin !.. Dans ton sang odieux,
- » Exécrable assassin! honte de tes aïeux!
- » Je puis plonger mon fer!.. Blanche! amante outragée!
- » Accepte ta victime, et sois enfin vengée! »

A ces mots, furieux, tel que le tourbillon

Que la tempête suit, il fond sur Tassillon.

Le Bavarois se courbe, et la lance ennemie

N'a frappé que les airs... Outré, le preux s'écrie :

- Tremble! tu ne saurois m'échapper, roi pervers!

- Duand tu t'inclinerois jusqu'au fond des enfers. Du Alors du Bavarois, qu'il blesse et qu'il terrasse, Un long ruisseau de sang inonde la cuirasse :
- Arrête! dit le prince, à mon dernier moment,
- » Le remords me poursuit... D'un secret important,
- » Robert, je dois t'instruire. A son amour fidèle,
- » Ta Blanche existe encor... Vole au fort de Casselle;
- » Là languit ton amante au fond d'un noir caveau.
- » Aux gardes montre-toi muni de cet anneau,
- » Tous ils t'obéiront... Cours sauver ton amie!
- » Mais du moins, quand je rends le bonheur à ta vie,
- » Robert!.. pardonne-moi... pardonne-moi... je meurs. »

Il expire à ces mots. O transports enchanteurs!

- Blanche existe!.. Robert au château de Casselle

Vole, arrive, pénètre, et son anneau fidèle

Surmonte chaque obstacle. Au fond d'un souterrain,

Conduit par deux soldats, inquiet, incertain,

Robert craint quelque piége, et déjà désespère;

Lorsque, ô bonheur! bientôt une clarté légère

Vers un cachot obscur a dirigé ses pas :

Robert ouvre... il s'élance... et Blanche est dans ses bras.

Précipitée au bas de la tour de Casselle, Blanche n'avoit reçu nulle atteinte mortelle; Et Robert, enlevé par les soins de Montfort, Ignora constamment qu'au pied des murs du fort, Tassillon descendu sauva Blanche expirante. Heureux moments! Robert, aux pieds de son amante; Robert se croit bercé par un songe enchanteur: Il doute, il n'ose encor croire à tout son bonheur.

- « Blanche, est-ce toi?.. Quels maux a soufferts ta constance!
- « Ah! ce beau jour efface un siècle de souffrance.
- » Doux ami! maintenant vois ce cachot désert!...
- C'est le palais des dieux, j'y retrouve Robert. »
  Elle dit : leur bonheur est pur comme leur âme;
  Et l'hymen, le jour même, a couronné leur flamme.

Du côté du couchant l'astre du jour baissoit; Déjà depuis long-temps le calme renaissoit, Quand Charle, couronné des mains de la victoire, Pour l'amour, un instant, songe à quitter la gloire. Par ordre du héros, quelques guerriers du camp D'Ulnare avoient de loin suivi le char brillant. Sur les bords du Veser une sainte chapelle S'élève au fond des bois, sur la tombe d'Osnèle; Là Charle apprend qu'Ulnare a reposé ses pas. Sitôt que sur la plaine ont cessé les combats, Le monarque, à l'amour comme à l'honneur fidèle, Du côté du Veser vole au tombeau d'Osnèle. L'église s'élevoit sur un roc sourcilleux : Un groupe de cyprès la déroboit aux yeux : Un escalier rustique, et taillé dans la pierre, Conduisoit en tournant au temple solitaire;

Et du creux de la roche un ruisseau jaillissant,
Formant une cascade, écumoit en tombant.
Déjà rongeant les murs, croissant entre les pierres,
La mousse s'enlaçoit à des forêts de lierres;
Et dans la douce paix de cet auguste lieu,
Une sainte tristesse élevoit l'âme à Dieu.

Seule, sur l'autre rive, une antique colonne, Monument isolé, qu'un désert environne, Au loin s'offre debout... ainsi que d'un grand cœur, Dévasté par le temps, flétri par le malheur, S'élève encor parfois une grande pensée.

D'un conquérant célèbre, ancien roi d'Odinsée, Ce brillant obélisque est l'arrogant cercueil. Des rois du monde, ainsi tout vient nourrir l'orgueil: Des os de leurs pareils séparant leur poussière, La mort couronne encor leur vanité dernière; Et quand du courtisan meurt avec eux la voix, Les tombeaux même encor veulent flatter les rois.

Sous l'horizon descend l'astre de la lumière:
Bientôt Charle parvient au rocher solitaire;
L'oiseau funèbre y plane... Un brouillard nébuleux,
S'amassant sur la plaine, obscurcissoit les cieux;
Et seule, vers l'Ouest, une ligne rougeâtre
Des morts, en feux sanglants, éclairoit le théâtre.

Soudain un vent sinistre, élevé sur ces champs, Au loin porte les cris des guerriers expirants. Sur les monceaux de morts dont se couvre la plage, Semble planer joyeux le démon du carnage, Prêt, du haut de son trône, à ceindre d'un laurier Les illustres bourreaux de tout ce peuple entier.

Sur les degrés du mont Charle étonné s'arrête : Un cri continuel, et que l'écho répète, A travers les cyprès, semble en sourde clameur, Venir le dénoncer à l'antel du Seigneur.

Alors un voile épais vient obscurcir sa vue:
Du champ d'honneur, que couvre une sanglante nue,
Sort une voix plaintive... Et le roi des vaillants
De sa patrie en pleurs croit quir les accents.

- « Charle! entends les sanglots que m'arrache ta gloire!
- » Dit-elle : que d'enfants m'enlève ta victoire!
- » Plus tes exploits sont grands, plus je les trouve affreux;
- » Ah! la victoire même est un fléau des cieux.
  - » Au nom de mes enfants! Charle, qu'à ma prière,
- » La paix, fille des cieux, redescende à la terre!
- » Gloire des tiens, n'en sois que l'heureux bienfaiteur!
- » L'Europe retentit du bruit de ta valeur;
- » Oh! fais-la retentir du bonheur de la France!
- » Le monde à tes genoux adore ta puissance;
- » C'est assez pour ton nom, pour moi seule c'est peu:

- » Vaincre est d'un conquérant, pacifier d'un dieu.
  - » Tes lauriers éclatants, que l'univers admire,
- » Te couronnent du sang des preux de ton empire;
- » Et quand je perds un fils, Charle, tu perds un cœur!
- » Cruel! l'ambition, des crimes est la sœur :
- » Elle semble conduire à la gloire... Et l'abîme,
- » Au pied du temple même, aspire la victime. »

  A ces mots, dans les airs, en sanglots convulsifs,

  La voix semble se perdre... et quelques sons plaintifs

  Seuls parviennent à Charle: « O nation chérie!
- » S'est écrié le prince; à France! à ma patrie!
- » La paix fut le seul but de mes vastes travaux :
- » J'éloignai de ton sol la guerre et ses fléaux :
- » Va, tes yœux sont les miens; mais, armé du tonnerre,
- » C'est pour mieux l'affermir que j'ébranlai la terre. »

Un soupir douloureux de Charle cependant
Décèle les regrets, atteste le tourment:
Vainement il combat le trouble qui l'égare;
Un noir pressentiment de son âme s'empare:
Il monte au temple saint... Ses ténébreux degrés,
Ses murs mystérieux par le temps délabrés,
Les funèbres oiseaux de la rive sauvage,
Tout semble de la mort lui présenter l'image.

A la porte du temple arrive le héros:

- « Charle! ô mon bien-aimé! dit-elle avec transport,
- » Mon bonheur est trop grand, je n'ose y croire encor.
- » Quand j'eus du champ d'honneur disparu... ce soir même,
- » Au pied de cet autel, l'eau sainte du baptême
- » Sur mon front fut versée... Un vieillard inconnu,
- » Mystérieux esprit, à ces bords apparu,
- » Portant le nom d'Enulphe, et pasteur des sidèles,
- » Ici m'ouvrit des cieux les portes immortelles.
  - » Mais Charle!.. au même instant la vierge des forêts,
- » De tout pouvoir divin dépouillée à jamais,
- » A cru voir l'univers disparoître pour elle,
- » Et le ciel réclamer la chrétienne nouvelle.
  - » Druïde... Ulnare ici n'eut d'autre dieu que toi :
- » Chrétienne... un nouvel être agit et règne en moi.
- » Jadis!.. sur toi planant en céleste génie,
- » Ephémère lueur, j'ai passé sur ta vie;
- » Aujourd'hui!.. quand ma main, au pied de ces autels,
- » Brûloit d'un culte faux les signes criminels,
- » J'ai tracé par ces mots, La fille du mystère,
- » La Druide n'est plus... mes adieux à la terre.
  - » Cessant d'être païenne, oui, Charle, j'ai senti
- » Mon existence éteinte, et mon rôle fini.
- » Non, l'instrument des cieux n'est point sait pour la terre...
- » Ulnare n'apparut, étoile passagère,
- » Que pour servir ta gloire, et n'a plus aujourd'hui
- » Qu'à remonter au ciel qui la rappelle à lui.

- » A mes yeux étonnés tout a changé de face :
- » D'amour quoique brûlante, un froid mortel me glace...
- » Mes regards sont voilés, mes pas sont chancelants;
- » Je me sens affoiblir de moments en moments;
- » L'existence m'échappe... Et pourtant ton Ulnare,
- » Malgré le trouble affreux qui la suit, qui l'égare,
- Jamais n'a mieux connu l'ivresse du bonheur;
- Jamais autant d'amour n'a fait battre son cœur. »

Elle dit: vers l'autel Charlemagne l'entraîne:

Par de nouveaux serments il va serrer sa chaîne,

Lorsqu'un bruit sourd l'arrête... O prodige nouveau!

L'autel, à ses regards, se transforme en tombeau:

La voûte, le parvis, les murs, le sanctuaire,

Se tapissent soudain d'un long drap mortuaire:

Le fond de l'autel tombe... Et Charle, avec horreur,

De ces enchantements voit paroître l'auteur:

C'est Léonore! ô ciel!.. Telle parut Médée,

Quand de retour du Styx, des démons possédée,

La cruelle, entassant des crimes inouïs,

Au prince s'adressant : - « Charle! dit la perfide,

» Tu ne seras jamais l'époux de ta Druïde :

Incendioit Corinthe, et massacroit ses fils.

- » J'ai prévu ton hymen, et mes dons étoient prêts :
- » Cet autel est sa tombe... Ecoute mes forfaits!
- » Toi seul en dois porter le poids épouvantable;
- » Tu les a tous causés; oui, toi seul es coupable.

- » Ma rage est assouvie, et tu vas, en ce jour,
- » Par ma vengeance enfin juger de mon amour.
  - » Sous l'armure d'un preux, sur la rive homicide,
- » Du fort de Clodhérant j'enlevai ta Druïde:
- » Sous la forme d'Ildhère, eracle révéré,
- » Je lui portai moi-même un poison préparé,
- » Pour finir à la fois et sa vie et ses peines:
- » Le breuvage fatal a coulé dans ses veines;
- » Et moi-même au tombeau je descends sur ses pas,
- » Par le même poison et le même trépas. »
- A cet affreux discours : « Grand Dieu! s'écrie Ulnare,
- » Eh quoi! c'est maintenant que la mort nous sépare!..
- » Charle! qu'ai-je entendu! quel horrible trépas!
- » Voici l'autel d'hymen!.. Et je meurs dans tes bras!.. » Elle dit : et sa voix sur ses lèvres expire...

D'épouvante glacé, le héros de l'empire

Saisit, entraîne Ulnare: — « Ah! de ce lieu cruel

- » Fuyons! un prompt secours peut d'un poison mortel
- » Prévenir les effets, fuyons... Vaine espérance!
- » Dit l'élève d'Orsmin; quelque soit sa puissance,
- » De ce portail fermé nul ne sauroit sortir;
- » Monstre! tout est prévu... Tu dois nous voir mourir. »

A ces mots effrayants Léonore chancelle:

Par des convulsions la mort s'empare d'elle:

Elle tombe... Elle meurt. Ses traits, jadis si beaux,

Déjà décomposés, font horreur aux tombeaux.

Non loin du corps glacé de ce monstre barbare, Le monarque éperdu tombe aux genoux d'Ulnare...

- « Charle! adieu! lui dit-elle, adieu donc pour jamais!..
- » Rappelle-toi ces mots du barde des forêts:
- » Et toi, vierge gauloise! hélas! sur cette terre,
- » Aurore boréale, et comme elle éphémère!
- » Ton anneau nuptial est tombé de l'autel.
  - » Charle! soumettons-nous aux volontés du ciel!
- » Sur ce globe étranger, où j'ai passé si vite,
- » Je n'ai vu que toi seul, c'est toi seul que je quitte.
- » Vivre étoit le néant, quand je vivois sans toi;
- » Il n'est donc qu'un regret, qu'un souvenir pour moi...
- » Digne de toi du moins, quand le ciel nous sépare,
- Je meurs chrétienne... Adieu!.. Ne pleure point Ulnare.»
   Elle dit : dans les bras du héros des Français,
   Ulnare s'est penchée... et s'endort pour jamais.

Accablé de douleur, et glacé d'épouvante,
Charle au pied de l'autel dépose son amante;
Quand la voûte s'entr'ouvre... Et sur un char de feux,
Apparoît au monarque un archange des cieux,
Du milieu des éclairs la foudre à l'instant tonne :
De la pompe de Dieu l'archange s'environne :
Son regard lance au loin des feux étincelants,
Semblables, dans les airs, à ces rayons brûlants,
Qui, dardés du soleil élevé sur les ondes,

Traversent tout à coup l'immensité des mondes.

L'ange avec majesté descend d'un ciel serein:
Une auféole ardente orne son front divin:
D'un nuage pourpré, cet astre de lumière
Couvre les saints parvis, voûte le sanctuaire;
Et les zéphyrs joyeux, dirigeant son essor,
Font sur lui doucement flotter ses aîles d'or.

Ainsi, dans Nazareth, ce céleste génie, Par ordre du Seigneur, apparut à Marie; Lorsqu'il vint lui promettre, au nom de l'Eternel, Un fils... divin sauveur de tous les fils du ciel.

L'envoyé du Très-Haut au monarque s'adresse :

- « Charle! oublie à jamais Ulnare et sa tendresse!
- » Egide protectrice, instrument merveilleux,
- » Ulnare, comme un songe, apparut à tes yeux,
- » Et disparoît de même... O vainqueur de la terre!
- » Ecoute maintenant!.. Tout prince sanguinaire
- » Est en horreur au ciel : si ton glaive en ces lieux
- » N'eût servi le vrai culte, et brisé les faux dieux,
- » Ce sol eût dévoré les enfants de la gloire.
  - » Le Dieu des souverains t'assura la victoire;
- » Borne ici tes exploits, ou tremble!.. Un conquérant
- » S'entr'ouvre, à chaque pas, l'abîme qui l'attend;
- » Et, lassé tôt ou tard des triomphes du crime,
- » Du bourreau des humains le ciel fait leur victime.
  - » Mais ton Dieu te protège, ô monarque puissant!

- » Je vois Rome t'offrir le sceptre d'Occident:
- » Déjà de l'univers t'attend la métropole:
- » Monte, nouvel Auguste, au nouveau Capitole!
- » Là, chef des nations, maître de tes égaux,
- » Parmi des flots d'encens, sous des arcs triomphaux,
- » Va recevoir des mains du pontife suprême
- » Des Césars éclipsés l'antique diadême!
  - » Puis, vainqueur de la terre, au monde rends la paix!
- » Et l'heureux Charlemagne, empereur des Français,
- » Tel qu'un phare élevé, planant sur les orages,
- » Eclairant l'avenir, perçant la nuit des âges,
- » Sera par ses vertus, comme par ses exploits,
- » La gloire de la France, et l'exemple des rois. »

L'archange, à ce discours, remonte vers la nue.

Mais quel moment pour Charle!.. Aussitôt à sa vue

Un nuage argenté vient, descendant du ciel,

D'Ulnare inanimée, au pied du saint autel,

Lui dérober l'aspect... Une douce harmonie

A charmé tout à coup son oreille ravie :

Il croit entendre au loin, portés par les zéphyrs,

Les sons aériens, mélodieux soupirs

D'une harpe céleste... Ah! la cour immortelle

Chante sans doute Ulnare et sa gloire éternelle.

Le nuage divin, remontant vers les cieux,

Se colore, s'entr'ouvre, et présente à ses yeux,

Sous les voiles légers d'une vapeur magique,

Les traits aériens, l'image fantastique

De la vierge adorée... O destin merveilleux!

Ulnare lentement s'élève vers les cieux,

Le front ceint d'un bandeau d'étoiles rayonnantes:

Autour d'elle, embaumé de vapeurs odorantes,

L'air ravi, balançant des sons mélodieux,

Porte Ulnare en triomphe aux pieds du roi des cieux.

Sur le héros français la céleste immortelle

Sur le héros français la céleste immortelle Jette un dernier regard. — « O Charle! lui dit-elle,

- » Je suis heureuse... Adieu. La vierge des forêts
- » Sur toi, sur ton bonheur veillant plus que jamais,
- » Dans le ciel te précède, et monte pour t'attendre.
- » Si, parfois, sur la terre Ulnare peut descendre,
- » Protectrice fidèle, évitant ton regard,
- » Elle sera toujours partout et nulle part. »

### NOTES DU CHANT XXIV.

(1) ..... Le Veser est français.

Les historiens du temps parlent beaucoup de la victoire brillante, remportée par Charlemagne sur les bords du Veser. Charle avoit commencé la campagne par la prise d'Eresbourg, et la destruction du temple d'Irmensul. Les Saxons surent vaincus; mais ce ne sut qu'après avoir combattu avec toute la valeur et toute l'obstination du désespoir.

FIN DES NOTES DU CHANT VINGT-QUÂTRIÈME ET DERNIER.

# ERRATA.

#### TOME I.

- Pag. 39, lig. 15, après les mots non soumis, mettez une virgule.
  - 64, 10, lorsqu'ils apprirent, lisez lorsqu'ils apprennent.
  - 107, 13, après les mots, en soupirant, mettez une virgule.
  - 162, 22, auprès des géants, lisez au pays des géants.
  - 163, 19, lisez autre mot.
  - 231, 14, seul est, lisez seul reste.
  - 237, 10, inapplicables, lisez inexplicables.

#### TOME II.

132, 15, toi seul est, lisez toi seul es.

## E DE CHARLEMAGNE

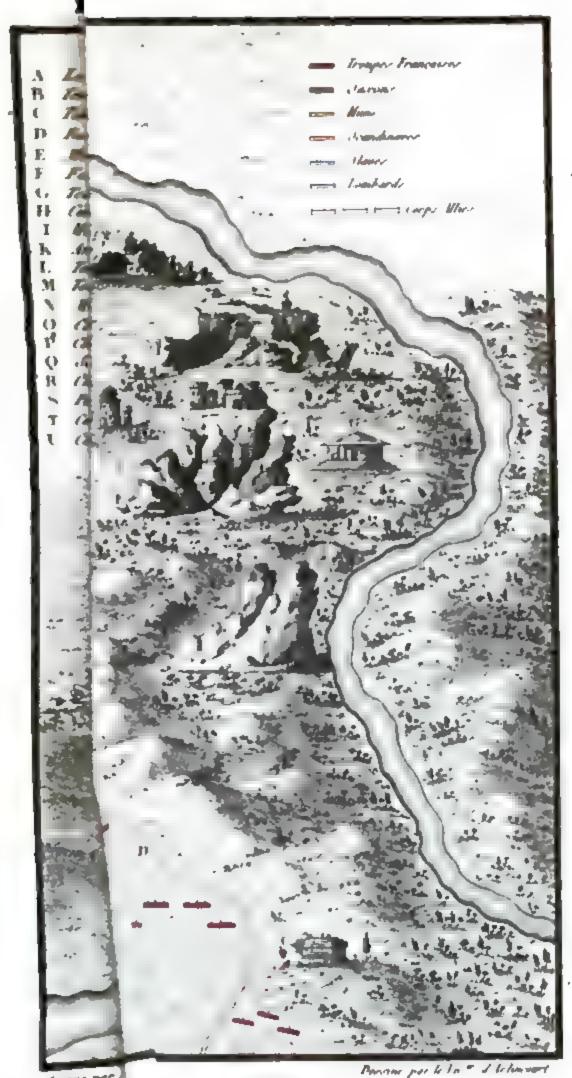

•

•

|   |   | • |  |  |
|---|---|---|--|--|
| • |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   | • |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
| • |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |

|   | ····· |
|---|-------|
|   |       |
|   |       |
|   |       |
|   |       |
|   |       |
|   |       |
|   |       |
|   |       |
|   |       |
|   |       |
|   |       |
|   |       |
|   |       |
|   |       |
|   |       |
|   |       |
|   |       |
|   |       |
|   |       |
|   |       |
|   |       |
|   |       |
|   |       |
|   |       |
|   |       |
|   |       |
|   |       |
| • |       |
|   |       |
|   |       |
|   |       |
|   |       |
|   |       |
|   |       |
|   |       |
|   |       |
|   |       |
|   |       |
|   |       |
|   |       |
|   |       |
|   |       |
|   |       |
|   |       |
| • |       |
|   |       |
|   |       |
|   |       |
|   |       |
|   |       |
|   |       |
|   |       |
|   |       |
|   |       |
|   |       |
|   |       |
|   |       |
|   |       |
|   |       |
|   |       |
|   |       |
|   |       |
|   |       |
|   |       |
|   |       |
|   |       |
|   |       |
|   |       |
|   |       |
|   |       |
|   |       |
|   |       |
|   |       |
|   |       |
|   |       |
|   |       |
|   |       |
|   |       |
|   |       |
|   |       |
|   |       |
|   |       |

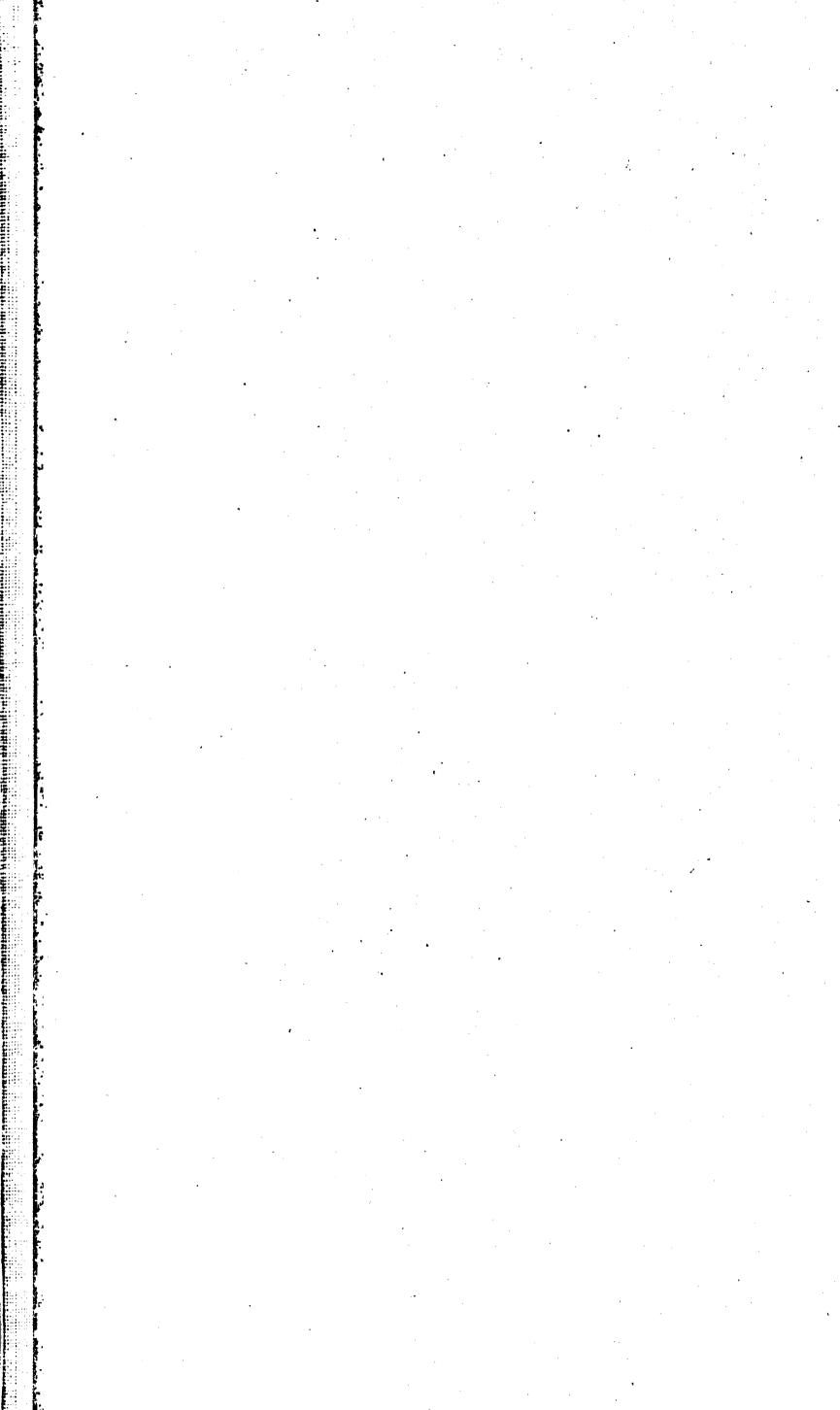



